

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





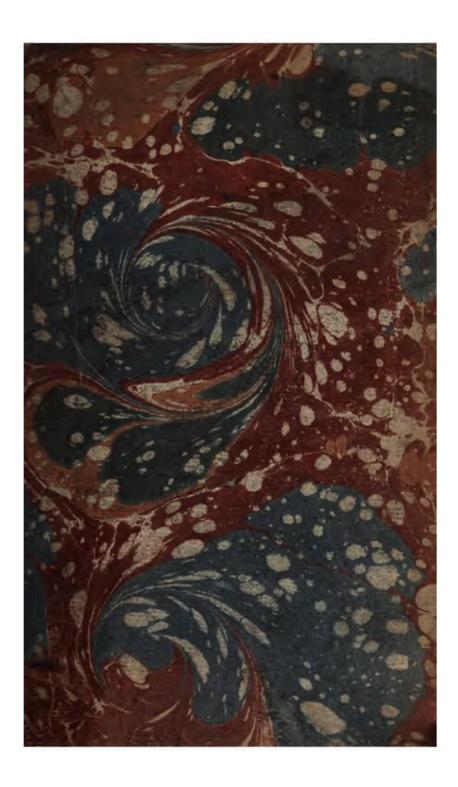

16pt

v. 1

# HISTOIRE

DES PROGRÊS

### DE L'ESPRIT HUMAIN

DANS

LES SCIENCES EXACTES;

ET

DANS LES ARTS QUI EN DÉPENDENT.

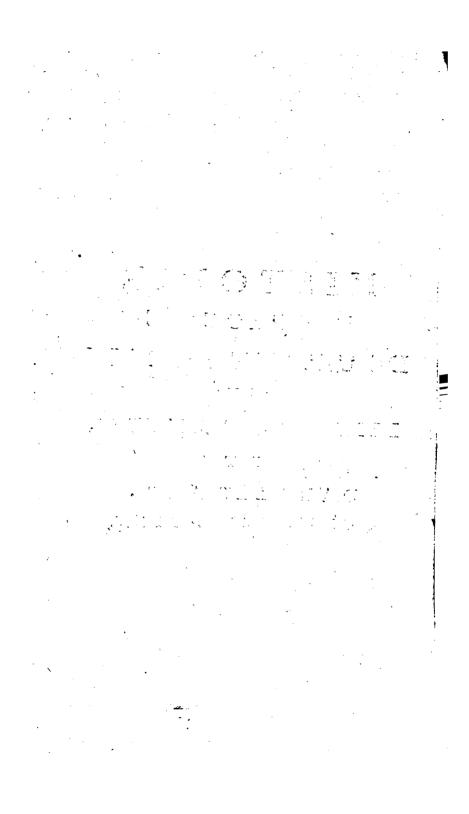

# HISTOIRE

# DES PROGRÈS DE L'ESPRIT HUMAIN

DANS -

LES SCIENCES EXACTES,

E T

DANS LES ARTS QUI EN DÉPENDENT

SAVOIR,

EARITHMÉTIQUE.
L'ALGEBRE.
LA GÉOMÉTRIE.
L'ASTRONOMIE.
LA GNOMONIQUE.
LA CHRONOLOGIE.
LA NAVIGATION.
L'OFTIQUE.

LAMÉCHANIQUE.
L'HYDRAULIQUE.
L'ACOUSTIQUE ET LAME MUSIQUE.
LAGÉOGRAPHIE.
L'ARCHITECTURE CIVILE.
L'ARCHITECTURE MILITAIRE.
L'ARCHITECTURE NAVALE.

Avec un Abregé de la Vie des Auteurs les plus, célebres dans ces Sciences.

Par Monsieur SAVERIEN.



A PARIS:

Chez L A COMBE, Libraire, Quai de Contis

M. DCC. LXVI.

Avec Approbacion, & Privilege du Roi.

Vignand dibrary



# PREFACE.

JE ne crois pas qu'on puisse trouver dans un Livre, plus de vérirés qu'en contient cette Histoire. J'y expose les découvertes qui ont été faites dans les Sciences exactes, c'est à-dire dans des Sciences fondées sur des principes évidents, qui ne comportent aucune ambiguité dans les termes, & où l'on démontre tout ce qu'on avance, en ne Te servant que d'axiomes, ou de propositions qui en ayant été déduites immédiatement, deviennent autant de principes. Elles sont essentiellement l'ouvrage de l'esprit, à qui seul il appartient de connoître la vérité; car les sens peuvent nous tromper, au lieu que nous sommes aussi certains, par la réflexion, de nos perceptions & do nos idées, que nous pouvons l'être de quelque chose. Ce n'est même que par l'esprit, que nous distinguons si nous devons noûs en rapporter à nos sens, ou en récuser le témoignage.

36.

0

47

Jen 40. 101

C'est donc annoncer un Livre digne de route l'attention du Public, qu'une Histoire des progrès de l'esprit humain dans les Sciences exades: j'oserois ajouter digne aussi de sa faveur, si le mérite de cette Histoire répondoit à mes soins & à mes veilles. Ce que je dois assurer, c'est qu'elle est le fruit d'un travail assidu

de plus de vingt années.

Les personnes qui ont parcouru le Dictionnaire universel de Mathématique & de Physique, que je publiai en 1753, ont pû voir les recherches considérables que j'avois déja faites alors sur cette matiere. J'y donne, dans le plus grand nombre des articles, des notices historiques, souvent assez étendues, des objets qui s'y rapportent, & je m'attache fur-tout à indiquer les sources où l'on doit puiser, si l'on veut, acquérir de plus grandes connoissances. Depuis la publication de ce Dictionnaire, j'ai consulté ces sources, & je crois être parvenu à recueillir assez de faits pour former une fuite non interrompue des découvertes qui ont été faites jusqu'ici dans les Sciences exactes, ainsi nommées, parcequ'elles sont toutes démontrées. Ces Sciences sont : l'Arithmétique, l'Algebre, la Géométrie, l'Astronomie, la Gnomonique, la Chronologie, la Navigation, l'Optique, la Méchanique, l'Hydraulique;

& j'appelle la Musique, la Géographie. l'Architecture Civile, l'Architecture Militaire, & l'Architecture Navale, des Arts qui en dépendent, parcequ'ils sont établis sur ces Sciences.

Je remonte donc à l'origine de chaque Science, ou de chaque Art en particulier, & je suis ses progrès sans quitter l'ordre des temps. Je forme ainsi des tableaux isolés, qui représentent tous les efforts que l'esprit humain a faits pour produire les objets qui les composent. On y voit l'état de chaque Science, sa naissance, son accroissement & son dégré de perfection. Dans ma composition, je laisse les fausses routes où plusieurs Savans se sont égarés; & si leur écart peut servir à mettre une vérité dans un plus grand jour, je les ramene bientôt dans la voie étroite qu'ont tenue ceux qui ont véritablement contribué au progrès de la Science qui m'occupe. Je conserve ainsi l'unité, & ne quitte point le fil des découvertes. Le Lecteur les voit presque d'un coup d'œil. Il peut en saisir aisément l'ensemble, & l'apprécier. C'est peut-être le plus beau spectacle dont un esprit philosophique puisse jouir. Quoi de plus grand en effet qu'une chaîne de vérités immuables & éternelles! Quoi de plus satisfaisant. que de parcourir cette chaîne, qui, des propositions les plus simples, conduit aux propositions les plus sublimes! On peut bien dire que c'est la véritable échelle de l'entendement que demandoit le Chancelier Bacon, pour monter par dégrés aux plus hautes connoisfances.

Je crois d'ailleurs que cette méthode de suivre historiquement les Sciences, depuis leur origine, jusqu'au point de perfection où elles ont été portées par les travaux des hommes de génie, est un des moyens les plus simples & les plus sûrs de les faire goûter aux jeunes gens, & aux gens du monde. Elles paroissent dans l'Histoire sans cet appareil effrayant qui les environne dans les Traités: elles's'y montrent d'abord dans leur simplicité originelle: ce n'est que peu à peu, & pour ainsi dire par des nuances infentibles, qu'elles y prennent cette splendeur qui éblouiroit des yeux peu accoûtumes à fontenir l'éclat de la lumiere des Sciences.

On sera peut-êtte surpris, que j'aie entrepris de rensermer cette Histoire dans un seul volume; mais je puis afsurer que l'Ouvrage séroit encore moins

étendu,

Leendu, si je m'étois borné aux seules découvertes; car ce n'est point en multipliant les Ecrits, qu'on les a augmentées. Quoique nous ayons une quantité prodigieuse de Livres sur les Sciences exactes, il s'en faut bien que les nouveautés soient en proportion du nombre de ces Livres. Les seuls Elemens d'Euclide, ont produit une infinité de Traités de Géométrie, qui ne conriennent que ces Elemens. Les Ouvrages sur l'Algebre ne présentent presque tous que les découvertes de Viete, d'Harriot, de Descartes, de Newton, ou des efforts pour les simplifier, bien dignes d'éloges, mais qui n'ont point reculé les limites où se sont arrêtés ces grands Hommes. On doit au systême de l'Attraction & au calcul des infiment Petits, tous les Livres modernes de haute Mathématique. On ne sort plus de-là depuis quelque temps: l'attraction & le calcul forment presque toute la science des Géometres. Cela se combine en une infinité de manieres, il est vrai; mais cette combinaison ne change pas la nature des choses, & n'en produit pas de nouvelles. .Un examen réflechi fait voir que ces Livres sont plutôt l'ouvrage du temps & de la patience, que celui du génie; & c'est le génie qui invente. Il n'y a, sans doute, point de science où l'on puisse faire plus de progrès que dans les Sciences exactes, quand on a l'esprit méthodique & capable d'application ; parceque dans ces Sciences toutes les propositions sont liées les unes aux autres, & qu'il ne s'agit que de n'en pas perdre le fil, d'ailleurs assez sensible. Avec de l'ordre & du temps, on parvient aux vérités les plus élevées. Sans esprit d'invention, on peut devenir à certains égards grand Mathematicien, c'est-à-dire se mettre en état de composer des Livres estimables sur les Mathématiques, & en étendre les détails. C'est aussi ce qu'a fait le plus grand nombre des Mathématiciens: mais on ne contribue qu'indirectement par-là à la perfection des Mathématiques, parceque ce sont les découvertes qui perfectionnent une Science; & comme je l'ai déja dit, ces découvertes sont le fruit du génie, & non celui du temps.

Qu'on ne s'étonne donc point si des personnes qui se sont acquis une réputation dans les Sciences exactes, ne paroissent pas dans cette Histoire. Je ne m'arrête qu'aux Inventeurs & à leurs productions. Si mon sujet m'oblige de parler des autres, je me contente de louer leurs efforts. Voilà tout le Plan de cet Ouvrage.



# TABLE

# DUCONTENU

# EN CET OUVRAGE.

| $\mathbf{D}_{\perp}$                 | *       |
|--------------------------------------|---------|
| $oldsymbol{P}_{	ext{	iny réface}}$ , | Page j  |
| Histoire de l'Arithmétique,          | í       |
| Histoire de l'Algebre,               | 32      |
| Histoire de la Géométrie             | 57      |
| Histoire de l'Astronomie,            | 117     |
| Histoire de la Gnomonique            | 173     |
| Histoire de la Chronologie,          | 176     |
| Histoire de la Navigation,           | 203     |
| Histoire de l'Optique,               | 234     |
| Histoire de la Méchanique,           | 273     |
| Histoire de l'Hydraulique,           | 316     |
| Histoire de l'Acoustique & de        |         |
| Histoire de la Géographie,           | 375     |
| Histoire de l'Architecture Civil     | le, 386 |
| Histoire de l'Architecture Mili      |         |
| Histoire de l'Architecture Nav       |         |
| Notices des plus célebres A          |         |
| Sciences exactes,                    | 426     |

Fin de la Table.

HISTOIRE



# HISTOIRE

DES

# S C I E N C E S E X A C T E S.

HISTOIRE

## L'ARITHMÉTIQUE.

L'ORIGINE de l'Arithmétique se perd dans l'antiquité la plus reculée. On en attribue l'invention aux Indiens; mais on ne sait point en quoi consistoit cette invention. Les Grecs puiferent chez eux les connoissances qu'ils avoient sur cette science des Nombres; & les Philosophes de cette Nation ajouterent à ces connoissances seurs réslexions particulieres. C'est
une chose étonnante que les Historiens ne nous

HISTOIRE

aient pas instruit de ce que l'Arithmétique étoit entre les mains de ces Philosophes. On ne nous parle que de leurs découvertes sur la Géométrie, sur l'Astronomie & sur les autres parties des Mathématiques.

avant Jelus-Christ.

Thalès, le premier Sage de la Grece, & le 640 ans premier aussi qui voyagea en Egypte pour étudier sous les Prêtres de Memphis, les plus savans hommes de ces tems, rapporte quelques traits de leur Géométrie & de leur Astronomie, & néglige de rendre compte de ceux qui regardent l'Arithmétique. On pourroit conjecturer de-là que cette science étoit fort peu de chose : car Thalès, qui étoit un Philosophe très éclairé, n'auroit pas manqué d'en instruire ses Concitoyens, s'il avoit eu là-dessus quelque instruction digne d'estime. En effet, les Historiens nous apprennent que son amour pour le genrehumain étoit extrême, & qu'il répandoit généreusement & les découvertes qu'il tenoit des autres, & celles qu'il faisoit lui-même. Ces sentiments nobles lui avoient été transmis par ses Ancêtres, qui avoient quitté la Phénicie leur Patrie, & les biens qu'ils y possedoient. pour se soustraire à l'oppression des Tyrans. Issu d'une tige si illustre, Thalès en soutint l'éclat avec dignité. Il refusa toutes sortes de biens, communiqua sans réserve tout ce qu'il favoit, & dédaignant toute récompense pécuniaire, il n'ambitionna pour fruit de ses dons, que la gloire d'être utile aux hommes.

Pythagore, contemporain de Thales, eut le 190 ans même désintéressement. Quoique Mnésarque avantJelusson pere ne fût pas riche, qu'il subsistat même Christ. d'un perit commerce de bijoux, il se souvenoit

DE L'ARITHMETIQUE. "u'il tiroit son origine d'Ancée, lequel avoit regné à Samos, & cette pensée lui donnoit une certaine grandeur d'ame, dont son fils avoit hérité. Ce fils, par le conseil de Thalès, alla étudier en Egypre; mais quoiqu'il en rapportat beaucoup de connoissances, il ne nous a pas mieux instruits que lui de l'état de l'Arithmétique sous les Prêtres de ce Pays. Pythagore cultiva pourtant particulierement cette science. Il inventa une table contenant la multiplication des Nombres depuis i jusques à 101, & qui est connue aujourd'hui sous le nom d'Abaque. Il s'attacha ensuite à rechercher les propriétés des Nombres. Il les confidéra d'abord séparément. & voici les remarques que lui fit faite cerre confidération.

fente, selon Pithagore, la Divinité. Elle annonce aiffi l'ordre, la paix & la tranquillité, qui sont fondées sur une unité de sentiments. Donc Un est un bon principe.

Le nombre Deux n'a pas eu le même avantage. C'est un mauvais principe qui caractérise le défordre, la confusion & le changement. Trois plaisoit beautoup à Pichagore, & il trouvoit dans ce nombre les plus subtimes Mystères renseumés. Toutes phoses sont composées, distiral de trois substances.

Le nombre Quarre étoit, solon lui senouse plus metveilleux. Il étoit saint par sa natures, & constituoit l'essence divine, en rappellant son unité i sa puissance, sa bonté, sa sagelle, quarre perfections qui caractérisent principalement l'Erre suprême. On prétend même que de tec nombre quarre, Pythagore avoit sormé une

HI.S.T. O. LERIE SE espece de science qu'il appelloit Tetractys. C'4soit, selon Valentin Weigel, une Arithmérique quaternaire, dont il avoit seul la clef, & par le amoyen de laquelle il évitoit les difficultés qu'on trouve dans le calcul des fractions & des signes radicaux. Il auroit mieux valu que les Historiens se sustent arrachés à approfondir ce fair qu'à s'amuser à recueillir routes les visions ide Pychagore fur les Nombres, Mais telle a sonjours été la foiblesse de l'espris humain, que le marveilleux l'a emporté for les connoissances intiles. On continue donc à nous apprendre, avec ine exactitude scrupaleuse proutes les chimériques prapriéres que ce Philosophe & Les Disciples aggribuoient aux Nombres : pures futilités qui ont pu occuper dans l'enfance de I homeit, mais aut four indignes d'accention dans un liécle églairé. est light fans douge econgans qu'un auffi beau genie que celui de Prihagore ait pu s'affectar de pareilles minuties. La chole paroîtrait inenovable had ne connailloir point les autres secrets. Il est certain qu'il donnoir dans la Magies qu'il penfoit qu'il ya un arr d'ontendre ce iqui est pronostique par la Lune ; qu'il de van--toivide conociure da goue d'Onomancie - ou le repport que les noms propret out entreux, êcc. qu'il étoit persuadé que les Astres en se monsenor dans l'espace des Cieux, failoient chacun un bruit parziculier. & que ces bruits réunis afonusoient un concert. 55% . Tout cela auroit dû faire poir que quelque -grand one fort Pythagore par la doctrine fur la solomple ocipir les découverses géomartiques. sidne falloit pas gependant adopter for fentiDE L'ARITHMETTQUE.

ments sans examen. Mais que ne pout sur les esprits l'autorité d'un homme, qui a donné des

preuves d'une grande sagacité!

Ses Disciples exalterent beaucoup la doctrine des Nombres de leur Maître, & en joignant leurs propres recherches aux siennes, cruteng découvrir des choses surprenantes. Ils remarquerent que le nombre Sent avoit des singularités qui devoient le rendre recommandable. Dieu, disoient ils, a créé le Monde en fix jours, & s'est reposé le septième; les dents des enfans paroissent au bout de 7 mois, & reib viennent au bout de 7 ans ; elles tombent dans les années septenaires, & les deux Sexes ne sont propres à la génération qu'i quatorze ans. On compta enfuire les 7 Sages de la Grece, les 7 Merveilles du Monde, les 7 Solemnités. des Jeux du Cirque ; les 7 Généraux destinés à la conquêre de Thebes. Les Physiciens ajouterent à cela qu'il y a 7 Planetes, 7 Métaux, 7 Couleurs primitives, 7 tons dans la Musique. Enfin les Médecins observerent que l'homme ne croît pas plus de 7 pieds, qu'il faut 7 mois pour sa formation, qu'il change de goût tous les 7 ans; en un mot qu'au nombre 7 font affectés les jours critiques. Par ces raisons on appella les septiémes années, années climatériques, afin qu'on y fit attention; & cette sortede superstirion pour le nombre 7 a été si fortifiée, qu'elle s'est sourenue jusqu'à nos jours.

Toutes ces illusions humilioient bien la raifon, mais elles ne contribuoient pas aux progrès de l'Arithmétique. On la cultivoit pourtant: & on fauroit de quelle maniere cette partie des, Mathématiques se persectionnoit, si les rap-

A iij

vant J. C. rithmétique, qu'ils extrayoient les Racines quarrées & cubiques, & formoient des pro-

portions.

Arithmetica.

... Ce seroit sans doute un point d'histoire fort curieux, de connoître comment tout cela a été découvert. & par qui ces découvertes ont été faites. Le silence des Ecrivains de l'Antiquité est absolu à cet égard. La seule chose qu'ils 260 ans nous aient appris, est que Nicomaque, 260 ans avant J. C. avant J. C., inventa le Nombre polygone. On appelle ainsi la somme d'une progression Arithmétique qui commence par 1, & dont les unités peuvent être rangées en figures géométriques. Cet Inventeur ne connut point les avantages de sa découverte. Else passa pendant longtems pour une remarque stérile. Peu satisfait de cer accueil, Nicomanue se prêta aux préjugés du temps pour avoir des Lecteurs. Il publia un Traité des propriétés & des divisions des Nombres, suivant les Pythagoriciens, sous le titre d'Is goge, Arithmetica. Il rassembla après cela tous les rapports mystérieux des Nombres.

& en forma un Livre intitulé: Theologumena

Un siècle s'écoula sans que l'on fit des pro187 ans grès sensibles dans l'Arithmétique. Mais Aravant J. C. chimede, le plus grand génie qui ait paru dans
l'Antiquité, étant né 187 ans avant J. C., l'étendit infiniment. Il étoit parent du Roi Hieron, & quoique sa naissance lui donnât droit à
la considération publique, il avoit l'ame si éle-

DE L'ARITHMETIQUE. 7 vée, qu'il voulut la mériter par des services réels. Il s'attacha aux Sciences. Sa sagacité & sa pénétration étoient si grandes, qu'il y sit les

plus belles découvertes.

Il connut sans doute l'invention de Nicomaque sur les Nombres polygones; il possedoit aussi tout l'art des progressions des Nombres, art absolument ignoré du Public. Aussi quelques Savans ne crurent pas qu'on pût exprimer en nombre une quantité considérable. Dans une conversation particuliere qu'ils eurent avec lui, ils parlerent de cette prétendue impossibilité. Archimede répondit, qu'il n'y avoit point de quantité, fut-elle composée d'un nombre infini de parties, qu'on ne pût exprimer par des nombres. On n'osa pas rire de cette réponse, quoiqu'on la trouvât absurde; mais un mauvais plaisant crut avoir bien repliqué, en lui demandant s'il évalueroit le nombre de grains de fable qui sont au bord de la mer. Ce railleur ignorant s'applaudissoit de sa demande: il fut bien étonné quand Archimede s'engagea à trouver un nombre qui non - seulement exprimeroit le nombre des grains de sable qui sont au bord de la mer, mais encore celui des grains dont on pourroit remplir l'espace de l'univers jusqu'aux étoiles fixes; & il prouva ce qu'il avançoit, en faisant voir que le cinquantieme terme d'une progression décuple croissante satisfaisoit à son engagement.

Il fir plus : afin de ne laisser sur ce sujer aucune ressource à l'imagination la plus séconde; il imagina un corpuscule dix mille sois plus petit qu'un grain de sable : il l'appella grain de pavot, & en forma sa premiere mesure. Le grain

de pavot pris cinq fois, fit un grain d'orge ou sa seconde mesure : & avec ces mesures ce grand homme établit une suite de nombres, qui se perdent dans l'infini [\*].

Il ne faudroir pas conclure absolument de-là qu'Archimede a inventé les progressions, mais le présumer; car si on en eut fait avant lui la découverre, on en trouveroit quelque usage ou quelque application. Or Archimede est le pre-

mier qui en a exposé la doctrine.

Douze siecles passent & se succedent, sans qu'on ait parlé des progressions. L'Histoite qui nous a conservé les découvertes qu'on a faites fur les Mathématiques pendant ce long intervalle de temps, oublie absolument l'Arithmétique. Ce n'est qu'au commencement du onzieme siecle qu'on se souvient des progressions, encore fallut-il une occasion singuliere pour les faire renaître. Voici ce qui y donna lieu.

Ardschir, Roi des Petses, avant imaginé le jeu de Trictrac, s'en glorisioit. Le Roi des Indes fur jaloux de certe gloire : il chercha quelqu'invention qui pût équivaloir à celle - là. Pour complaire au Roi, tous les Indiens s'étudierent à découvrir quelque nouveau jeu. L'un d'eux, nommé Sessa, fut assez heureux que d'inventer le jeu d'échees. Il présenta cette invention au Roi son maître, qui en sut comblé de joie. Sa Majesté Indienne lui offrit pour ré-

1001.

<sup>[ \* ]</sup> Voyez son Ouvrage intitulé: De Numero Arena. Wallis & Heibroner ont développé la Théorie d'Archimede à cet égard : le premier dans le second volume de fes Œuvres; & le second dans son Histoire des Mathématiques, publiée en latin sous ce titre: Historia Mathefeos univerfæ. 1742.

componse tout ce qu'il pourroit defirer. Toujours ingénieux dans ses idées, Sessa demanda seulement autant de grains de bled, qu'il y a de cases dans l'Echiqui doublant à chaque cale; c'est-à-dire soixante-quatre fois. Le Roi se fcandalisa d'une domande qui sembloit si peu digne de la magnificence. Sessa insista, & le Roi ordonna qu'on le satisfit. On commença par compter les grains en doublant toujouts; mais on n'étoit pas encote au quart du nombre des cases. qu'on fut étonné de la prodigieuse quantité de bled qu'on avoit déja. En continuant la progreffion, le nombre devint immense, & on reconnut que quelque puissant que fut le Roi, il n'avoit pas assez de bleds dans sés Etats pour la finir. Les Ministres afferent en rendre compte à Sa

Majesté, qui ne pouvoit le croire. On lui expliqua la chose; & ce Prince admirant encore plus la subtile demande que Sessa lui avoit faite, que l'invention du jeu des Echecs, après lui avoir donné mille louanges, lui avoua qu'il se reconnoissoit insolvable, & le récompensa sans

DE L'ARITHMETIQUE.

doute d'une autre maniere.

En esser Asserbadi, Auteur Arabe à qui nous devons ce trait historique, trouve que la quantité de bled que demandoit Sessa, en achevant la progression double, forme un tas de bled de six milles de hauteur, de longueur & de largeur: ce qui étant réduit à nos lieues, donné environ vingt-six lieues pour chaque dimension.

Il seroit à souhaiter que nous pussions savoir de quelle maniere Sessa inventa le jeu des Echecs, & si l'art de compter eut part à cette invention, comme nous connoissons la demande qu'il fit au Roi des Indes; mais on ne trouve là-dessus aucun mémoire. Il est toujours certain que c'est à un Arithméticien qu'on doit ce jeu, car il ne fau mpter pour rien le témoignage des Poëtes, qui en font honneur à Palamede, lequel l'inventa, dit-on, pour délasser les Grecs, rebutés des longueurs du Siege

de Troye.

Quoi qu'il en soit, la connoissance des progressions fournit la solution de plusieurs problêmes qui paroissoient insolubles. Tel étoit celui que proposoit Zenon, & par lequel il prétendoit qu'il n'y a point de mouvement. Supposons, disoit ce Philosophe, qu'Achille aille dix fois plus vîte qu'une tortue. Si la tortue a une lieue d'avance, jamais Achille ne l'attrapera; car tandis qu'Achille fera la premiere lieue, la tortue parcourra un dixieme de la seconde lieue; & pendant qu'Achille fera la premiere dixieme partie de cette seconde lieue, la tortue parcourra le dixieme du second dixieme; ainsi à l'infini. De-là Zenon concluoit qu'un corps lent, quelque peu d'avance qu'il eût sur un corps fort rapide, ne pouvoit jamais en être devancé. Ce Philosophe supposoit, en concluant ainsi, que toutes les dixiemes parties de dixiemes faisoient un espace infini de lieues : ce qui est faux, puisqu'elles ne font ensemble qu'un neuvieme de lieue. En effet, par la découverte d'Archimede, on a reconnu que puisque la raison décuple regne dans cette progression, le dernier terme qui est une lieue, moins le premier qui est presque zero, est neuf fois plus grand que ceux qui le précedent; c'est - à - dire que tous les dixiemes de

de dixiemes ne valent qu'un neuvieme de lieue.

Mais voici encore quelque chose de plus merveilleux, qu'on trouve par la théorie des progressions: c'est de déterminer l'espace que doit parcourir un corps qui se meut & se mouvera éternellement par un mouvement retardé.

Pour réduire cela en problème, on suppose que le mauvais riche brûlé de soif, prie Abraham de lui laisser distiller une goutte d'eau 4 & on place Abraham & le mauvais Riche à une distance déterminée telle que douze milles lieues. Abraham touché de sa priere & de ses douleurs lui promet ce qu'il demande; mais Dieu qui, par son jugement, ne doit point désaltérer le mauvais Riche, lui défend de lui envoyer de l'eau. Abraham se trouve fore embarrassé. Il a donné sa parole, & le mauvais Riche le somme de la tenir : d'un autre côté il ne peut désobéir à Dieu. Dans cette perpléxité, il imagine de laisser tomber une goute d'eau suivant une progression décroisfante, c'est-à-dire dont le mouvement soit sans cesse rerardé; & il prétend par ce moyen tenir sa parole & obéir à Dieu.

On demande comment cela se peur. Afin de répondre à cette question, supposons que la goute d'eau fasse cent lieues dans un jour; que dans le second jour elle n'en fasse que quatre-vingt-dix-neuf, & qu'elle se meuve pendant les autres jours, suivant cette même raison; les espaces qu'elle parcourt forment donc une progression décroissante, dont le premier terme est cent, & le second quatre-vingt-dix-neuf.

12 Il s'agit donc de découvrir tous les termes de cette progression qui est infinie, mais dont le dernier terme étant infiniment petit, peut erre égalé à zéro. Or par les regles des progrefsions, on trouve que certe goute d'eau ne fera dans toute l'éternité que dix mille lieues, & par conféquent ne pourra jamais arriver au

mauvais Riche.

Un Arithméticien Grec, nomme Manuel Maschopute, fit en 1400 un autre usage des progressions. Il rangea des Nombres dans un quarré en progression, & trouva que les sommes des colonnes horizontale & verticale, & celle de la diagonale étoient égales. Cette singularité lui parur si extraordinaire, qu'il appella ce quatré, Quarré magique. Il chercha & trouva quelle étoir la regle qu'il falloit suivre pour faire ce quarré. M. Bachet de Meziriac, l'un des premiers Membres de l'Académie Françoise, étudia aussi leur construction, & plusieurs Géometres [ Stifel, Frenicle, Poignard & la Hire ] s'exercerent aush fut cette curiosité Atithmérique.

Dans cet exercice, on fit une découverte: ce fut une tegle pour combiner distérentes choses, c'est-à dire pour trouver en combien de manieres on peur varier diverses quantités en les prenant une à une, deux à deux, trois à trois, &c. On ignore à qui on doit cette découverte, dont il ne paroît pas que les Anciens aient eu connoissance. C'est dommage, car cette invention est digne d'estime, quoiqu'elle soit fondée sur la doctrine des progressions : en offer, on résout par elle les problèmes les plus

curieux.

On trouve, par exemple, que dix hommes assis à une même table, peuvent changer de place en trois millions six cent vingt-huit mille huit cent manieres dissérentes; qu'avec les vingt-trois lettres de l'alphabeth, on peut faire plus de 25760 mille millions de volumes, dont chacun auroit mille pages, chaque page cant lignes, & chaque ligne soitante caracteres, & que tous ces Livres mis debout l'un contre l'autre sur la surface de la terre, non-seulement environneroient tout le globe, mais qu'ils couvriroient encore dix-sept globes aussi grands que celui de la terre.

Un Géometre, presque de nos jours [ le P. Prester ] en appliquant l'art des combinaisons à différents usages, a trouvé que ce seul Vers latin:

Tot tibi sunt dotes Virgo, quot sidera colo peut être varié en trois mille trois cents soixante & seize manieres, sans cesses d'être Vers. Ce sont-là des choses merveilleuses, qui doivent nous donner une sidée de ce que peut la nature par la component.

C'est ainsi qu'en remaniant les découvertes des Anciens sur l'Arithmérique, on forma un art de comptet. Mais quels étoient les caracteres dont on faisoit niage pour exprimer les Nombres? Ce point d'histoire à été suivi avec assez de soin par les Ectivains sur l'origine de l'Arithmérique : je vais tâcher de présenter ce qu'il y a là-dessus de plus vrai & de plus important.

Les Hébreux exprimoient les Nombres aves

14 Hrstork a les lettres de leur alphabet, & ils divisoient toute la numération en trois classes, savoir en Unités, en Dixaines & en Centaines, qu'ils écrivoient de la maniere suivante.

### Premiere Classe: Unités.

R. 3. 3. 7. 7. 1. 1. 1. 17. 22. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Seconde Classe: Dixaines.

Troisieme Classe: Centaines.

7. 7. 6. 7. 7. D. 1. 9. 7. 190. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900]

Pour les Milliemes & de plus grands Nombres, les Hébreux répétolent les marques des Centaines, & cela formoir des expressions très embarrassantes. Les Péuplés Orientaux, les Pelles & les Arabes adopterent les notes des Hébreux, en y ajourant néanmoins quelques lettres de leur alphabet, mais les Grecs firent trage de leur proprie alphabet, qu'ils diviseferent, comme les Hébreux, est trois Classes, en anique de leur value de la moder y au les des leur proprie de la moder y au les des les des leur proprie de la moder y au les des les des leur propries de la mais les Grecs firent de leur propries de la mais les Grecs firent de leur propries de leur propries

### Seconde Classe: Dixaines.

10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90.

### Troisieme Classe: Centaines.

g. σ. τ. υ. φ. χ. ψ. σ. σ. 100.200.300.400.500.600.700.800.900.

Pour les Milliemes, les Grecs notoient les lettrés avec une virgule, & ils exprimoient les plus grands Nombres en joignant plusieurs lettres ensemble.

Dans la suite ces Peuples voulurent simplisser ces expressions, ou les rendre plus nettes. Ils se servirent à cet effet de leurs Lettres capitales, savoir, I II A H X M, auxquelles ils donnerent les valeurs suivantes.

| I. | Unité.                  |       | 7.    |       | I.         |  |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|------------|--|
| n. | Cinq.                   |       | • . • | į ·~` | <b>600</b> |  |
| Δ. | Dix Cent.               | •     |       | , Ι   | 0          |  |
| H. | Cent.                   | • • 1 |       | 10    | <b>b</b>   |  |
|    | Mille.                  |       |       |       |            |  |
| M. | Dixaine de mille. 1000P |       |       |       |            |  |

En répétant ces caracteres, ils avoient des nombres composés. Ainsi II valoit 2,  $\Delta\Delta$ -20,  $\Delta\Delta$ -30, &c.

Les Romains imfrerent les Grecs; c'est duite qu'ils se servirent des lettres de leur alphabet, entremèlées de quelques signes particuliers. Par une ligne simple I, ils désignerent l'Utité; par deux lignes croisées X, Dix; & est parta-

geant cette figure par la moitié, ils eurent ce caractere V, qui fignisse Cinq. La lettre C, ou le caractere l, exprima Cent, & la moitié de ce caractere qui donne cette figure L, Cinquante. M, désignoit Mille. Enfin en employant d'autres lettres conjointés & répétées, ils exprimoient les plus grands nombres, comme on en peut juger par la Table suivante.

### Valeur des Caracteres Romains.

| Caracteres Romains.               | Caracteres ordinaires.                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                 |                                              |
| Vizza e projekt i dia             |                                              |
|                                   | . 10                                         |
| L                                 | · sp.                                        |
| he de la constation and character | ລິດ ທ່າວ ພິ <b>າເວດ</b> ໄປແ <sub>ລ</sub> ້ : |
| 1 Dio 13.                         |                                              |
| M. ou CID.                        | . 1000                                       |
| ić                                | in 5000                                      |
| CCIO                              | 10000                                        |
| IDÓD CCCI                         | \$0000                                       |
| CCCIDDD                           |                                              |
| DM: 11. Constant                  | 500000                                       |
| X-MM-                             | . 1000000                                    |

Ces caracteres furent long-tems en ulago; ils le sque même ancore parmi nous. Cependant vers le neuvierne siecle les Arabes employerent de nouveaux caracteres, qu'ils tenoient des Indiene: ce sont coux dont on se sert commundment aujourd'hui. Ces caracteres, au nombre

de dix, furent d'abord portés en Espagne par les Sarrasins. Un Moine, nommé Gerbert, qui sur élevé à la Papauté sous le nom de Silvestre II, les sit connoître aux François. On ne sait point absolument ce qui donna lieu à la découverte de ces caracteres: on n'a là-dessus que des conjectures, dont la plus vrai-semblable est celle-ci.

Il est certain qu'on marqua l'unité par une petite ligne perpendiculaire. Deux lignes situées horisontalement indiquerent le nombre deux, & trois lignes posées de même formerent le nombre trois; ce qui donna ces trois caracteres; 1, —, —. En liant ces dernieres lignes, pour simplifier chaque caractere, on eut les caracteres L, 7, auxquels on a donné cette forme plus élégante 2, 3. Le quarrieme caractere renfermoit quatre lignes, qu'on joignit pour qu'elles occupassent moins d'espace : c'étoit d'abord une croix †, dont on a ensuite fait le 4.

En employant des lignes droites pour former des caracteres, on trouva beaucoup d'embarras à s'en servir dans l'expression des autres nombres. On eut donc recours aux lignes courbes. Un demi-cercle, avec un trait au-dessus, forma cinq, d'où vient le caractere 5. Un cercle entier, avec une queue en haut, exprima le nombre six, ce qui donna le caractere 6. En renversant ce caractere & en ouvrant le cercle, on sit ce caractere du nombre sept, 7. Deux cercles joints ensemble exprimerent le nombre huit, formé par conséquent de cette maniere 8. Ensin en renversant le caractere du nombre six, on sit ce caractere 9, qui exprima le nombre neus.

Dans leur origine ces caracteres restem-

bloient un peu aux caracteres Grecs; & à mefure que l'art d'écrire s'est perfectionné, ils ont acquis la forme qu'ils ont aujourd'hui. Du rems de *Planude*, Auteur Grec qui vivoit au quatorzieme siecle, ils avoient une forme assez approchante de quelques - uns des caracteres

grecs.

Quoique cet Auteur ne compte que neuf caracteres, les Indiens & les Arabes failoient usage d'un dixieme : c'étoit un zéro qu'ils exprimoient par un cercle; mais comme ils ne lui donnoient aucune valeur, ils ne croyoient pas qu'on dût le mettre au rang des caracteres des nombres. On le nommoit Chifra, mot qui signifie rien; d'où vient le nom géneral chiffre, qu'on a donné dans la suite aux caracteres Arabes, c'est-à-dire aux nôtres.

L'usage de ces caracteres si simples facilira beaucoup les opérations de l'Arithmérique, & cette facilité donna lieu à de nouveaux artifices dans le calcul. L'an 1520, Lucas de Burgo Sancti Sepulcri apporta ces artifices de l'Orient, & les publia en 1523, dans un livre de sa composition, intitulé: De summa Arithmetica ac Geometria. Parmi les nouveautés que contient ce livre, on distingue les regles de fausse position simples & doubles, qu'il nomme Régles d'Elcalain.

Il ne s'agissoit plus que de simplifier toutes ces méthodes pour perfectionner l'Arithmétique, & c'est ce que les Mathématiciens ont fait dans la suite d'une maniere insensible. Les plus habiles d'entr'eux, en variant les différentes regles ou inventions de cette partie des Mathématiques, ont formé d'autres sortes d'Arithmétiques.

1520.

14604

- Environ en 1460, un Mathématicien habile frommé Jean Muller, & connu sous le nom de Regiomontan, de Konisberg en Franconie, introduisit dans les Mathématiques une maniera d'éviter les inconvéniens des Fractions ou Nombres rompus, en se servant de Fractions de 10°, 100°, 1000° parties, qu'il appella Arithmétique décimale. Il avoit en vue de faciliter par cette invention le calcul des tables des Logarithmes. Simon Stevin, Mathematicien estimé, la recommanda furtout aux Astronômes aux Géometres & aux Jaugeurs; mais l'usage a fait voir qu'elle n'est vérirablement utile que dans les calculs de la Géométrie, où elle sert très bien pour l'extraction des racines quarrées & cubiques.

L'Arithmétique décimale paroissoit à peine, que le Baron Neper, Ecossois, publia une nouvelle Arithmétique, à laquelle il donna le nom de Rabdologie. Elle consiste à faire les calculs avec de petites baguettes en forme de pyramides rectangulaires, dont chaque face contient une partie de l'abaque ou table ordinaire de la Multiplication. Cette table est ainsi divisée en neuf perites lames, dont chacune a neuf cellules. La premiere de ces cellules contient un de ces caracteres simples, qui sont compris depuis 1 jusqu'à 9. Les autres cellules contiennent les produits des Multiplications du caractere qu'elles portent en tête, par chacum des nombres simples; & en combinant ensembles ces baguettes on fair les principales opérations de l'Arithmétique.

Cette combination, ou plutôt arrangement, n'est pas difficile à faire. Ce qu'il y a d'embare

rassant, c'est de trouver dans le moment la baguette qui est nécessaire pour l'opération qu'on veut faire; & comme on est obligé d'avoir \*beaucoup de baguettes, cette recherche est fort longue, sans parler du tems qu'on met à les

arranger.

Ces inconvéniens firent regarder cette invention comme une chose purement ingénieu. fe. Un homme de mérite (M. Petit, Intendant des Fortifications), fâché de ce qu'on l'abandonnoit, chercha à la ramener à une pratique plus facile. Il imagina de changer le tambour des orgues, vulgairement nommés Orgues de Barbarie, en une machine d'Arithmérique.

Dans cette vue, il forma des baguettes de carton & les ajouta autour de ce tambour. Par le moyen de quelques boutons qui y tenoient. il arrangeoit les unes auprès des autres telles lames qu'il vouloit. Cela étoit encore fortembarrassant, & cette idée ne fut pas accueillie. Le grand Pascal y fit cependant attention. Pour faciliter le mouvement de ces baguerres, à l'aide de roues & de poids, il trouva le moyen de faire les opérations en tournant quelques roues. C'est une véritable machine, & par conséquent une chose fort délicate & très composée.

M. Grillet, homme connu par quelques inventions de méchanique, voulut la simplisser. Il supprima le tambour & les poids, & distribua si bien les baguettes sur quelques roues. qu'en tournant les roues d'un côté, il opéroit l'addition, & qu'il faisoit la soustraction en cournant de l'autre côté. L'illustre Leibnitz a

suivi cette idée presque sans succès.

#### DE L'ARITHMETIQUE.

M. Perrault, Médecin & Membre de l'Académie Royale des Sciences, a voulu aussi la réduire en une pratique aisée; mais on a abandonné aujourd'hui cette recherche, parcequ'on a reconnu que les avantages qu'on pouvoit retirer d'une machine Arithmétique, ne valoient

pas les frais de l'invention.

En effer, une personne exercée dans le calcul, fera plus vîte & plus sûrement les regles les plus composées de l'Arithmétique, qu'on ne feroit les opérations les plus simples sur la machine la plus parfaite. Il faut laisser ces fecours à ceux qui n'ont pas des yeux & qui veulent compter; car pour ceux qui voient, les comptes faits valent infiniment mieux.

Il est vrai que pour les aveugles il faudroit rendre les chiffres sensibles au tact. C'est aussi ce que fit M. Sanderson, Professeur de Mathématiques à Cambrigde, quoiqu'aveugle dès l'âge de douze mois. Cet homme dont la pénétration étoit extraordinaire, étoit parvenu, à force de méditations, non-seulement à faire toutes les opérations de l'Arithmétique, mais encore à résoudre les problèmes les plus difficiles de l'Algebre, sur laquelle il a écrit un grand. Traité en deux volumes in-4°.

Pour faire ses calculs, il avoit imaginé une table élevée sur un peut chassis, afin qu'il pût toucher également le dessus & le dessous. Sur cette table, étoient tracées un grand nombre de lignes paralleles qui étoient croisées par d'autres; ensorte qu'elles faisoient ensemble des angles droits. Les bords de cette table étoient divisés pas des entailles distantes d'un dema

cinq de ces paralleles. Par ce moyen chaque

pouce quarré étoit parragé en cent petits quarrés. A chaque angle de ces quarrés ou interfection des paralleles, il y avoit un trou qui percoit la table de part en part. Dans chaque trou on mettoit deux sortes d'épingles, de grosses & de petites, pour pouvoir les distinguer au tact. C'étoit par l'arrangement des épingles, que Sanderson faisoit toutes les opérations de l'Arithmétique. La force de son imagination & l'habitude lui avoient tellement rendu familiere la combinaison de ces épingles, que je doute que l'homme le plus intelligent pût faire avec sa table la moindre regle d'Arithmétique.

Dans le tems qu'on perfectionnoit la Rabdologie de Neper, le Docteur Wallis, célebre Professeur de Mathématiques, mit au jour une nouvelle Arithmétique, sous le titre d'Arithmétique des Infinis. C'est l'art de trouver la somme d'une suite composée d'une infinité de

termes.

Dans la progression naturelle, l'unité est la différence entre deux termes qui se suivent immédiatement. La différence entre 8 & 9 est 1 : en interposant entre ces deux nombres 8 & 9, mille autres termes qui soient en progression Arithmétique, la dissérence qui regnera dans la progression sera encore i , mais 1 millieme. Et si on interpose entre cette nouvelle progression mille autres termes, on aura encore une nouvelle progression dont la distérence sera 1, mais 1 millieme de millieme. En continuant de même, on forme enfin une pro-

pe l'Aritmetique. 23 gression dont 1 est la dissérence, mais c'est i infiniment perit; c'est-à-dire que la dissérence est si petite qu'on peut la concevoir comme nulle sans erreur.

Pallis applique ensuite cette théorie à la progression des quarrés. Et en supposant entre chacun des nombres de la progression naturelle, un nombre infini de moyens proportionnels, qui fasse une nouvelle progression dans aquelle regne une différence plus perite qu'aucune quantité qu'on puisse imaginer, on peut concevoir alors qu'il n'y a aucune différence sersible entre les quarrés de ces Nombres, qui se-tont les termes de cette nouvelle progression.

Cet Inventeur fait le même raisonnement pour les cubes; & par ces progressions il détermine aisément l'aire des surfaces & la solidité de tous les corps, en cherchant la somme des élémens qui les composent, lesquels élémens forment alors une progression dont la différence

est infiniment petite.

Rien n'est plus beau, sans doute, que cet usage des progressions; mais celui qu'en sit dans ce tems le grand Pascal, est encore bien ingénieux. Il imagina de joindre les deux progressions Arithmétique & Géométrique, & forma par cette réunion un triangle qu'il appella Triangle Arithmétique, lequel'a plusieurs belles propriétés, dont la principale est de donner la combinaison des Nombres toute saite.

Ces succès engagerent plusieurs Mathématiciens à étudier les rapports des Nombrés, pour faciliter l'art du calcul. M. Weigel, Professeur de Mathématiques à Geneve, crut pou1664-

1687.

voir simplifier cet art en n'employant que trois caracteres. Il mit au jour, en 1687, une Arithmétique à laquelle il donna le nom d'Arithmétique tetractique; parcequ'il ne se ser que des caracteres 1, 2, 3 & 0, & qu'il ne compte que jusqu'à 4, comme nous ne comptons que jusqu'à 10 dans l'Arithmétique ordinaire.

Avec ces seuls caracteres Weigel fait les opérations qu'on fait avec dix; c'est-à-dire, l'Addirion, la Soustraction, la Multiplication & la Division. Tour, l'Art de cette Arithmétique onsiste à changer les Nombres ordinaires en Nombres tétractiques, comme il est aisé de le

faire par la comparaison suivante.

#### Nombres ordinaires.

Nombres Tetracliques.

1,2,3;10,11,12,13;20,21,22,23;

#### Nombres ordinaires.

Nombres Tetractiques.

30,31,32,33; 100, 101, 102, 103; 110,

#### Nombres ordinaires.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Nombres Tétractiques.

HII, 112, 113; 120, 121, 121, 123; 130

Nombres ordinaires.

29, 30,&c.

Nombres Tétractiques.

.131,132,&c.

Cet exemple suffit pour faire juger de la marche des Nombres tétractiques, ou de leur rapport avec les Nombres ordinaires. On doit l'idée de cette Arithmétique à Aristote. Cet ancien Philosophe s'étonne dans ses Ouvrages, de ce qu'on compte jusqu'à dix. Pourquoi, diril, aller si loin, ou s'arrêter-là? Est-ce qu'en répétant les nombres 1, 2, 3, on ne pourroit pas exprimer les plus grands nombres avec autant de facilité?

Pour donner du poids à ces questions, Ariftote avance qu'il y avoit de son tems une Nation qui ne comptoit que jusqu'à quatre, & il assure que cette saçon de compter étoit plus facile à apprendre que le calcul jusqu'à dix.

Réfléchissant sur cette Arithmétique tétractique, l'illustre Leibnitz crut qu'on pouvoit encore plus simplisser la chose. Au commencement de ce siecle, il inventa une Arithmétique binaire, dans laquelle il ne sit usage que des deux caracteres 1 & 0, avec lesquels il exprima ainsi tous les Nombres.

1713.

### Nombres ordinaires.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nombres Binaires.

1;10,11;100,101;110,111;1000,1001;

## Nombres ordinaires.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Nombres Binaires.

1010, 1011; 1100, 1101; 1110, 1111; 10000,

Nombres ordinaires.

17, 18, 19, 20, 21, 21; Nombres Binaires.

10001; 10010, 10011; 10100, 10101; 10110,

Nombres ordinaires.

23, 24, 25, 26, 27, Nombres Binaires.

10111; 11000, 11001; 11010, 11011;

Nombres ordinaires.

28, 29, 30, &c.
Nombres Binaires.

11100,11101;11110,&c.

On peut bien faire avec ces Nombres binaires les regles ordinaires de l'Arithmétique; mais l'opération est plus embarrassante, qu'en se servant de dix caracteres.

Leibnitz en convient: la pratique par dix est plus abregée, & les Nombres y sont moins longs. Il prétend même qu'on auroit encore plus de facilité, si on comptoit par douze ou par seize; mais il assure que le calcul par deux, c'est-à-dire par o & 1, en récompense de sa longueur, est plus sondamental pour la science des Nombres; qu'il est propre-à faciliter de nouvelles découvertes tant pour la pratique des Nombres que pour la Géomérrie; parceque les Nombres étant réduits aux plus simples principes, comme o & 1; il regne dans

On n'a pas suivi cette idée de Leibnitz, & l'Arithmétique binaire n'a pas sait d'autres progrès. Les Mathématiciens se sont contentés de faire diverses applications de l'Arithmétique commune, aux usages ordinaires de la vie civile. De la sont nées deux sortes d'Arithmétiques, qu'on a appellé Arithmétique calcula-

toire, & Arithmétique divinatoire.

La premiere est l'art de calculer avec des jettons. Elle consiste à ranger des jettons d'une certaine maniere pour qu'ils expriment des Nombres, soit entiers, soit rompus. C'est une curiosité arithmétique, qui ne contient aucune

nouveauté pour l'art du calcul.

Il en est de même de l'Arithmétique divinatoire. Il ne s'agit dans cette Arithmétique que de faire quelques opérations de l'Arithmétique ordinaire. On les enveloppe seulement ici de maniere qu'on ne s'apperçoive point du résultat de ces opérations : cela veut dire qu'on devine le nombre qu'un homme a pensé, en lui faisant faire quelques opérations qui découvrent le nombre qu'il a pensé. Il est possible de donner une idée de cette Arithmétique par quelques exemples.

Un Joueur de Gobelets vous dit de penser un nombre. Quand vous l'avez pensé, il vous ordonne de le tripler & de prendre la moitié de ce triple. Il vous dit ensuite de tripler cette moitié, & en demande la neuvieme partie. Cela fait il double cette neuvieme partie, & c'est le nombre que vous avez pensé. Car sup-

<sup>(\*)</sup> Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, Année 1703, pag. 107.

posons qu'on ait pensé 6, le triple de 6 est 18; dont la moitié est 9. Le triple de 9 est 27, dont la neuvieme partie est 3. Le nombre étant dou-

blé donne 6, qui est le nombre pensé.

Le même Joueur de Gobelers promet aussi de deviner où est le nombre impair de jettons, dont vous prendrez un nombre dans chaque main. Pour cela il vous dit de multiplier le nombre de la main droite par un nombre impair, & celui de la main gauche par un nombre pair; & il demande si la somme des deux produits est paire ou impaire. Si elle est paire, il vous dit le nombre pair est dans la main droite; si elle est impaire, il vous assure que le nombre pair est dans la main gauche: en comptant les jettons, on reconnoît la vérité de son affertion.

En effet, supposons qu'on ait pris six jettons dans la main droite, & qu'on en ait mis cinq dans la gauche. Suivant ce que prescrit le Joueur de Gobelet, il faut multiplier par un nombre impair, tel que 3, par exemple, le nombre de jettons qui est dans la main droite, c'est-à-dire 6, ce qui donne 18; & multiplier encore le nombre de jettons qui sont dans la main gauche, par un nombre pair, tel que 4. Multipliant donc 5 par 4, on a 20 pour le second produit. La somme de ces deux produits est 38, qui est un nombre pair: donc le nombre pair est dans la main droite; ce qui est vrai, puisque 6 est un nombre pair.

Si le nombre impair étoit dans la main droite, la somme des produits seroit impaire; car il faudroit multiplier par 3 le nombre 5, qui seroit dans ce cas dans la main droite, ce qui donneroit 15; & multiplier par 4, 6 qui fe trouveroit dans la main gauche, & on autoit alors 24 pour produit. Or la fomme de ces deux produits 15 & 24 feroit 39, qui est un nombre impair. Donc il faudroit conclure que le nombre impair est dans la main droite; & on auroit deviné.

Le secret de cela est fondé sur ces deux vérités. 1°. Que tout nombre pair, multiplié par un nombre pair ou impair, produit un nombre pair. 2°. Que tout nombre impair, multiplié par un nombre pair, donne toujours un nombre pair; & que multiplié par un nombre impair, il rend un nombre impair.

Mais voici quelque chose de plus extraordinaire: le Joueur de Gobelets promet de nommer la personne qui aura pris une bague en secret, & de déterminer la main, le doigt & la jointure où cette bague sera, à condition qu'on fera les cinq choses qu'il va prescrire dans l'ordre suivant.

1°. Doublez, dit-il, le nombre du rang de la personne qui a pris la bague, & ajoutez 5 à ce nombre.

20. Multipliez cette somme par 5, & ajou-

tez-y 10.

3°. Ajoutez à cette somme, 1 pour la main droite, & 2 si c'est la main gauche, & multipliez le tout par 10.

4°. Joignez-y le nombre du doigt, en commençant par le pouce, & multipliez le tout

par 10.

5°. Enfin joignez à cela le nombre de la jointure & 35, & donnez cette derniere somme. De cette somme, le Joueur de Gobelets soustrait 3535, & le reste est composé de quatre chissres, dont le premier indique le rang de la personne; le second, le rang de la main; le troisieme, le rang du doigt; le quatrieme & dernier, le rang de la jointure. Un exemple va rendre cette opération sensible.

Supposons que ce soit la quarrieme personne de la compagnie, suivant le rang, qui ait pris la bague; qu'elle l'ait mise à la main gauche, que nous avons désignée par le nombre 2; que ce soit au quatrieme doigt & à la seconde jointure ou seconde phalange. Ce-la posé, faisons l'opération ci-dessus prescrite. Le double de 4, qui est celui de la personne, est 8, à quoi ajoutant 5, on a 15.

En second lieu, il faut multiplier cette som-

me 13 par 5 & y ajouter 10, & on a 75.

Troisiemement on doit ajouter à ce nombre 75, 2 pour la main gauche, & multiplier le

tout par 10: l'opération donne 770.

En quarrieme lieu, il faut ajouter le nombre du doigt, qui est 4, & multiplier encore le tout par 10. A 770 ajoutez 4, la somme est 774, qui étant multipliée par 10, donne 7740 pour produit.

Il ne reste plus qu'à ajouter le nombre de la jointure, qui est 2, & le nombre 35: la som-

me est 7777.

En retranchant de ce nombre 7777, 3535, on aura 4242, dont le premier chiffre 4 montre que c'est la personne qui est à la quatrieme place suivant le rang, qui a pris la bague, qu'elle l'a mise à la main gauche désignée par le nombre 2, qu'elle est au quatrieme doigt,

DE L'ARITHMETIQUE.

comme l'indique le troisseme chissre 4 suivant, & qu'elle est à la seconde jointure ou phalange,

qui est indiquée par le dernier chiffre 2.

On peut juger par ces exemples de l'objet de l'Arithmétique divinatoire. Le dernier sur-tout est un des plus curieux & des plus compliqués. D'après celui-là, on peut en former plusieurs autres. Mais en voilà assez pour faire voir que cette Arithmétique n'est qu'une espece de jeu, dont la subtilité consiste à faire dire aux Spectareurs la chose qu'on demande, en l'enveloppant dans dissérentes opérations, asin de leur en dérober la connoissance.

Telles sont les découvertes qu'on a faites dans la science des Nombres. Rien n'est sans doute plus susceptible de variations. Comme on ne peut rien déterminer dans la nature que par comparaison, on a une infinité d'occasions de faire usage du calcul, & ces occasions ont donné lieu à une multitude d'opérations, qui, ramenées à leurs principes, se réduisent à ces quatre Regles, savoir : l'Addition, la Soustraction, la Multiplication & la Division. Les Anciens connoissoient pareillement ces Reglesa & comme les Modernes n'ont fait que les varier & les appliquer à d'autres usages, on n'a pas tenu compte de ces inventions, qui, après tout, ont été plutôt l'ouvrage du tems que celui du génie.



## HISTOIRE

DE

# L'ALGEBRE.

MALGRÉ les efforts des Mathématiciens pour perfectionner la science des Nombres & pour résoudre par le moyen de cette science les problèmes les plus curieux & les plus difficiles, cependant on reconnut qu'elle étoit resservée dans des limites étroites. Les Nombres étant déterminés, on ne peut donner, en s'en ser-

vant, que des solutions particulieres.

Chaque problème de même genre exige une solution qui lui soit propre : tout est même donné en Arithmétique. La chose qu'on cherche est presque exprimée, quoiqu'elle ne soit point désignée spécialement. Il est néanmoins des problèmes où l'inconnue ne peut être représentée par des Nombres. Il faut pour l'indiquer un caractère symbolique qui n'ait aucune valeur : l'Arithmétique est alors en désaut.

Les Marhématiciens Arabes le sentirent les premiers; & pour y suppléer, ils chercherent à la généraliser, en calculant avec des caracteres symboliques. Par le moyen de deux sortes de caracteres, ils distinguerent les choses connues de celles qu'ils ne connoissoient pas, & formerent ainsi une nouvelle Arithmétique, qu'ils appellerent symbolique.

Nous

Nous ignorons ce que c'étoient que ces symboles, & en quel tems les Arabes commencerent à les employer: seulement nous savons qu'en suivant cette idée, c'est-à-dire en se servant d'expressions générales & de signes universels, ils vinrent à bout de calculer non-seulement ce qu'ils ne connoissoient pas encore, mais aussi ce qu'on ne sauroit exprimer par aucun nombre.

Ils firent plus: ils soumirent au calcul les quantités positives & les quantités négatives, & dès-lors ils résolurent des questions dans lesquelles il s'agissoit d'évaluer en même-tems & le bien qu'un homme avoit, & celui qu'il ne possedoit pas. Ainsi ils dirent un homme qui a mille louis, a une quantité positive ou un bien réel: mais celui qui n'a rien & qui doit mille louis, a une quantité négative ou un bien négatif; car il s'en faut de mille louis qu'il soit dans le même état d'un homme qui n'a rien, mais qui ne doit rien.

On croit que ces Peuples ont appris tout cela des Indiens. C'est une prétention. Il y a des Erudits, au contraire, qui veulent que ce soient les Grecs qui aient enseigné cette invention aux Arabes. Quoi qu'il en soit, ceux-ci employoient des caracteres grecs pour exprimer les quantités connues & les quantités inconnues. Ils purent par ce moyen décomposer une question, pour comparer ensemble ces quantités, & ils formerent ainsi une Arithmétique symbolique, ou un Art qu'ils appellerent Algial Walmulkabala, deux mots qui signifient réparer, rétablir, & que nous avons rendus par le mot Algebre.

Les Ouvrages qu'ils publierent sur cet art,

rerions la découverte qu'ils en ont faite, si Dio380 après phante, qui vivoit vers le milieu du quarrieme
J. C. siècle, ne nous l'eût appris: on peut même regarder cet Aureur comme le premier Algébriste. Son livre est intitulé, Questions Arithmétiques. C'est là qu'on voit les progrès que les Arabes y avoient faits jusqu'à ce tems. Ces progrès

te. Son livre est intitulé, Questions Arithmétiques. C'est là qu'on voit les progrès que les Arabes y avoient faits jusqu'à ce tems. Ces progrès sont assez considérables, car ils avoient résolu des questions où l'inconnue est un quarré, ou autrement est élevée à la seconde puissance.

ne sont point venus jusqu'à nous, & nous igno-

Il est fâcheux que Diophante ne nous air fait connoître ni leur marche, ni celle qu'il a suivie dans ses méditations. Il se sert de caracteres grecs pour exprimer les quantités & les signes qui les unissent ou qui les séparent; & dans la résolution des problèmes, sa méthode consiste à faire ensorte que l'expression des quantités forme toujours un quarré, lorsque l'inconnue est élevée à la seconde puissance.

Cet Ouvrage, tout abstrait qu'il est, sur commenté par une semme : c'étoit la fille de 498 ou 500 Théon, célèbre Géometre, la savante Hypathia, qui a fait l'honneur de son sexe & de son siecle. Egalement versée dans les Mathématiques & dans la Philosophie, elle donna des leçons publiques sur ces deux sciences, avec un applaudissement universel.

Ce devoit être une chose étonnante, d'enfendre une semme parler un langage aussi dissicile & aussi nouveau que celui de l'Algebre. Les meilleurs esprits admirerent ce prodige, & le peuple qui ne connoît pas les merveilles que les personnes de génie peuvent ensanter, attribua les succès d'Hypathia, à la magie. DE I ALGEBRE.

- Cette idée échauffa les esprits, & la superstition se joignant à l'envie, les ennemis que son mérite lui avoit suscités firent entendre qu'elle étoit la cause de la mésintelligence qui regnoit entre S. Cyrille, Patriarche d'Alexandrie, & le Gouverneur Oreste. Il n'en fallut pas davantage pour mettre le peuple en fureur : il se saisit de cette illustre fille & la massacra. C'est ainsi que finit une Savante, qui la premiere débrouilla le cahos de l'Algebre. Et voilà ce que produit l'ignorance, mere de la barbarie.

Xilandre, dans le cinquieme siecle, traduisse l'Ouvrage de Diophante du grec en larin. environ vers le huitieme fiecle un Arabe, nommé Mohammed ben - Musa, composa un J. C. Traité d'Algebre, dans lequel il donna la résolution des problèmes du second dégré, problêmes qu'on n'avoit point encore résolus partaitement.

J'ai déjà dit qu'un problème du second dégré, est celui où l'inconnue est élevée à la seconde puissance; mais il convient de donner quelques notions de ces problèmes & de ceux en général qu'on résout par l'Algebre, afin de rendre plus intelligible la suite de cette histoire.

On résout toutes les questions en Algebre où il entre autant de choses connues que des choses inconnues. Dans ce cas, ce qui est inconnu, n'est inconnu qu'en partie, & l'on connoît quelques-uns de ses rapports avec ce qui est déla connu, quoiqu'on en ignore le reste. On se sert de ce qu'on sait, pour découvrir ce qu'on ne sait pas. C if

Pour faire cette découverte, il faut bien distinguer ce que l'on suppose & que l'on donne pour connu, d'avec ce qui ne l'est pas & qu'on cherche à connoître. On tâche ensuite d'examiner avec attention les rapports des choses inconnues avec les choses connues, & on les dégage l'un de l'autre, afin de les manier & de les combiner aisément. Et comme l'esprit pourroit être troublé par la multitude des rapports. & par l'embarras qu'il y auroit à les comparer si on ne le faisoit pas avec ordre, on exprime toutes les parties & tous les rapports par des expressions bien précises & bien nettes, qui on-seulement les présentent à l'esprit, mais qui les mettent encore sous les yeux tels qu'ils font.

On se sert aujourd'hui des premieres lettres de l'alphabet pour désigner ce qui est connu, comme a, b, c, & des dernieres lettres s, t, x, y, z, &c. pour marquer les choses inconnues. Un nombre, une ligne, une surface donnée, on l'appelle a. Ses puissances, c'est-à-dire son quarré, son cube, ou tout autre produit plus grand, on les désigne ainsi, a², a³, a⁴, &c. On fait de même pour les quantités inconnues; c'est-à-dire que x exprime un nombre, ou une ligne, ou une surface inconnues, & que x², x³, x⁴ désigne leurs puissances ou leurs produits.

Cela posé, on forme des équations des quantités connues avec des quantités inconnues; je veux dire qu'on forme une égalité des rapports des quantités connues & des quantités inconnues; ce qui donne autant d'équations qu'il y a de quantités inconnues. Lorsque

DE E ALGEBRE.

dans ces équations l'inconnue est simple comme x, le problème est du premier dégré. Si l'inconnue est élevée à la seconde puissance. comme x2, elle est du second dégré; & il est du troisième ou quarrieme, lorsque l'inconnue est élevée à la troisieme ou quatrieme puissance. comme  $x^3$ ,  $x^4$ , &c.

La chose la plus difficile dans l'Algebre, & fur laquelle on ne peut prescrire aucune regle. c'est de former les équations par le moyen des conditions du problème qu'il fait savoir démêler. C'est l'ouvrage pur de l'esprir, qui ne peut être aide par l'art. L'équation est compofée de deux membres léparés par ce signe === . qui signifie égal; & chaque membre peur letre composé de pluseurs termes ou expressions qui sont joints ou disjoints par des signes, qui signifient plus dans le premier cas ; & mbin's dans le second. Un exemple suffira pour denner une idée de la folution des problèmes.

Un jeune Cadet devant partir pour l'armée, son grand-pere, son oncle & sa tante se cottisent pour les frais de son voyage. Il lui faut 240 écus. Son oncle donne tout l'argent qu'il a; la tante & le grand pere en font autant. C'est de le part la même bonne volonté, mais ce n'est pas le même présent; car la rante prétend avoir donné trois fois plus que l'oncle, & le grand-pere affure avoir mis dans la bourse du jeune homme autant que l'oncle & la tante. On demande quel est le présent de chacun.

Pour répondre à cette question, on nomme x le présent de l'oncle, qui est la quantité inconnue, & a 240 écus, qui est la quantité connue. Puisque la tante a donné trois fois plus

que l'oncle, son présent sera triple du sien exprimé par x; il sera donc 3 x, Le présent du grand-pere équivaut à celui de l'oncle & à celui de la tante, il sera donc égal à x plus trois x, c'est-à-dire à 4x. Mais la somme de tous ces présens fait 240 écus; donc x, plus trois x, plus quatre x, qui est 8 x, égale a 240. Donc x égale 240 divisé par 8, parceque la division détruit la multiplication, c'est-à-dire que x

4 HISTOTEE 7

vaut 30 écus, qui est le quotient de 240 par 8; c'est le présent de l'oncle. Celui de la tante étant triple, sera donc de 90 écus; & celui du grandpere, qui vaur autant que celui de l'oncle & de

la tante, sera de 120 écus. Ces trois présens font 240 écus; car la somme de 30, 90 &

120 est 240: par conséquent le problème est résolu.

Ce problème est du premier dégré. Si l'inconnue a sur été élevée à la seconde puissance, le problème auroit été du second dégré; & il eût été du troisseme, si elle eût été élevée à la troisseme puissance, c'est-à-dire si on avoit en x² dans le premier cas, x³ dans le second, &c. On a ainsi divers problèmes qui deviennent d'autant plus difficiles à résoudre, qu'ils renferment plus d'inconnues.

Les Algébristes que j'ai nommés ci devant, avoient trouvé des régles pour résoudre les problèmes du premier & du second dégré, & ils en éroient restés-là. En 1494, Lucas de Burgo publia ces regles dans un livre intitulé: Summa Arithmetica & Geometria. Il les répandit ainsi en Europe. Les Italiens furent les premiers à en faire usage. Ils reprirent l'Algebre, où les Anciens l'avoient laissée, c'est-à-dire

1494.

à la folution des problèmes du troisieme degré. Un Mathématicien nommé Scipio Ferreus, mouva une solution particuliere de ces sortes. de problèmes. Ce fut une grande joie pour lui. Fier de sa découverte, il cacha avec soin sa méthode, & ne la communiqua qu'à Florido, l'un de ses disciples. Mais celui-ci moins secret, ou plus vain que son maître, se hâta d'en faire parade. Il défia les plus habiles Mathématiciens de résoudre les problèmes du troisieme dégré; & s'adressant particulierement à Tartalea, qui passoit à juste titre pour un des plus grands Géomerres de son siecle, il lui proposa de résoudre. conjointement avec lui, un certain nombre de problèmes dans un tems déterminé, aven cette condition que celui qui les résoudrest seroit régalé par l'autre aurant de fois qu'il montreroit de solutions.

Ces problèmes étaient du genre de ceux pour la salution desquels Ferreus avoit une méthode. Floride avoit beau jeu, puisqu'il possédoit seul le secret de cette méthode: sussés

faisoit-il une sète de son triomphe.

Tartales connoissoit la capacité de son Adversaire. Il comprit qu'en assectant de proposer à résoudre une certaine classe de problèmes, il avoit ses raisons. Il conjectura de-là que la solution des problèmes du troisseme dégré n'étoit peut-être pas impossible, comme les Anciens l'avoient cru.

Dans cette idée, il chercha la folution de ces problèmes, & à force de méditations il fut assez heureux de la trouver d'une maniere même si générale, que non-seulement il résolut le cas de Florido, mais encore les autres cas que for-

C iv

ment les problèmes du troisieme dégré. Par cette découverte, Tartalea trouva en peu de tems la solution de tous les problèmes que ce-lui-ci lui avoit proposés. Son Adversaire en sur bien éronné, mais sa mortification devint d'autant plus douloureuse, qu'il ne pût résoudre aucun des problèmes que Tartalea lui pro-

pola.

Tout glorieux de son Triomphe, Tartalea voulut tenir sa découverte secrete, afin d'avoir le plaisir de faire des choses auxquelles les autres Mathématiciens ne pourroient pas atteindre. Il en parla cependant au célebre Cardan. Celui-ci sentit le prix de cette invention: il pressa l'Auteur de lui découvrir sa méthode, & fit des instances si pressantes, que Tartalea se laissa gagner, à condition néanmoins que ce secret ne seroit communiqué à personne. Cardan promit tout & ne tint pas parole. Il ne divulga pas seulement cette méthode; il sit plus, il fe l'attribua dans un livre qui paruten 1545, Sous le titre, De Arte magna; nom qu'il donne à l'Algebre, à l'exemple de Lucas de Burgo, qui l'appelle dans son Ouvrage, l'Arte magiore. Tarcalea fut sensible avec juste raison à ce procedé, & cria tout haut au parjure & au

Cardan voulut se justisser, en prétendant que sa découverte avoit entierement changé de sa-ce entre ses mains, & qu'il l'avoit tellement développée, qu'il se l'étoit rendue propre. Il prit même à cet égard un ton de supériorité qui ofsensa Tartalea. Celui-ci piqué de ce ton, le désia de résoudre les mêmes problèmes que lui. De-là naquit une guerre d'émulation, qui

ne fut terminée que par la mort de Tartalea, arrivée en 1557.

Cardan avoit tort sans contredit : mais il faut convenir qu'il perfectionna assez la théorie des problèmes du troisseme dégré. Il essaya même de résoudre ceux du quatrieme. Ce qui donna lieu à cette recherche, ce fut un problème que lui proposa un nommé Jean Colla, où l'inconnue se trouva élevée à la quatrieme puisfance. Cardan proposa à un jeune homme ardent & fort rompu dans le calcul, de travailler à la solution de ce problème. C'est ce que sit Louis Ferrari (c'est le nom du jeune homme). en ajoutant des quantités à chaque membre de l'équation que donnoit le problême; & en l'arrangeant d'une certaine maniere, il vint à bout d'extraire la racine & par conséquent de résoudre le problème.

Quelques années après, Raphael Bombelli composa un Traité sur l'Algebre, pour mettre dans un plus grand jour toutes ces découvertes. Il sit voir sur-tout que certains cas particuliers du troisseme dégré pouvoient avoir leur solution; ce que Cardan n'avoit pas cru: & il prouva ce qu'il avançoit, par des constructions géométriques particulieres. Il donna encore un moyen de réduire les équations quarrées en deux quarrés, moyennant les cubiques.

Dans ces calculs les quantités étoient écrites; c'est-à dire qu'on nommoit la chose inconnue, da Cosa. On appelloit Censo, le produit ou le quarré de la quantité cherchée; Cubo, ou le Cube, la troisieme puissance de cette quantité. On changea bien en dissérens tems cette manière d'exprimer les quantités, mais HISTOIRE

on les écrivoit toujours. A l'égard des signes, on se servoit des premieres lettres de l'alphaber. Les Nombres entroient aussi dans les équations, & tout cela embarrassoit beaucoup & ne donnoit gueres que des solutions particulieres.

I 5 5 9.

Afin de simplifier les choses & de rendre les folutions plus générales, Jean Buteon imagina, à ce qu'on prétend, de se servir de lettres pour exprimer les quantités inconnues; mais cette prétention est sans fondement, & on ne voit pas sur quoi elle est fondée : car quoiqu'on eût deux Traités récents sur l'Algebre, on n'avoit rien ajouté aux inventions de Bombelli. Le premiere parut en 1554; il est de Jean le Pelletier, qui n'est gueres connu que par cer Ouvrage. Le second, qui fût publié la même année sous le titte d'Arithmetica integra, est de Michel Stifels, homme singulier, qui, quoique bon Mathématicien, ne laissoit pas que d'erreun grand fou. Il s'occupa pendant la plus grande partie de sa vie à déterminer la fin du monde; & comme il étoir Ministre, il ne manquoit pas de l'annoncer au peuple, lorsqu'il croyoit avoir résolu ce problème.

La grande estime qu'on faisoit de lui, la vénération qu'on avoit pour son caractere, & plus que tout cela l'amout du merveilleux, donnoient beaucoup de crédit à ses prédictions; tellement qu'un jour ayant assuré que le monde devoit finir dans un an, les paysans persuadés qu'il devoit le savoir, ne songerent qu'à tirer parti de la vie avant que de mourir. Ils mangerent gaiement leur bien, & prirent si bien leurs mesures, que le jour marqué pour le dernier, ils se trouverent absolument sans pain.

Le Ministre commençoit déja à craindre de s'être trop avancé, lorsqu'un orage qui se forma tout-à coup, releva ses espérances. Il crut que sa prédiction alloit s'accomplir. Dans cette idée, il redoubla d'ardeur pour émouvoir son assemblée. Tous ses Auditeurs prosternés fondoient en larmes; mais le Ciel redevint bientôt ferein, & rien ne parut. Il n'y efit dès-lots plus d'espoir de voir le jugement universel. Le peuple comprit clairement que Stifels étoit ou un fourbe, ou un ignorant. Indigné d'avoir été trompé, il se livra aux mouvemens de son indignation. Il l'arracha de sa chaire, & après l'avoir maltraire de coups, il le mena garotté à Wittemberg. Son imprudence étoit grave. Henreusement Lucher, dont il avoit été Disciple, s'intéressa pour lui & appaisa cette affaire. Il l'exhorta d'êtreplus sage à l'avenir. Stifels le lui promit, & ne tint pas parole. Il chercha la fin du monde jusqu'à la fin de sa vie, qu'il termina en 1567, âgé de quatrevingts ans.

Cependant on écrivoit toujours les quantités, comme je viens de le dire. Cela formoit un grand embarras dans la résolution des équations. M. Viere est le premier qui s'est servi des lettres de l'alphabet, pour désigner les quantités connues. C'étoit un Magistrat (il étoit Maî-

1580.

tre des Requètes) qui avoit une apritude finguliere pour la méditation. Il passoit jusqu'à trois jours de suite sans quitter son fauteuil, & pendant les repas qu'il prenoit dans cette situation, son esprit étoit toujours appliqué. Il avoit ainsi le talent qu'il falloit pour être habile calculateur: aussi sit-il de grands progrès dans l'Algebre.

D'abord il trouva que les solutions, de propres qu'elles étoient à un cas particulier, devenoient par sa méthode absolument générales, parceque les lettres ponvoient exprimer toutes sortes de Nombres. Cet avantage reconnu, il s'attacha à faciliter l'opération de la comparaison des quantités inconnues avec les quantités connues, en les arrangeant d'une certaine maniere & en faisant évanouir les fractions.

Il inventa aussi une regle pour extraire la racine de toutes les équations arithmétiques.
Cette découverte le conduisit à une autre : ce
fut d'extraire la racine des équations littérales
par approximation, ainsi qu'il le faisoit pour
les nombres. Il sit plus : comme l'Algebre, par
la nouvelle forme qu'il venoit de lui donner,
étoit extrêmement simplisée, en examinant les
problèmes de près, il découvrit l'art de trouver des quantités ou des racines inconnues par
les moyen des lignes: ce qu'on appelle Construction géométrique.

Toutes cès inventions donnerent une nouvelle forme à l'Algebre, & l'enrichirent extrêmement. Cependant comme les choses ne se persectionnent pas tout-à coup, & qu'un homme quelqu'éclaire qu'il soit, ne peut pas tout DE L'ALGRERE.

voir, on remarqua, après Viete, que l'expression du rapport des quantités connues avec les quantités inconnues, c'est à-dire l'équation, n'étoit point assez nettement exposée. Les termes, qui expriment la quantité inconnue étoient consondus avec les autres.

Au commencement du seizieme siecle, Harriot, Mathématicien Anglois, apprit à dégager ces termes. Pour exprimer les quantités, il introdussit de perites lettres à la place des grandes; & en les joignant il supprima les signes, qui indiquoient leur multiplication; c'est-àdire qu'au lieu d'écrite a multiplié par 6 ou a × 6 (le signe × indique la multiplication),

il écrivoit deux fois la même lettre (aa); pour un cube trois fois (aaa); quatre fois pour une quatrieme puissance (aaaa) &c.

Il chercha après cela à donner aux équations une forme plus commode pour les opérations. Au lieu d'égaler les termes qui contiennent la quantité inconnue, à ceux qui expriment la quantité connue, il fit passerce dernier terme

du même côté que les autres; & en lui substituant un signe contraire à celui qu'il avoit, il

il écrivit ab. Ainsi pour exprimer un quarré,

égala toute l'expression à zero. Cela devint plus net, sans rien changer aux conditions.

En effer, si 4 plus 6 égale 10, il est certain que 4 égale 10 moins 6. Ainsi au lieu d'écrire 4 + 6 = 10, on peut écrire 4 = 10 - 6; car 10 moins 6 est 4. Lorsque les termes de l'équation sont nombreux; cette maniere de disposer les termes, met souvent plus d'ordre dans l'arrangement de ces termes.

Harriot, en maniant les équations, fit une

600.

découverte importante; c'est que toutes les équations composées, ou d'ordres supérieurs; sont des produits des équations simples; d'où il conclut que dans toute équation il y a autant de valeurs, que le dégré qui la caractérise a d'unirés; de sorte qu'une équation du second dégré a deux valeurs, une équation du troisse-

me degré trois valeurs, &c.

Il trouva encore, par induction, combien une équation peut contenir de tacines fausses & de racines véritables. On appelle racine fausse, la valeur d'une quantité inconnue, qui est moins que rien; & racine véritable, celle qui est plus que zero. Cet Algébriste exposa toutes ces découvertes en 1631, dans un livre qu'il mit au jour sous ce titre: Artis analytica praxis.

\_\_\_praxis.

Pendant qu'il composoit ce livre, un Géometre Hollandois, nommé Albert Girard, en publia un qu'il intitula: Invention nouvelle en Algebre, dans lequel il tralta savamment les racines négatives ou affectées du signe moins, & montra que dans certaines équations cubiques ou du troisieme dégré, il y a toujours trois racines, ou deux positives & une négative; ou deux négatives & une positive. Girard entrevoyoit bien d'autres vérités; mais il falloit remonter plus haut pour les développer, & ce travail demandoit un génie du premier ordre. Descartes parut, & l'Algebre prit une autre face.

Ce grand homme changea d'abord la maniere d'exprimer les puissances. Pour la seconde puissance ou le quarré, il écrivit un 2 au-dessus de la lettre qui désignoit la quantité élevée à pe L'ALGEBRE. 47 cette puissance. Pour le cube, ou la troisseme puissance, il mit un 3; un 4 pour la quarrieme. Il ajouta à la théorie d'Harriot, une regle pour

ll ajouta à la théorie d'Harriot, une regle pour déterminer, à l'inspection des signes, le nombre des racines vraies & fausses d'une équa-

tion.

Il donna encore une méthode pour réduire les équations du quatrieme dégré à ceux du se-cond, qu'on nomme la Méthode des indéterminées, parcequ'elle consiste à supposer dans une équation un coefficient indéterminé, c'est à-dire un nombre qui multiplie le terme d'une équation, & à en fixer la valeur par la comparaison des termes de cette équation même avec ceux d'une autre équation qui doit lui être égale.

Enfin il découvrir une regle pour trouver toutes les racines commensurables, ou les diviseurs de tant de dimensions que l'on veut. Il
est vrai que cette regle exige de grands calculs,
parcequ'il faut tenter beaucoup de divisions;
car il peut arriver que le dernier terme ait tant
de diviseurs, qu'il faille faire une grande quantité de tentatives, qui sont très laborieuses.

Un Conseiller au Parlement de Blois, nommé de Beaune, qui avoit fait des progrès considérables dans les Mathématiques, & qui a la gloire d'avoir connu & accueilli le premier, en France, la Géométrie de Descartes; M. de Beaune, dis-je, voulut simplifier cette méthode. Il s'avisa de chercher les limites des équations, c'est-à-dire de déterminer entre quels termes sont rensermées la plus grande & la moindre des racines. Cela étoit plus simple que la regle de Descartes; mais les Algébristes reconnurent bien - tôt qu'elle n'étoit utile que

1649.

8 HISTOIRE

dans le cas où les racines qu'on cherche sont

presque égales entr'elles.

1680-99

Newton, cet homme célebre à qui les Mathématiques doivent tant, travailla à la rendre plus générale. Il chercha d'abord à donner une forme plus commode aux équations, en ajoutant quelque quantité complexe qui rendit chaque membre susceptible d'extraction de racine; mais-il reconnut bien-tôt que cette méthode n'exigeoit gueres moins d'essais que celle de Descartes.

Desespérant de pouvoir trouver précisément les racines d'une équation, il jugea qu'il n'y avoit pas d'autre moyen que de les déterminer d'une maniere approchée; ce qu'on ne pouvoir éviter sur-tout lorsque les racines se trouvoient irrationnelles, c'est-à-dire inextrayables. A cette sin il imagina une formule d'approximation, laquelle consiste à supposer qu'on a la racine entiere la plus approchée, ou qui ne differe de la véritable que d'une unité.

Viete avoit bien fait usage d'une méthode d'approximation, pour extraire la ruine d'une équation; mais ce n'étoit qu'une méthode fort bornée. Newton en donna une infiniment plus générale, & après lui Wallis, Halley, Rap-fon, Ward, Bernoulli (Jean), & Wolf en ont donné d'autres, qui reviennent à celle de Newton.

En effet, toutes ces méthodes ou formules se réduisent à une suite infinie convergente, c'est-dire qui s'approche toujours plus de la quantité cherchée. Cette méthode est si générale, qu'elle s'étend non-seulement aux racines commensurables ou qu'on peut extraire, ou aux Diviseurs

diviseurs d'une dimension, mais encore aux diviseurs de tant de dimensions que l'on veut.

En publiant sa méthode, Newton s'en réserva la démonstration. M. s'Gravesande, qui a commenté l'Arithmétique universelle de ce grand homme, où cette méthode se trouve, a découvert cette démonstration, & l'a rendue publique dans son Commentaire, qu'il a intitulé: Specimen Commentarii in Arithmeticam universalem; & M. Clairaut, dans ses Elémens d'Algebre, a fait voir par quelle route il a pu découvrir sa méthode.

Ce ne sont pas les seuls progrès que Newton ait faits en Algebre. Il simplifia encore cette partie des Mathématiques, en introduisant des Lettres au lieu de Chiffres, pour exprimer la puissance où une quantité est élevée, de façon que cette puissance n'est point déterminée particulierement: ce qui donne une forme générale à tous les problèmes: & comme on appelle Exposant le nombre qui exprime cette puissance, on donne le nom d'Exposant indéterminé à cette Lettre.

Leibnitz partage la gloire de cette invention. Ce beau génie, qui avoit des vues sur toutes les connoissances humaines, & dont la sagacité saississoit également les principes les plus opposés & les vérités les plus abstraites, Leibnitz, disje, avoit aussi trouvé le moyen d'extraire les racines irrationnelles des équations. Il croyoir encore que toutes les équations du huirieme, neuvieme & dixieme dégré, pouvoient s'abaisser jusqu'au septieme; mais ce n'étoit qu'une idée qu'il n'avoit point approsondie, & de laquelle il su distrait par d'autres vues plus importan-

tes. Je dis plus importantes; car Leibnitz ne faifoit pas grand cas de ces artifices algébriques. qui sont bien moins l'ouvrage de l'esprit que celui du tems.

Il n'y a que des génies froids & bornés, qui attachent un grand mérite à ces sortes de découvertes. Aussi n'étoit-ce qu'en se jouant, pour ainsi dire, que cet illustre Philosophe imaginoit des méthodes pour faciliter la résolution des équations. C'est ainsi qu'il résolut les deux expressions radicales, qui composent la for-

mule de Cardan, en une suite infinie.

Pendant que Leibnitz répandoit de tems en tems quelque nouvelle lumiere sur la résolution des équations, un Géometre François; nominé Rolle, inventoit des regles pour trouver leurs racines rationnelles, ou pour approcher de celles qui sont irrationnelles. Elles consistent, ces regles, en trois opérations, par lesquelles il réduit toutes les équations à une équation du premier dégré. Dans ces opérations on forme trois équations, dont chacune s'appelle Cascade; de sorte que cette invention de Rolle est connue sous le nom de la Méthode des Cascades.

1700-50.

Malgré tous ces travaux, l'Algebre avoit une grande imperfection; c'étoit de ne pouvoir reconnoître dans les équations le nombre de racines imaginaires qu'elles contiennent, sans être obligé de les résoudre. On appelle racine imaginaire, la racine d'une quantité qui est moindre que zéro, & qui est considérée comme la puissance d'un dégré, dont l'exposant est un nombre pair.

Newton avoit bien trouvé une regle assez

fimple; mais elle étoit imparfaite. MM. Maclaurin, & Campbell, Algébristes Anglois, & MM. de Gua & Fontaine, Mathématiciens François, ont donné des regles plus parfaites que celles de Newton. Le dernier sur-tout, qui a fait une étude particuliere de cette matiere, a promis des tables qui, en facilitant beaucoup la prarique de ces regles, donneront peut-être à l'Algebre son dernier degré de perfection. Il ne reste gueres plus qu'à en étendre l'usage.

M. Hook, Philosophe Anglois, avoit imaginé une Algebre philosophique, pour découvrir les vérités cachées dans la nature. Il est mort sans avoir mis ses idées en ordre. C'est un malheur pour les Sciences, d'autant plus qu'il eût sans doute établi des rapports entre les essets qu'on connoît dans la nature, & même les faits de morale, & ceux qu'on ignore. Et ces rapports étant évalués par l'art des équations, on auroit bien étendu nos connoissances dans le

monde moral comme dans le physique.

Cela peut se faire encore, mais la chose n'est pas aisée. Il faur pour cette application, être plus qu'Algébriste; car un Algébriste, proprement dit, quelqu'habile qu'il soit, n'est qu'un Calculateur, qui ne marche sûrement que quand il a des objets sous les yeux qui le guident; & pour l'application dont je parle, il seroit nécessaire de former des équations de choses souvent très métaphysiques, que l'esprit seul pourroit saisir, je veux dire cet esprit de sinesse, qui, comme l'a fort bien sait voir le grand Pascal, est bien dissérent de l'esprit géométrique.

L'utilité de l'Algebre dans la Géométrie,

dans la Méchanique, dans l'Astronomie, & en général dans les Marhémariques, est sans doute. rrès considérable; mais l'usage le plus ingénieux qu'un a fait de cette Arithmétique universelle, est d'avoir calculé par son moyen les

probabilités & les hasatds.

M. Huygens est le premier qui s'en est servi pour déterminer le sort des joueurs. Pascal a ecrit aussi sur cette matiere, & M. de Moivre en a fait un Traité intitulé: De Mensura sortis. C'étoit un Géometre François, qui avoit préféré le séjour de l'Angleterre à celui de la France, parcequ'il y fûr mieux accueilli que dans sa Patrie. Il étoit fort estimé de Newton; & quoiqu'il fit un cas infini de ce grand homme, dont il étoit bien en état d'apprécier le mérite, il disoit pourtant, qu'il auroit mieux aimé être Moliere, fameux Auteur comique. que Newton; c'est-à-dire qu'il croyoit qu'il falloit avoir plus de génie pour composer les comédies de Moliere, que les ouvrages philosophiques de Newton. C'est-là une opinion qu'on peut fort bien ne pas adopter, si ce n'est pas même une affaire de goût, plutôt qu'un jugement de la raison.

Quoi qu'il en soit, M. de Montmore ayant lu avec attention tout ce qu'on avoit écrit sur les jeux de hasard, crut que le sujet méritoit d'être approsondi. Dans cette idée, il composa un livre sur ces Jeux, qui parut au commencement de ce siecle, sous le titre: d'Essai d'Analyse sur les Jeux de hasard. Il donne dans ce Traité la solution de divers problèmes sur les jeux de carres qui étoient en usage de son tems, comme le Piquet, l'Hombre, &c, &c

Tout ceci n'est point sans quelque utilité motele; car de même qu'il y a des jeux qu'il le reglent par halard. & d'autres qui te reglent en partie par le hasard, & d'aucres en partie par le joueur; de même entre les choses de la vie il y en a dont le succès dépend en usrement du halard & d'autres auxquelles la conduite des hommes a beautoup de part : de force due dans tous les événument de la vie où nous pouvons prendre noure parri, nous delibération peut le réduire ( comme dans les paris hir les jeax), à computer le numbre de cas où arrivera inficertain événement, au nombre de cas ou il manivera pas. Nous patrions ainh de: terminar le jake dégré de nos espérances dans nos diverses remeptiles, & connoître la conduite que nous devons tent pour y trouver le plup d'avantages qu'il est possible.

Pour verif à bour de résoudre ce problème; M. de Montmore prescrit ces deux regles. 1º. Botnez ka quellon que vous vous propolez sa un perit nambre de fappolitions établies fix des faits cettains 2°. Paires abilitaction de toutes les diffondunces auxquelles la liberré pour foit ទស់ ក្នុងទៃ ១១ កិ⊊រៀង eាំ avoir part. - -

C'est en spivant ces deux régles, que le Déc-

teur Halley a déterminé le dégré de la mostalité du genre-humain ; & le fruit qu'il retire de. la solution de ce problème, c'est de trouver à quel denier se doivent régler les rentes à fondperdu. Il réduit son calcul à une table calculée pour les différens âges, de cinq en cinq années, depuis un an jusqu'à soixante & dix-D'après cette table, il fait voir qu'une personne âgée de dix ans, ne doit avoir que la treizieme partie de son fond ; qu'un homme âgé de trente-fix ans, n'en doit avoir que la onzieme; & que l'intérêt de dix pour cent n'est dû qu'aux personnes âgées de quarante-trois à quarante-quatre ans. Il va encore plus loin: ilfait voir quelle doit être la rente viagere qui seroit sur la tête de deux ou plusieurs personnes de différens âges.

Un savant Géometre Hollandois (M. Struiks dans sa Geographie physique ) y a enchéri sur ces travaux de M. Halley. Par le moyen de semblables tables, il a déterminé la durée des mariages; & il a trouvé que de cent mariages de personnes entre trente-cinq & quarante ans, il en sublistera encore vingt-huit an bout de vingt ans; il sera mort cinquante-deux hommes & quarante-une femmes. On trouve de même par. ces tables, que si cent horames âgés de quarante-cinq à quarante-neuf ans, épousent cent femmes agées de quinze à dix-neuf ans, il ne subfistera que vingt-cinq mariages au bout de vingt ans; que si cent hommes âgés de cinquante à cinquante-quatre ans, épousent cent femmes depuis vingt jusqu'à vingt-quatre ans, il n'en subsistera que vingt mariages; & enfin que si cent hommes de soixante ans épousent des

DE L'ALGEBRE.

femmes de vingt ans, il ne subsistera que vingttrois mariages, toujours au bout de vingt an-

nées, &cc.

Mais voici quelque chose de plus étonnant. Des Anglois, par l'usage de l'Algebre, ont voulu estimer la probabilité que donne le témoignage des hommes, soit par la voie orale ou par l'écriture. On suppose que la croyance décroît à mesure qu'on s'éloigne d'un événement; c'est-à-dire que si une personne a vu une chose extraordinaire, cette perfonne a toute la certitude physique qu'on peut avoir. Cette perpersonne rapporte ce qu'elle a vu à une autre ; celle - ci a sans contredit une certitude de moins de l'événement, puisqu'elle ne la croit. que sur le témoignage de l'autre, & qu'elle peut douter si cette personne a bien vu. De cette. seconde bouche, l'évenement passe à une troisieme personne, qui a deux sujets de douter. 1°. Si la premiere personne a bien vu. 2°. Si celle qui rapporte l'événement, n'altere point le récit.

En transmettant ainsi un événement de bouche en bouche, il y a lieu de présumer que la vérité du récit s'altere par le rapport de dissérentes personnes; de sorte que la cent-unieme personne qui apprend ainsi un événement par la voie orale, a cent dégrés de moins de certitude que celle qui l'a vu: ce qui ne sorme plus, depuis cette première personne, que des dégrés de probabilité, qui sorment une progression décroissante.

C'est ainsi qu'on trouve qu'un tradition orale qui se transmettroit dans une société d'âge en âge, en prenant vingt ans pour chaque âge,

HISTOIRE felon la volonté du Prince. La division devoit donc être relative à ces deux objets ; mais elle ne pouvoit avoir lieu qu'en divisant le terrein, & c'est cette nécessité qui donna naissance à la

On ne nomme point celui qui en setta les premiers fondemens. On a bien là-dessus des conjectures vagues, des fables même, qui ne méritent point d'avoir place dans une histoire, & une histoire des Sciences exactes.

Ce qu'on fait avec certitude, c'est qu'un certain Euphorbe, de Phrygie, trouva la description du Triangle, & rechercha le premier les propriétés de quelques figures. On peut assurer encore que Théodore de Samos, l'un des Architectes du Temple d'Ephese, inventa l'Equerre & le Niveau. Il se servoit du compas & de la regle, dont on ne connoît point l'origine; car elle remonte cette origine aux tems fabuleux. Le compas a été, dit-on, inventé par le neveu de *Dédale*: mais on ne parle pas de celui qui a imaginé la regle.

Tout cela est si général, que les Historiens font honneur de l'invention de la Géométrie. aux Prêtres d'Egypte. Ceux de Memphis passoient pour les plus savans. Lorsque la Grece voulut secouer le joug de la barbarie dans laquelle elle étoit plongée depuis les tems les plus reculés, elle alla chercher des connoissances en Egypte. Le plus habile d'entre les Grecs en apporta les premieres notions de la Géométrie: c'est Thales, l'un des sept Sages de la

Grece.

Géométrie.

Ces notions étoient sans doute fort peu de avant J. C. chose, à en juger par les découvertes que ce

Philosophe fit lui-même, qui sont très élémentaires. En effet, on lui doit d'abord la découverte de la propriété du Triangle isocelle; c'està-dire du Triangle qui a les deux côtés égaux, laquelle est d'avoir les deux angles sur la base égaux. Il trouva ensuite cette vérité : si deux lignes droites se coupent, les angles opposés

par la pointe sont égaux.

Il découvrit après cela plusieurs propriétés des Triangles & du Cercle, & nommément celles-ci si importantes: Que les Triangles, qui ont leurs angles égaux, ont leurs côtés proportionnels; & pour le Cercle: Que tous les Triangles, qui ont pour base le diametre du Cercle & dont l'angle au sommer touche la circonférence, ont cet angle droit. Cette derniere lui fit tant de plaisir, qu'il en remercia les Mules par un facrifice. L'Histoire nous apprend qu'il découvrit encore d'autres vérités de cette espece, sans les indiquer.

Ces connoissances étoient sans doute trop abstraites, pour ou on pût les accueillit. Mais Thalès mérita l'estime des Grecs, & même leur admiration, par une découverte infiniment plus aifée, parcequ'ils la comprirent : ce fut de mesurer la hauteur des pyramides par le moyen de leur ombre. Diogene de Laërce dit que ce Philosophe choist l'instant où l'ombre de son corps étoit égal à sa hauteur; & qu'il conclut delà que l'ombre de la pyramide devoit être dans le même-tems égale à sa hauteur. La mesure de l'ombre fut donc celle de la hauteur de la pyramide. Cela n'étoit pas bien merveilleux : cependant le Roi Amasis, qui vit cette opération,

la trouva admirable & lui donna les plus grands

éloges.

Thalès se sit encore connoître d'une maniere plus avantageuse, en mesurant géométriquement la distance de quelques Navires arrêtés loin du rivage. Il mit le comble à sa gloire, lorsqu'il rendir guéable un sleuve pendant quelques heures, & qu'il le remit ensuite à son lit ordinaire. (C'étoit le sleuve Halys, connu aujourd'hui sous le nom de Casilrimac.) Thalès étoit alors Ingénieur dans l'armée de Crésus, qui marchoit contre Cyrus, & cette armée, sans son secours, auroit été arrêtée aux bords de ce sleuve.

La réputation que ce Philosophe s'étoit acquise, lui arrira un grand nombre de Disciples, parmi lesquels se trouva une Courtisanne i c'est la fameuse Aspasse, qui croyoir que les charmes les plus séduisans ne sussission pas pour faire des conquêtes, & qu'il faltoit y joindre des connoissances & de l'esprit, soit pour les rendre plus nombreuses, ou pour s'en assurer la possession.

s'attacherent à la Géométrie, surent Ameriste & Anaximandre. Le premier étoir frere du Poète Stésichore. On nous assure qu'il étoir sais on ne nous dit point en quoi consissoir sa capacité. Anaximandre est plus connu. C'étoir un Philosophe ingénieux, qui sir dans les Marhémariques de belles découvertes. Il composa les premiers Elémens de Géométrie qui aient paru. Son ouvrage n'existe pas:, & c'est une perre pour l'histoire de cerre Science.

Anaximandre étoit à la tête de l'école de Milet. Il eut pour successeur Anaximenes, qui étudia vrai-semblablement la Géométrie, quoique les Historiens de ce Philosophe ne parlent que de sa découverte des Cadrans solaires.

Cette découverte est, en esset, plus remarquable que celle qu'Anaximenes avoit pu faire sur les propriétés de quelques sigures, telles que le Triangle, le Quarré & le Cercle. On devoit pourtant être assez avancé dans la connoissance de ces propriétés, puisque le fameux Anaxagore, disciple d'Anaximenes, passoit pour un habile Géometre, & qu'il s'occupoit de la solution du problème de la quadrature du Cercle.

Personne n'a fait plus d'honneur aux Sciences, que ce Philosophe: il les estimoit davantage que les dignités & les richesses de ce monde. Avec ces sentimens, il ne pouvoit approuver ces frivoles distinctions qui décorent ordinairement les gens en place. Cela offensa les Grands, qui ne sont tels que par leur crédit. Ils regarderent Anaxagore comme l'ennemi de leur autorité. Pour se venger de ce mépris, ils l'accuserent de blâmer ouvertement les loix & les coûtumes d'Athenes, & après l'avoir fait charger de fers & enfermer dans une prison, ils le condamnerent à une amende & à un exil. Ce fut dans cette prison que cet illustre persécuté travailla à résoudre le problème de la quadrature du Cercle.

Pendant qu'Anaxagore étudioit la Géometrie, Pythagore recueilloit en Egypte les lumieres que les Prêtres avoient sur cette science; & ses dispositions naturelles secondant merveilleusement les instructions qu'on lui donnoit, il sut bientôt en état de contribuer à avant J. C. ses progrès. Il découvrit deux propositions, qui forment la base de cette partie de Mathématiques. L'une est que l'angle extérieur d'un triangle est égal aux deux angles intérieurs opposés, & que les trois angles sont égaux à deux angles droits; l'autre que le quarré sait sur la base d'un triangle rectangle est égal aux quarrés des deux côtés pris ensemble. Tous les Historiens assurent qu'il sacrifia cent bœus aux Dieux, pour les remercier de lui avoir inspiré cette connoissance.

Ce Philosophe reconnutencore une propriété remarquable du cercle & du corps formé par la révolution de cette figure autour de son axe, c'est-à-dire de la sphere, c'est que de toutes les figures de même contour, le cercle est la plus grande, & que parmi les solides ou corps, c'est la sphere.

Ces découvertes donnerent une si grande idée de la sagacité de Pythagore, que quoiqu'il sût plus connu par sa qualité de Philosophe, que ses préceptes sur la morale, sa doctrine sur la transmigration des ames, ses réslexions sur la théorie de la Musique, qu'il a en quelque sorte créée, lui avoient méritée; néanmoins on croyoit que celle de Géometre lui faisoit encore plus d'honneur.

Dans toutes les Médailles où l'on a voulu conserver l'image de ce grand homme, il est représenté tantôt tenant à la main cette baguette, dont il se servoit à la promenade à tracer des figures géométriques sur le sable, tantôt assis devant une colonne portant

me sphere sur laquelle il pose la main.

Le plus grand nombre des Disciples de Pythagore voulut se rendre recommandable par le même endroit. Dans leur voyage, comme dans leur pays, ces Disciples s'occupoient de la Géométrie, & laissoient souvent sur leurs routes des

marques de leur étude. .

On sait qu'Aristipe, après avoir étudié la philosophie sous Socrate, voulut se persectionner dans cette étude par la connoissance des hommes. A cette fin il quitta Athenes pour parcourir les autres Villes de la Grece. Il fit naufrage dans une de ses courses, & la tempête ayant jetté dans une Isle déserte le Navire dans lequel il étoit embarqué, tous les Voyageurs & l'équipage en prirent l'allarme. Aristipe moins effrayé, chercha à connoître cette Isle. En la parcourant, il apperçut sur le sable des figures de Géométrie. Transporté de joie, il s'écria: Rassurez-vous mes amis, j'apperçois des traces d'hommes: Vestigia hominum agnosco. Belles paroles, qui faisoient entendre que les productions de l'esprit doivent seules faire connoître les hommes. Aussi ce Philosophe mettoit les connoissances à un si haut prix, qu'un particulier fort riche lui ayant demandé quelle récompense il vouloit pour enseigner la Philosophie à son fils; il exigea mille dragmes. Mille dragmes, répondit le particulier! j'aurois un esclave pour cette somme. Vous en auriez deux, repliqua séchement Aristipe; celui que vous acheteriez & votre fils.

Quelqu'estime que ce Philosophe sit de la Géométrie, il ne contribua point à ses progrès.

Il ne cultivoit que la morale, & il trouvoit ridicule que l'homme recherchât ce qui est hors de lui, & se négligeât lui-même. Ses Disciples embrasserent cette doctrine.

Diogene le Cinique, qui vint après Arislipe, fit consister en cela toute la science des Philosophes. La Géométrie perdoit ainsi bien du terrein, & il fallut que les Dieux s'en mêlassent pour qu'elle reprît faveur. La peste fit en Attique un ravage affreux. Les habitans affligés de ce sléau, envoyerent des Députés à Délos, pour consulter l'Oracle sur les moyens d'appaifer la colere des Dieux. L'Oracle répondit qu'elle se calmeroit si l'on doubloit l'autel d'A-

pollon, qui étoit cubique.

Les Architectes trouverent la chose fort aisée, & les Atticiens s'estimerent très heureux d'en être quittes à si bon marché. On doubla, sans autre examen, les côtés de l'autel, & on crut avoir satisfait à la demande. Mais l'autel au lieu d'être double de ce qu'il étoit, devint octuple. Les Dieux ne s'y tromperent pas; & comme on ne leur donnoit pas ce qu'ils demandoient, ils continuerent de désoler les Atticiens par la peste. Ce sut une grande calamité pour eux. Ces peuples s'assemblerent, & résolurent d'aller consulter de nouveau l'Oracle de Délos. Les Dieux répondirent par sa bouche, qu'ils ne leur avoient point donné ce qu'ils avoient demandé.

Les Architectes furent très étonnés de cette réponse; & en examinant la chose de plus près, ils comprirent qu'ils n'avoient point résolu en effet le problème de la duplication de l'aurel. Ils avouerent même à cet égard leur incapacité,

& conseillerent d'implorer le secours des Géometres. On en parla à Platon, un des plus beaux génies de l'antiquité. Ce Philosophe ne put résoudre le problème, quoiqu'il cultivât la Géométrie avec le plus heureux succès, & qu'il en fit tant de cas, qu'il refusoit dans l'Ecole ou l'Académie qu'il avoit fondée, tous ceux qui ignoroient la Géométrie.

On sait que Platon est le premier qui a donné le nom d'Académie, à une Ecole de Philosophie; parceque celui qui lui avoit laissé le lieu où il tenoit son Ecole, s'appelloit Academus. Ce lieu étoit une espece de parc situé aux portes d'Athenes. Il étoit orné de fontaines, de cabinets de verdure, & de toutes sortes d'arbres. Au-dessus de la porte on lisoit cette Inscription: Que ceux qui ignorent la Géométrie n'entrent point ici. C'est là que Platon changea la face de la Géométrie, & la mit en considération.

Il inventa d'abord l'Analyse, c'est-à-dire une méthode d'invention. Elle consiste à regarder pour vrai, ce qui est en question, ou pour résolu, ce qu'on se propose de résoudre, & à tirer de-là une suite de conséquences; de façon que de conféquences en conféquences on parvienne à une fausseté ou à une vérité évidente pour un théoreme ou une proposition dont on cherche la vérité, ou à une chose possible ou impossible à exécuter, s'il s'agit d'un problême.

Platon fit encore d'autres découvertes sur la Géométrie, qui n'ont point été spécifiées dans l'histoire de ce Philosophe. Mais le plus grand avantage qu'il ait procuré à cette science; c'est d'avoir enflammé tous ses Disciples de son amour. Il ne cessoit de leur en recommander l'ésude; & dans la chaleur de ses exhortations à cet égard, il disoit que Dieu éroit un Géometre éternel, & qu'il géométrisoit sans cesse.

Cependant le problème de la duplication du cube n'étoit point résolu: Platon l'avoit même abandonné, & ses Disciples avoient suivi son exemple. A leur défaut, un Commerçant que le hasard sit Géometre, voulut s'y essayer, & sui assez heureux que d'en venir à bout: il se nommoit Hyppocrate. Il trassquoit sur mer, & il le saisoit sans succès comme sans industrie. Personne n'étoit moins propre que lui aux affaires: aussi les personnes qui ne sont cas que des biens, le regardoient comme un imbécille; mais cet imbécille qui n'avoit nul talent pour amasser des richesses, avoit une grande ouverture d'esprit pour les Sciences exactes: c'est ce que les hasard lui sit connoître.

Un jour la cu iosité l'ayant conduit dans une Ecole de Philosophie, il entendit les leçons de Géométrie qu'on y dennoit. Il saist les vérités qu'on y démontroit, & sur surpris de leur évidence. Son imagination s'échausse: il entra dans un tel enthousiasme, qu'il résolut d'abandonner absolument le commerce & les affaires, pour ne s'occuper que de cet objet. Il entendit bientôt tout ce qu'on avoit découvert jusques-là, & il se trouva ainsi en état d'aller plus loin.

La premiere découverte qu'il fit, fut un moyen de doubler le cube par deux proportionnelles entre deux lignes données; car le cube décrit sur la premiere proportionnelle a même raison à celui qu'on décritoit sur la seconde, que la premiere ligne à la quarrieme.

67

Enhardi par ce succès, il voulut résoudre le problème de la quadrature du cercle. Il échoua dans ce projet, mais ce ne sut pas sans fruit. Dans cette recherche, il découvrit que deux lunulles formées par deux arcs de cercle, & décrites en quelque sorte sur les côtés d'un triangle qui forment l'angle droit, sont égales à un triangle; de saçon qu'il détermina l'aire de deux sigures terminées par deux portions de cercle. De toutes ses études, il forma un Traité de Géométrie, qu'il publia sous le titre d'Elémens de Géométrie: ouvrage qui n'est point parvenu jusqu'à nous.

Ces travaux mirent la Géométrie en vigueur. Tous les Philosophes s'en occuperent; & un des plus célebres d'entr'eux (Démocrite), quoiqu'assez sage pour regarder le plus grand nombre des démarches des hommes comme des actes de folie, sut touché des beautés de cette

science.

Il crut devoir s'y appliquer particulierement, parcequ'il comprit que cette étude, ne conduifant qu'à des vérités, méritoit de fixer principalement l'attention d'un être raisonnable. Afin de ne rien négliger à cet égard, il alla dans les Pays où les sciences étoient le plus cultivées. Ses voyages le retinrent long tems hors de sa Patrie. Pendant ce tems-là son patrimoine dépérit, & quoiqu'il n'y eût que lui qui dût souffrir de cette heureuse négligence, on lui en sit un crime.

Les personnes bornées & puissantes trouverent mauvais qu'il n'eût apporté de ses courses que des instructions ou des vérirés dont elles ne connoissoient pas le prix. Elles le citerent devant les Juges, pour avoir dissipé son bien en des voyages inutiles & entrepris par une vaine curiosité. Démocrite comparut devant le Sénat d'Abdere, sa patrie; & au lieu de répondre à cette ridicule accusation, il lut un Traité qu'il venoit de finir. Les Juges l'écouterent avec attention, & le trouverent si beau, qu'ils frapperent des mains & le comblerent d'éloges.

Ce fut pour lui un grand triomphe; mais bien loin d'en faire parade, ce Philosophe ne songea qu'à s'écarter du commerce des hommes où il y avoit tant de risques à courir, & résolut de vivre désormais dans le recueillement & dans la retraite. Il chercha un endroit retiré où l'on ne sût point tenté de le venir voir. Son choix tomba sur un sépulcre. Il jugea avec raison que personne ne s'aviseroit de le visiter dans un lieu si triste & uniquement destiné aux morts. C'est-là que livré à la méditation la plus prosonde, il écrivit sur l'attouchement du cercle & de la sphere, sur les lignes irrationnelles, & sur les solides.

Peu de tems après, un Géometre nommé Eudoxe imagina de nouvelles especes de rapports; chercha à persectionner la théorie des courbes formées par la section d'un cone, & appellées sections coniques, & renta la solution du problème de la duplication du cube par l'invention de certaines courbes. C'étoir un Géometre très laborieux. Son zele sut d'un merveilleux exemple: il valut à la Géométrie deux freres qui cultiverent cette science avec succès: ils se nomment Menechme & Dinostrate.

Le premier augmenta beaucoup la théorie des fections coniques, & le second inventa une

courbe, qu'il appella quadratrice, pour tâcher de diviser un angle en raison donnée. Cette courbe est décrite avec une autre autour du même axe. Sa propriété est que sa demi-largeur étant connue, on sait en même-tems l'aire & la portion de l'autre courbe qui y répond.

On prétend que dans le même-tems, un Géometre nommé Leon, trouva la maniere de distinguer les problèmes solubles de ceux qui

ne le sont pas.

On perfectionnoit ainsi la Géométrie, & on ne songeoit pas à mettre en ordre les vérités qu'on y découvroit. Chacun faisoit des découvertes qui dépendoient les unes des autres, sans s'appercevoir de leur liaison ou de leur dépendance. C'étoient des matériaux épars d'un édifice qu'il étoit tems de construire.

Un habile homme bien intentionné pour les progrès des sciences & pour le bonheur du genre-humain, si connu sous le nom d'Euclide, avant J. C. entreprit ce travail. Il recueillit toutes les découvertes qu'on avoit faites, les enchaîna les unes aux autres suivant leur progrès naturel, & y ajouta plusieurs propositions nouvelles qui forment le cinquieme livre de ses Elémens: c'est le titre qu'il donna à cette collection.

Ces propositions contiennent une doctrine universelle sur la maniere d'argumenter par proportions. L'accueil qu'on lui fit surpassa même les espérances d'Euclide. Tout le monde sut enchanté de l'évidence des vérités géométriques & de leur enchaînement.

La Géométrie acquit par-là tant de faveur, que tous les gens biens nés se piquoient de la favoir. Le Roi Ptolemée voulut lui-même montrer l'exemple. Il lut les Elémens d'Euclide avec le plus grand soin; mais peu accoûtumé à suivre un long raisonnement, il en trouva la lecture trop difficile. Il sit venir ce Géometre, & lui demanda s'il n'y avoit point de voie plus aisée d'apprendre cette science. Non, répondit Euclide, il n'y en a point de particuliere pour les Rois: Non est regia ad Mathematicam via.

Cependant cet homme estimable n'avoit traité que sort legerement de la théorie des corps réguliers, de saçon que ses Elémens ne contenoient que treize livres. Un Géometre d'Alexandrie nommé Hypsicle, en ajouta deux autres pour approsondir ou persectionner cette théorie. Ces livres ont été suivis d'un seizieme & d'un dix-septieme (en 1598), dans lesquels la théorie de ces corps, & de leur rapport entr'eux, est presque épuisée. Ils sont l'ouvrage de M. de Foix de Candalle, l'un des Commentateurs d'Euclide.

Les nouveaux Elémens paroissoient à peine, qu'Aristée, disciple d'Euclide, composa deux Traités fort savans. L'un, diviséen cinq livres, contenoit la théorie des Sections coniques: il s'agissoit dans le second des lieux solides. On appelle ainsi des lignes qu'on imagine se former par la section d'un plan. Ainsi cet homme justement célebre dans l'antiquité, jetta les sondemens de la Géométrie composée, c'est-à-dire de la science des lignes courbes, & des corps qu'elles produisent.

La Géométrie commença ainsi à prendre une forme; mais elle sit des progrès bien plus ra-287 ans pides à la naissance d'Archimede. Ce grand avant J. C. homme, qui étoit si passionné pour les sciences,

qu'il oublioit dans ses méditations le soin de veiller à la conservation de son corps, sit une étude particuliere de la Géométrie, & l'enrichit de plusieurs belles découvertes. Il rrouva d'abord la maniere de mesurer la surface & la solidité de la sphere & du cilindre, soit que ces corps soient entiers, ou qu'on les conçoive coupés par des plans paralleles à leur axė.

Il découvrit ensuite cette importante vérité, que la sphere est les deux tiers tant en surface qu'en solidité du cilindre circonscrit.

Il alla bientôt plus loin : il démontra que la surface de chaque segment cilindrique compris entre des plans perpendiculaires à l'axe, est égale à celle du fegment sphérique qui lui ré-, pond. Toujours profond & ingénieux dans ses recherches, il trouva encore que tout cetele & tout secteur circulaire est égal à un triangle dont la base est la circonférence ou l'arc du secteur, & la hauteur le rayon.

Cette découverte le conduisit à celle-ci : que le rayon du cercle étant l'unité, la circonférence est moindre que 3 12, & plus grande que 3 10; de sorte que le diamerre est trois fois 1/4 la circonférence du cercle; c'est-à-dire qu'il est à la circonférence comme 7 à 22. Le raisonnement qu'il fit pour trouver ces vérités, est si beau, que je crois devoir en enrichir cette histoire.

Un polygone, dit Archimede, est égal à un triangle dont la base est égale à la somme des côtés du polygone, & la hauteur à la perpendiculaire abaissée du centre du polygone sur un de ses côtés. Or le rayon d'un cercle étant la perpendiculaire abbaissée sur un des côtés d'un polygone, qui a pour centre l'autre extrémité de cette perpendiculaire, l'aire d'un triangle, dont la hauteur sera égale à cette ligne,

Iera égale à celle de ce polygone.

Cela posé, ce grand homme décrit un cercle ayant cette ligne pour rayon; inscrit & circonscrit deux polygones à ce cercle, & conclut, avec raison, que le poligone circonscrit est plus grand que le cercle, & que le polygone inscrit est moindre. L'un de ces polygones est aussi plus , grand que le triangle, & l'autre plus petit que ce même triangle: & cette raison des deux polygones au triangle est toujours moindre, à mesure qu'on augmente les côtés des polygones inscrit & circonscrit, jusqu'à ce que leur différence devienne presque nulle : de sorte que l'aire du polygone circonscrit ne peut surpasser celle du triangle que d'une quantité plus petite qu'aucune autre quantité, & que l'aire du triangle n'excede celle du poligone inscrit que de la même quantité.

La même vérité a lieu à l'égard du cercle, l'aire de ces polygones approchant toujours de l'aire du cercle. Donc le cercle & le triangle sont constamment les limites entre ces poligones: ils sont donc égaux. De-là il suit que l'aire d'un triangle, qui a sa base égale à la circonférence d'un cercle, & sa hauteur égale à son rayon, est égale à celle de ce cercle (\* ].

Telle fut la methode dont Archimede se servit pour mesurer les sigures curvilignes, en les comparant avec d'autres sigures plus simples:

<sup>(\*)</sup> Histoire critique des infiniment petits, pag. xiv.

méthode très ingénieuse & supérieure même pour la vigueur du raisonnement, aux moyens

qu'on a imaginés depuis à cette fin.

Après avoir ainsi formé une théorie générale des lignes courbes, ce profond Géometre travailla à celle des folides engendrés par la révolution des courbes qui naissent des sections du cône, & il appella ces solides conoïdes. Comme il rédigeoit le Traité qu'il a publié sur ces corps, un de ses amis nommé Conon lui demanda quelles pouvoient être les propriétés d'une courbe qui fait plusieurs tours autour d'elle & au tour du point où elle commence. C'est la spirale que Conon désignoit par - là. Archimede rechercha la nature de cette courbe & ses propriétés, & les découvrit. Il crut d'abord qu'elle serviroit à connoître l'aire du cercle; mais il se trompa. Cette idée lui fit pourtant faire une découverte importante. Ce fut de déterminer l'aire d'une courbe formée par une section conique, & connue aujourd'hui fous le nom de Parabole.

Tandis qu'Archimede produisoit toutes ces merveilles à Syracuse, Eratostene se rendoit cé- 240 ans lebre en Egypte par l'étendue & la variété de Christ. ses connoissances. Il étoit Orateur, Poète, Antiquaire, Mathématicien & Philosophe. En qualité de Mathématicien, il fit des découvertes singulieres en Géométrie. Il trouva d'abord une méthode pour connoître les Nombres premiers, c'est-à-dire les Nombres qui n'ont point de commune mesure entr'eux, laquelle consiste à donner l'exclusion aux Nombres qui n'ont point cette propriété. Elle fut nommée le Crible d'Eratostene.

Cet habile homme composa ensuite un Traité pour perfectionner l'analyse, qu'il publia fous ce titre: De locis ad medietates. Enfin il résolut le problème de la duplication du cube, par l'invention d'un instrument composé de plusieurs planchetres mobiles. Avec cer instrument il ne trouva pas seulement deux moyennes proportionnelles, comme l'exige le problême de la duplication du cube, mais autant de moyennes proportionnelles qu'il voulut. Cette découverte le flatta si fort, qu'il la célebra par de beaux vers. Il en fit hommage au Roi par une dédicace, & en suspendit un modele dans un lieu public. Cette invention n'étoit pas cependant aussi parfaite qu'il le croyoit, car le Géometre Nicomede, qui vécut quelque tems après, fit voir qu'elle avoit deux défauts essentiels: le premier, d'exiger un tatonnement, & le second, de manquer d'exactitude.

Eratostene ne vit point tout cela. Le Roi qui l'avoit nommé son Bibliothéquaire, en sit toujours un cas infini. Ce Géometre jouit de sa protection & de son estime jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans, qu'il mourut. La maniere dont il finit, mérite d'être rapportée. Dégoûté de la vie par les infirmités auxquelles il étoit en proie, il crut qu'il étoit tems de quitter ce monde. Il voulut s'épargner tous ces détails de dépérissement qui conduisent à la mort. Il parvint à ce terme plus promptement : ce fut en se laissant mourir de faim, imitant en cela le fameux Zénon, qui, étant vieux & infirme, se cassa le doigt par une chûte. Ce fut pour lui un indice qu'il falloit mourir. O mort! dit-il, je suis prêt à te suivre, tu pouvois te

dispenser de m'en avertir. Il rentra aussi-tôt chez lui & s'empoisonna.

Eratostene eut pour successeur un homme très grand Géometre, Ecrivain laborieux, mais présomptueux & vain à l'excès. Il se nommoit avantJesus-Appollonius. Il étoit né à Perge en Pamphylie. Christ. Son premier soin fut de rassembler tout ce qu'on avoit écrit jusques-là sur les sections coniques; & après y avoir ajouté quelques découvertes, il en composa un Traité. Il donna aussi à ces courbes le nom qu'elles ont aujourd'hui, savoir celui de Parabole, d'Ellipse & d'Hyrerbole. Dans cet Ouvrage, ce Géometre, surnommé Grand par ses Contemporains, examina quelles sont les plus grandes & les moindres lignes qu'on peut tirer de chaque point donné à leur circonférence, & ébaucha les questions importantes des plus grandes & des moindres, c'est-à dire, de maximis & mini*mis.* Enfin *Appollonius* termina ses travaux éométriques par la comparaison de l'icosaedre, & du dodecaetre inscrits dans la même sphere, & ajouta beaucoup à ce que ses Prédécesseurs avoient découvert avant lui sur la Géométrie.

Ces travaux furent pour la Géométrie composée, ce que les Elémens d'Euclide étoient pour la Géométrie élémentaire. On traduisit & on commenta par-tout le nouveau traité des sections coniques, & il passa pour un des Ouvrages les plus profonds que l'esprit humain eût produits.

Tout cela donna beaucoup d'ouverture pour la science des courbes. Tous les Géometres s'étudierent à ajouter de nouvelles courbes aux trois sections coniques. Appollonius avoit à

76

peine fini sa carriere, qu'un Géometre nommé Nicomede inventa une courbe, qu'il appella Conchoïde, dont il se servit pour résoudre le problème de la duplication du cube. Cette courbe n'est en usage aujourd'hui que pour la solution des problèmes solides; mais elle est fort utile pour tracer d'un seul trait la ligne de diminution d'une colonne dans l'Architecture, comme l'a fort bien remarqué seu M. Blondel, Professeur de Mathématiques.

Bien-tôt après un Ingénieur, qui s'appelloit Diocles, inventa une autre courbe, connue sous le nom de Cissoide, laquelle a plusieurs belles propriétés (\*). C'est en cherchant deux moyennes proportionnelles entre deux lignes données, qu'il en sit la découverte. Il vouloit s'en servir pour diviser un angle en trois, mais le succès ne répondit point à ses espérances.

Cet Ingénieur trouva encore la folution d'un problème très difficile, & qu'Archimede avoit tenté: ce fut de diviser une sphere par un plan en raison donnée. Il employa dans cette solution une analyse savante & subtile, qui donne une grande idée de sa capacité en Géométrie.

Au milieu de ces découvertes, deux hommes de mérite travailloient à bien mériter des Géometres par leur dévouement à la science de leur profession. Isidore, c'est le nom du premier, résolut le problème de la duplication du cube, & inventa un instrument pour décrire la Parabole par un mouvement continu. Le se-

<sup>(\*)</sup> Elles sont exposées dans le Distionnaire universel de Mathématique & de Physique, art, Cissoide.

77

tond, nommé Eutocius, commenta les Ou-

vrages d'Archimede & d'Appollonius.

Ce furent ici presque les derniers efforts des Géometres de l'antiquité. On crut être parvenu au terme le plus élevé & le plus sublime de cette science, & cette pensée produisit le dé-

couragement.

Plusieurs années s'écoulerent sans qu'on songeât à redoubler d'ardeur & de courage. La Géométrie étoit presque abandonnée, lorsque Geminus, Mathématicien de Rhodes, peu de tems avant la naissance de Jesus-Christ, songea à ranimer les esprits. Il composa un Ouvrage divisé en six livres, intitulé, Enarrationes Geometrica, dans lequel il exposa d'une maniere sort claire les découvertes les plus importantes. Il distingua les lignes en trois sortes, en droite, en circulaire, & en spirale cylindrique; enseigna la génération de la Conchoïde & de la Cissoide, & démontra plus clairement que Thalès la cinquieme proposition des Eléments d'Euclide, dont j'ai parlé ci-devant.

Geminus auroit bien souhaité pouvoir faire davantage; mais les Romains ayant sormé le projet de se rendre maîtres de l'Univers, ne crurent devoir accueillir que ceux qui avoient de la sorce & du courage. Ce n'étoir pas de cela que se piquoient les Philosophes: aussi les écarta-t-on de Rome comme des gens inutiles & dangereux. On rendit même un decret, qui portoit qu'ils eussent à sorrir incessamment de

cette Ville.

Le but des Romains étant de subjuguer les hommes par la force, ils mettoient les sciences au rang des amusemens frivoles, plus propres

Histoire à amollir le cœur qu'à élever l'ame & à lui inspirer des sentimens d'indépendance & de liberté. Ces sentimens leur paroissoient seuls capables de faire des hommes, quoiqu'ils étoufassent ceux de la nature. Pour être Citoyen on cessoit d'être pere, mari ou ami, & on facrifioit sans pudeur à la patrie, l'attachement le plus tendre & l'amitié la mieux méritée. Les personnes éclairées gémissoient bien de cet aveuglement, mais on ne les écoutoit pas. On vouloit absolument qu'on ne s'attachât qu'à obéir aux loix, à respecter les Magistrats, & à s'accoûtumer de bonne heure aux travaux de la guerre. Ce ne pouvoit être qu'une obéissance aveugle & un respect servile, & des Citoyens ainsi formés étoient bien moins des hommes que des esclaves. Quoi qu'il en soit, il fallut ceder à la force. Quelques Géometres voulurent bien faire un dernier effort, mais ils ne purent gagner les esprits Ces Géometres sont Theodoje, Menelaus, Serenus, Perleus & Philon.

Pour faire connoître les beautés les plus su30 ans blimes de la Géométrie, Théodose sit pour la
après J. C. science des courbes, ce qu'Euclide avoit fait
pour celle des figures terminées par des lignes
droites. Il rassembla en un corps toutes les propositions qu'on avoit découvertes jusques-là sur
cette science des courbes, & établit des principes géométriques pour les calculs astronomiques. Il composa deux autres Traités, pour démontrer les phénomenes que doivent appercevoir les habitans de dissérens lieux de la Terre,
& les publia sous ce titre: De habitationibus, &
de diebus & nostibus.

Ménélaus composa le premier Traité de Trigonométrie, qui est l'art de calculer les trian-après J. C. les par le rapport qu'il y a entre leurs parties. Il approfondit aussi la théorie des lignes courbes.

Dans le cours du siecle suivant, Serenus publia un Traité sur les sections des Cilindres & des Cones, dans lequel il fit voir, contre l'opinion reçue, que l'Ellipse formée par la section du cône, est la même que celle qui provient de la section du cilindre, & il perfectionna ou éclaircit également toute la théorie des sections coniques.

On croit que c'est dans ce tems-là que Perseus inventa des lignes sphériques, c'est à-dire des courbes qui se forment en coupant le salide engendré par la circonrotation d'un cercle au-

tour d'une corde ou d'une tangente.

Enfin Philon, de Thyane, s'attacha particulierement à perfectionner la théorie des lignes courbes, & imagina de nouvelles courbes formées par la révolution de certaines surfaces.

Les Romains, qui devenoient tous les jours plus puissans, ne firent point accueil à ces productions. Les Philosophes leur étoient toujours suspects. Ils croyoient que leurs loix suffisoient pour faire des hommes. Elles servirent bien pendant quelque tems à écarter la superstition qu'entraîne toujours l'ignorance, & qui est le plus grand sléau d'un Etat; mais lorsque cette ignorance eut pris des accroissemens, ces hommes si siers & si grands en apparence devinrent très pusillanimes & extrêmement perits. On crut à la magie & aux fortileges. On fit des 100.

Dieux pour tous les maux réels ou imaginaires dont on étoit affligé, & cette sorte de promotion de Divinirés sut si nombreuse, qu'il n'y avoit aucun lieu dans Rome qui ne sût consacré à quelque Dieu, ni aucun jour qui ne sût célébré par quelque sacrisice.

Toutes sortes de maux naquirent de ce déréglement; de sorte qu'Agrippa, gendre d'Auguste, & Gouverneur de Rome, crut devoir désendre la pratique de ces cérémonies dans

Rome.

Tibere alla ensuite plus loin: il chassa de l'Italie tous ceux qui ne vouloient pas y renoncer. Les superstitieux regarderent ces Ordonnances contr'eux comme des persécutions;
& persuadés qu'il valoit mieux obeir aux Dieux
qu'aux hommes, ils continuerent en secret le
culte qu'ils leur rendoient. C'est un mauvais
parti en esset que celui de persécuter quelqu'un en matiere de Religion: il faut l'éclais
rer, lui faire connoître son erreur, & le ramener par la douceur & par la raison à la vérité &
à son devoir. Les Philosophes pouvoient seuls
produire cette conversion, mais les Empereurs Romains n'en savoient pas assez pour
sentir le prix des lumieres & du savoir.

Plusieurs siecles s'écoulerent dans cet aveu1400 ans glement général; & ce ne sur qu'au commenaprès J. C. cement du quinzieme siecle que les sciences reprirent faveur. C'est aussi dans ce tems qu'on recommença à cultiver la Géométrie. Deux hommes de génie formerent ensemble une sorte de ligue pour remettre les Mathématiques en crédit. Le premier se nommoir Purbach. Il s'attacha à rendre plus exacts les calculs de la Trigonométrie,

nométrie, en supposant le tayon du cercle divisé en six cens milliemes parties, au lieu de le diviser en soixante comme le faisoient les anciens. Il inventa aussi un instrument pour faciliter la pratique de la Géométrie, qu'il appella Quarré Géométrique, parcequ'il a la sorme d'un quarré, lequel sert à mesurer les superficies horizontale & verticale, & employa le premier un sil à plomb pour marquer les divisions d'un instrument de Mathématique.

Son adjoint, & presque son disciple, connusous le nom de Régiomontan, examina la division du rayon par Purbach, & la trouva insussifiante. Il substitua à la division de six cens mille parties du rayon du cercle, celle de 100000; & d'après cette division, il calcula de nouvelles tables pour tous les dégrés & minutes du quart de cercle. Il introduisit encore dans la Géométrie l'usage des tangentes, & persectionna ainsi

cette partie de la Géométrie.

On ne fit pas grand accueil à ces travaux, & le quizieme siecle finit sans qu'on cherchât à imiter ou à suivre les traces de Purbach & de Régiomontan. Il fallut même que la nature sit en quelque sorte un miracle pour produire un Mathématicien.

Un homme d'une naissance obscure, & ne subsistant que par ses travaux, avoit un enfant qu'il mit sort jeune au service en qualité de soldat. Cet enfant eut le malheur d'être blessé dans ses premieres campagnes. Ce sur sur-tout à la tête que les coups porterent, & les blessures qu'il reçut le rendireut begue. Il sut par-là hors d'état de continuer le service. Il songea à acquérir quelque connoissance qui pût le faire

1460.

1500.

vivre. Il apprit à lire tout seul, & reçut d'un maître à écrire des leçons d'écriture. Son génie se développant à mesure qu'il se mettoit à portée de s'instruire, il prit du goût pour les Mathématiques. Les progrès qu'il fit l'encouragerent; & l'espérance de se procurer par ce moyen une fortune honnête, alluma son ardeur. Il étudia particulierement l'Algebre, comme on l'a vu dans l'Histoire de cette partie des Mathématiques, & découvrit dans la Géométrie quelques artifices pour la prarique de cette science, parmi lesquelles on distingue celle de mesurer l'aire d'un triangle par la seule connoissance des trois côtés. Son mérite lui concilia la considération & l'estime du petit nombre d'Amateurs des Sciences, lesquels lui procurerent une chaire de Mathématiques à Venise. On ignore le véritable nom de cet homme de génie : il n'est connu que sous celui de Tartalea, qu'on lui donna lorsqu'il devint bégue.

1550.

Tartalea eut encore la satisfaction de ranimer l'étude de la Géométrie. Excité par son exemple & ses succès, un Médecin, nommé Fredéric Commandin, préséra l'art de mesurer, à celui de guérir. Il traduisit les ouvrages des Anciens, & détermina les centres de gravité des solides. Ce Médecin mourut en 1575. Il eut pour successeur Maurolicus, de Messine, qui donna des éditions de plusieurs ouvrages de Géométrie de l'antiquité, & sit encore quelques découvertes sur les sections coniques. Il considera ces courbes dans le cône même où elles sont formées, & démontra plusieurs belles propriétés, comme celles des tangentes & des assymptotes pour l'hyperbole, & cela avec

une élégance qui charma tous les Géometres de ce tems.

La Géométrie gagna ainsi bien du terrein. Les sciences étant de jour en jour plus protégées, les Mathématiques acquirent beaucoup de considération. Une dispute qui s'éleva entre deux Géometres, parut même si importante, que tous les Savans voulurent y prendre part. Il s'agissoit de l'angle de contingence, c'est-àdire de l'angle formé par la tangente du cercle & par la circonférence. Jacques Pelletier soutenoit que cet angle n'est point distérent d'un angle rectiligne. Le P. Clavius, fon adversaire, vouloit, au contraire, que cet angle fût d'une autre espece que l'angle rectiligne, & par conséquent que ces deux angles ne pouvoient pas plus être comparés ensemble, qu'une ligne peut l'être avec une surface, ou une surface avec un corps. La question ne sur point décidée, & elle ne l'a été que le siecle suivant, après quelques contestations assez vives entre deux Géometres habiles, les PP. Leobaud & Grégoire de Saint-Vincent.

Il est prouvé aujourd'hui ( & c'est au célebre Wallis, dont nous aurons occasion de parler dans la suite de cette histoire de la Géométrie, qu'on doit cette connoissance), il est prouvé, dis-je, que l'angle de contingence est un angle rectiligne, parceque la partie infiniment petite de la circonférence qui forme un angle avec la tangente, est une ligne droite. Pelletier avoit donc raison.

Quelques Amateurs de la Géométrie, plutôt que des Géometres véritables, recommanderent l'étude de cette science à tous ceux qui

vouloient acquérir la justesse d'esprit. Ce furent Oronce Finée, Auteur de quelques Ouvrages élémentaires, & Pierre Ramus, le premier restaurateur de la Philosophie (\*), qui mirent en crédit la théorie de la Géométrie.

M. de Candale, Archevêque de Bordeaux, donna quelques éditions des Elémens d'Euclide, & augmenta ces Elémens de trois livres sur les corps réguliers & sur des corps régulierement irréguliers. Mais Viete, qui cultivoit l'Algebre avec tant de succès, enrichit cette science de formules analytiques, pour trouver le rapport des Sinus des arcs multiples ou sous multiples, & construisit sur ce principe des tables trigonometriques.

Il parut à la fin de ce siecle un Mathématicien habile, qui imagina une division très ingénieuse, par le moyen de laquelle on a les sous-divisions des divisions principales; de saçon qu'on a aisément & avec exactitude les dégrés & les minutes. Cette division est connue sous le nom de Division de Nonius, qui est celui

de l'Auteur.

Ce Géometre résolut encore un problème très dissicile, c'est de déterminer le jour du plus petit crépuscule. Il rechercha encore la courbe que décrit un vaisseau en suivant une route qui coupe tous les méridiens sous un même angle, c'est à-dire la nature de la Loxodromie, qui est le nom qu'on a donné à cette courbe. Nonius étoit Portugais; & on peut le regarder comme le restaurateur des Mathématiques dans sa Pa-

<sup>(\*)</sup> Voyez l'Histoire de ce Philosophe, dans le Tome III de l'Histoire des Philosophes modernes.

trie, où il n'oublia rien pour les faire fleurir.

Au commencement du dix-septieme siecle. les Géometres crurent qu'il étoit important de déterminer le plus exachement qu'il seroit possible le rapport du diametre du cercle à la circonférence. L'un d'eux, nommé Adrien Metius, détermina ce rapport de 113 à 35, lequel ne differe du vrai rapport que de 10000000. Adrien Romanus poussa jusqu'à dix-sept décimales, le rapport approché du diametre du cercle à la circonférence. Ludolph Vanceulen, jaloux de parvenir à un extrême dégré de justesse, exprima ce rapport en trente-six chiffres, de sorte que l'erreur qu'il y a entre le vrai rapport du cercle & celui qu'il trouve, est moindre qu'une fraction dont l'unité seroit le numérateur & le dénominateur un nombre de trente-six chiffres. Ce travail est sans doute étonnant, car il fallut qu'il fit des extractions jusqu'à ce qu'il trouvât dans la circonférence du cercle trentesix chiffres. Aussi pour en conserver la mémoire à la postérité, & pour caractériser cet homme laborieux, on a fait graver ces chiffres sur sa tombe, qu'on voit à Leyde à l'Eglise de Saint Pierre: monument glorieux, bien capable d'exciter de l'émulation dans toutes les ames. bien nées, que la perfection des sciences touche particulierement.

Cette forte de tribut qu'on paya au travail de Vanceulen ne sut pas sans fruit. Il sit naître plusieurs Géometres en Allemagne, qui, sans cet aiguillon, autoient peut-être négligé les dispositions heureuses qu'ils avoient reçues de la nature. Car rien n'encourage davantage que la justice qu'on rend au mérite. Comme tous

les gens d'esprit sont épris de l'amour de la gloire, ainsi que les ames basses le sont de l'intérêt, leur imagination s'allume à la vue des louanges, & ils font alors capables des plus

grandes choses.

Les Allemands ayant presque sous les yeux cette sorte de monument qu'on avoit élevé à Vanceulen, cultiverent avec ardeur la Géométrie. D'abord Jean Werner donna la solution du problème propbsé par Archimede, & sur lequel plusieurs Géometres s'étoient exercés. Il s'agissoit de diviser une sphere par un plan en raison donnée. Il voulut ensuite rétablir l'ouvrage d'Apollonius, intitulé: De sectione rationis. Il composa à cer effer un livre savant, qu'il publia fous ce titte: Tractatus Analyticus, Euclidis datorum pedifequus; parceque l'ouvrage d'Apollonius vient immédiatement après les données d'Euclide; & après avoir écrit sur la Tri--gonometrie, il mouruten 1528, âgé de 60 ans.

Rheticus, successeur de Werner, s'attacha à perfectionner aussi cette partie des Mathématiques. A cette fin il decouvrit l'utilité des sécantes pour le calcul des triangles, & fit des ta--bles de sinus (\*), plus exactes que celles qu'on avoit. Il exprima le sinus total par le nombre 1 suivi de quinze zeros, & calcula sur ce fondement les sinus, tangentes & sécantes pour tous

<sup>(\*)</sup> On appelle sinus la ligne droite tirée des extrémités d'un arc perpendiculaire sur le diametre. On se sert de ces lignes en Trigonometrie, pour connoître dans un triangle le rapport des angles à ses côtés, & celui de ses côtés aux angles; parceque dans tout triangle rectiligne, les côtés sont entr'eux comme les sinus des angles oppolés.

87

les arcs croissans de minute en minute jusqu'au

quart de cercle.

Rheticus ne jouit pas du fruit de son travail; il mourut sans avoit eu le tems d'achever son ouvrage & de le mettre au jour. En attendant que quelqu'habile homme le finît, un constructeur d'instrument de Mathématiques, nommé Juste Byrge, que la nature avoit formé pour de plus grandes choses, alla encore plus loin que Rheticus. Il calcula des Tables de sinus de deux en deux secondes. Ce travail mettant en jeu les facultés de son entendement, il sit deux découvertes très belles, savoir les Logarithmes & le Compas de proportion. On appelle Logarithme une suite de nombres en proportion arithmétique, correspondans à d'autres en proportion géométrique; & le Compas de proportion est une espece de compas composé de deux regles, lequel sert à connoître les quantités de même espece. Ces découvertes furent longtems inconnues. Byrge étoit un homme simple & d'une si grande modestie, qu'il ne croyoit pas que ses inventions fussent dignes de voir le jour. Il travailloit dans le silence & dans l'obscurité, & tâchoir de bien mériter des humains. lans les engager ni à des remercimens, ni à de la reconnoissance. Ce noble désintéressement. bien digne d'un Philosophe, nuisse cependant à la gloire.

Le Baron de Neper eut les mêmes idées que lui sur cette suite de nombres. En combinant les deux proportions géométrique & arithmétique, il trouva qu'on pouvoit par leur moyen faire les opérations de la multiplication & de la division, par l'addition & la soustraction; de sorte que lorsqu'il s'agit de trouver le quatrieme terme de trois nombres assez considérables, il suffit d'ajourer les logarithmes du second & du troisieme terme, & d'ôter de leur somme celui du premier. Le reste est le logatithme du quatrieme. C'est en calculant les espaces que parcourent en tems égaux deux points dont l'un se meut d'un mouvement acceléré, & l'autre d'un mouvement uniforme, que ce Baron découvrit, & la doctrine & la propriété des logarithmes: idée heureuse dont Newton a tiré les plus grands avantages.

1614.

Neper n'enferma pas dans son cabinet cette découverte; il la publia en 1614, dans un livre intitulé: Mirifici logarithmorum canonis Descriptio. Il travailla ensuite à la Trigonométrie sphérique, c'est-à-dire à la doctrine des triangles sphériques, qu'il simplifia extrêmement. Il étoit encore plein de nouvelles vues sur la perfection de la Géométrie, lorsque la mort l'en-Ieva en 1618. Avant que d'expirer, il fit part à Henri Briggs, Professeur de Mathématiques à Oxford, du projet qu'il avoit fait de changer la forme de ses logarithmes, & lui en recommanda ll'exécution. Briggs lui promit & tint parole. Il mir au jour, en 1624, des Tables de Logarithmes des nombres naturels depuis l'unité jusqu'à vingt mille, & depuis quatrevingt-dix mille jusqu'à cent un mille. Ce Professeur devoit pousser encore son calcul plus loin; mais la mort l'enleva avant qu'il eût pu accomplir son dessein. Ce fur Henri Gellibrand qui y mit la derniere main. Il calcula la seconde Table que Briggs desiroit, & la publia en 1630, sous le titre de Trigonometria Britannica:

Pendant que toutes ces belles choses paroissoient en Angleterre, Lucas Valerius, Italien, & Villebrord Snellius, Hollandois, illustroient leur Patrie par des découvertes. Le premier trouva un moyen de déterminer le centre de gravité de tous les corps formés par la révolution d'une section conique, c'est-à-dire de tous les conoides & spheroides, & découvrit une quadrature particuliere de la parabole. Il fit présent au Public de ces découvertes, dans un Livre qui parut en 1604 avec ce titre: De centro gravitatis solidorum. Quant à Snellius, il enrichit la Géométrie de deux Théoremes. par lesquels il détermina les limites du cercle, en lui inscrivant & circonscrivant des polygones avec une exactitude presque aussi grande que celle que Ludoph Vanceulen avoit eue pour l'extraction de ses racines.

Dans ce tems-là Kepler publia en Allemagne une nouvelle méthode de résoudre avec beaucoup de facilité & d'élégance les problèmes dont les Anciens ne trouvoient la solution que par des voies pénibles & embarrassées, laquelle consistoit à introduire l'usage de l'infini dans la Géométrie. Il considera le cercle comme composé d'une infinité de triangles, ayant leur sommet au centre du cercle, & leur base à la circonférence; le cône comme composé d'une infinité de pyramides, appuyées sur les triangles infiniment petits de sa base, & ayant leur sommet commun avec celui du cône; les cilindres comme composés d'un nombre infini de prismes, &c.

Ce Géometre examina aussi la génération des corps qu'on appelle conoïdes & sphéroïdes;

1615.

& au lieu de les former comme on l'avoit fait jusques - là depuis Archimede, par la révolution des sections coniques autour de leur axe, il les engendra par la circonvolution de ces sections autour d'une ligne quelconque prise en

dedans ou dehors de ces lignes.

Ces découvertes sont belles. Ce ne sont pas cependant celles qui ont immortalisé Kepler, comme on le verra dans l'Histoire de l'Astronomie. Cette science sit principalement ses délices, & il abandonna pour elle tous ses projets de fortune, la croyant plus capable de lé conduire aux honneurs & à la gloire. Il ne se trompoit pas, car l'étude des sciences lui procura tant de satisfactions, qu'il vécut content dans cette médiocrité heureuse qui fait la félicité du Sage. Il mourut en 1631, Prosesseur de Mathémariques à Rostoc, & ne laissa qu'un grand nom à ses parens, qui étoient sort pauvres quoique Nobles.

1632.

Cette perte affligea tous les Mathématiciens. Cependant le P. Lafaille mit au jour, l'année suivante, une nouvelle maniere de déterminer les centres de gravité de différentes parties du cercle & de l'ellipse, dans un Livre de sa composition intitulé: De centro gravitatis partium circuli & ellipsis. On trouva ses solutions fort bonnes, mais un peu prolixes. Aussi le P. Guldin crut faire une chose utile, que de résoudre les problèmes sur la détermination de ces centres de gravité avec plus de précision & de généralité.

Il forma une espece de théorie des centres de gravité des figures planes & des lignes courbes, & trouva aisément par ce moyen le centre des arcs de cercle, des secteurs & des segmens soit circulaires, soit elliptiques. De-là il passa aux centres de gravité des solides; & par la circonvolution de quelques sigures planes, dont il avoit déterminé les centres de gravité, il détermina non seulement la proportion des solides entr'eux, mais encore leur centre de gravité. Son principe, est que tout solide formé par la rotation d'une ligne ou d'une surface autour d'un axe immobile, est le produit de la quantité génératrice par le chemin que décrit son centre de gravité.

Dans cette même année un Jésuate, nommé Cavalleri, inventa une espece de Géométrie nouvelle, qui parut sous le nom de Géométrie des Indivisibles: Geometria Indivisibilium. C'est le titre qu'il donna au Traité qu'il composa sur cette Géométrie. Elle consiste en une maniere particuliere de considérer les corps, & à résoudre d'après cette considération les problèmes qui en dépendent, avec plus de facilité qu'on ne l'avoit sait jusques-là.

Il suppose que les corps sont composés d'une multitude de surfaces, les surfaces d'une infinité de lignes. Ainsi il divise un parallelograme, un prisme, un cilindre, en élémens semblables à leur base. Il appelle ces Elémens des Indivisibles; & par le rapport de leur accroissement & de leur diminution ou décroissement, il détermine la mesure des figures ou leur connexion entr'elles. Par exemple, puisqu'un cône est composé d'une infinité de cercles décroissans de la base au sommet, & qu'un cilindre de même base & de même hauteur est composé d'une infinité de cercles égaux, la raison du

cône au cilindre, est exprimée par le rapport de la somme de tous ces cercles décroissans dans le cône avec celle de tous les cercles égaux qui forment le cilindre. Pour avoir donc le rapport des deux corps, il ne saur que

déterminer celui de leurs Indivisibles ou élé-

mens.

Dans le cône, ces élémens décroissent comme les quarrés des termes d'une progression arithmétique. Dans le conoïde parabolique, cette diminution suit les termes d'une progression arithmétique, & dans les corps uniformément réguliers, tels que le cilindre & le parallelipipede, les termes des indivisibles sont

égaux.

Cette invention fut très accueillie. Cavalleri composa aussi un ouvrage pour les sections coniques qu'on goûte beaucoup. Ces deux productions valurent une fortune à l'Auteur : ce fut une chaire de Mathématiques dans l'Université de Boulogne, c'est-à-dire un état honorable & un revenu honnête: deux choses qui tiennent lieu à un Philosophe de toutes les richesses de toutes les dignités de ce monde. Pour obtenir cette chaire, Cavalleri ne fit aucune démarche. Il envoya aux Magistrats les ouvrages dont je viens de parler. Ce silence éloquent valut plus que les sollicitations les plus pressantes & les plus fortes protections. Les Magistrats firent examiner ces ouvrages; & sur le compte favorable qu'on leur en rendir, ils nommerent Cavalleri à la chaire vacante.

Ce Géometre fut par ce moyen en état de . se livrer sans réserve à l'étude d'une science

pour laquelle il avoit tant de dispositions, & il ne tarda point à recueillir le fruit de ses peines. Il découvrit d'abord une sorte de conformité entre la parabole & la spirale, & par cette découverte il détermina avec facilité les aires

spirales.

Ce succès le porta à examiner un problème très difficile proposé par Kepler, savoir de déterminer le solide décrit par la révolution de la parabole autour de son ordonnée, ou de la tangente au sommet. Dans cet examen il vit à quoi le problème devoit se réduire, & vint ainsi à bout de mesurer les paraboles de tous les ordres, & même des conoïdes.

Après avoir résolu différens problèmes sur les sections coniques, il termina heureusement ses travaux géométriques par la solution d'un problème tenté inutilement par Kepler; ce fut de déterminer les foyers des verres d'une égale

sphéricité.

Toutes ces découvertes échaufferent les esprits. On travailla avec ardeur à en faire usage; & l'amour propre, joint à l'amour de la Géométrie, entrant en jeu dans ces travaux difficiles, on voulut aussi avoir part à la gloire de. l'invention.

M. de Fermat, Conseiller au Parlement de Toulouse, doué de ce génie heureux qui manie avec une égale facilité les connoissances les plus opposées, sut allier les fonctions importantes de sa Charge, avec la culture de la Géométrie & l'étude des Langues. Il découvrit d'abord des spirales & des paraboles des dégrés supérieurs, & communiqua sa découverte à M. de Roberval, Professeur de Mathématiques au College

Royal, en l'invirant à résoudre des problèmes qui avoient pour objet les aires des paraboles avec des conditions particulieres. Celui-ci ré-

folut les problèmes.

Une louable émulation naquit parmi les Géometres. M. de Fermat ayant ensuite imaginé une nouvelle méthode pour déterminer les centres des conoïdes, desira qu'elle parvînt à Descartes, ce grand génie, qui étoit l'oracle & des Géometres & des Philosophes. A cette fin il l'envoya au Pere Mersenne, Minime, ami de Descartes, & l'homme le plus zélé pour le progrès des connoissances humaines qui air paru jusqu'à ce jour. Son intention fut accomplie. Descartes, qui étoit allé en Hollande, reçut cette méthode, qu'il goûta; mais ayant mis lui-même la main à la plume pour la suivre, il en trouva une autre infiniment plus générale. laquelle s'étendoit à la quadrature de toutes les paraboles, à la détermination de leurs tangentes & de la grandeur de la figure des corps formés par leur circonvolution.

Cependant Roberval, glorieux de ses succès, travailloit à mériter de nouvelles couronnes par quelque invention. Son application lui valut une méthode particuliere pour mener les tangentes: ce sur de former les courbes par le mouvement composé de deux lignes, qui produisoit la longueur & la largeur de la courbe; & c'est en déterminant le rapport des mouvemens de ces lignes, qu'il détermina, dans quelques cas, les tangentes.

Peu de tems après, ce Professeur donna d'autres preuves de sa sagacité, à l'occasion d'un problème proposé par le P. Mersenne. Cet illus-

tre savant, en considérant le mouvement d'une roue, avoit remarqué que chaque rayon de la roue décrit ou trace en l'air une courbe particuliere. Il voulut connoître la nature de cette courbe, & proposa ce problème à Roberval. Après bien du travail & des recherches, celuici trouva le rapport de cette courbe au cercle générateur, c'est-à-dire au cercle qui la produit. Ce sut pour sai un grand sujet de gloire

& de triomphe.

Le P. Mersenne se hâta de faire part à Descartes de cette découverte, qui faisoit beaucoup d'honneur à Roberval. Descartes la trouva belle sans en estimer beaucoup l'invention. Il résolut lui-même le problème avec une facilité admirable & d'une maniere plus générale. Roberval vit cette folution, & en fut un peu humilié. Pour se consoler, il publia par-tout que Descartes ne l'avoit trouvée, que parcequ'il avoit vu le résultat de la sienne, dont il s'étoit aidé. Le P. Mersenne écrivit, imprudemment sans doute, ce discours à Descartes. C'étoit une espece d'insulte qui offensa, avec raison, ce Philosophe. Il s'en vangea promptement. Inftruit que Roberval cherchoit depuis long-tems à déterminer les tangentes de la cycloide, il détermina lui-même ces tangentes avec cette supériorité qui caractérisoit toutes ses belles productions, & défia Roberval de résoudre ce problème.

Ce dési étoit mortissant, mais il falloit y satisfaire pour justisser en quelque sorte sa vanité. Roberval essaya long-tems la solution du problème, & n'en sortit qu'avec tant de peine, que ses Partisans convintent qu'il avoit un peu

legérement déprimé la capacité de Descartes en Géométrie. M. de Fermat, qui avoit quelque sujet d'être mécontent du Philosophe, comme on va le voir, voulut tempérer sa gloire. Il travailla à ce problème & en trouva une solution

très générale.

Tout cela faisoit tant de bruit en France, que le P. Mersenne, qui étoit en correspondance avec le célebre Galilée, que j'aurai occasion de faire connoître dans l'Histoire de l'Astronomie, crut devoir l'en instruire. C'étoit une invitation de concourir à ces travaux. Galilée y répondit en cherchant à déterminer l'aire de cette courbe, qu'on nomma d'abord Roulette, & qui sût appellé dans la suite Cycloïde; mais il mourut en 1642, sans avoir pu rien donner sur cet objet.

Ses Disciples Toricelli & Viviani s'en occuperent. Celui-là détermina l'aire, & celui-ci les tangentes. Le premier publia dans le mêmetems (en 1644) un Ouvrage sur le rapport de la sphere au cilindre, & sur la quadrature de la parabole, dans lequel il résolut avec beaucoup d'élégance, les problèmes qui ont ce rap-

port & cette quadrature pour objet.

La théorie de la Cycloide n'étoit cependant point entierement développée. Il restoit à déterminer le centre de gravité de cette courbe, celui de ses parties, la dimension des surfaces, & des solides & demi-solides, formés par la circonvolution de son axe & de sa base, & le centre de gravité de ces corps. C'est ce que sit le grand Pascal en 1658, à la sollicitation d'un de ses amis (M. de Carcavi), quoiqu'il eût abandonné

abandonné l'étude des Mathématiques, aux progrès desquelles il avoit contribué avec tant d'éclat.

La folution de tous ces problèmes étoit très difficile, & cette difficulté piqua sa curiosité sur la capacité des Géometres de son tems. Caché sous le nom d'Ettonville, il leur adressa une lettre circulaire pour les inviter à essayer leurs forces sur cette question. Il s'engagea même à donner quarante pistoles au premier qui les résoudroit, & vingt au second, dans un tems qu'il limita. C'étoit à M. de Carcavi qu'on devoit adresser ces solutions. Il en reçut bientôt une de Wallis, savant Géometre Anglois, & qui avoit en main une Méthode (\*), par laquelle il étoit en état de surmonter les plus grandes difficultés. Pascal refusa cependant de lui donner la récompense qu'il avoit promise, parcequ'il ne s'étoit point assujetti dans l'envoi de sa solution, aux formes qu'il avoit prescrites.

Il proposa encore de nouveaux problèmes sur cette courbe, avec un prix attaché à la solution; mais personne ne résolut ces problèmes dans le tems fixé. Un Jésuite nommé Laloubere en envoya la solution un mois après le terme échu; encore se trouva-t-elle tachée d'une erreur de calcul, qui n'échappa point à Pascal. Le P. Laloubere se vengea bientôt de cette inadvertance, en approfondissant avec beaucoup de sagacité toute la théorie de la Cycloïde. Il découvrit même une courbe for-

<sup>(\*)</sup> C'est l'Arithmétique des Infinis, dont il est l'inventeur. Voyez ci-devant l'Histoire de l'Arithmétique.

Ce Mathématicien ne fut pas le seul qui sit attention au dési de Pascal. Le Chevalier Christophe Wren se proposa encore des difficultés. Il chercha quelle étoit la longueur de cette courbe, & quoique ce problème sût très dissicile, il le résolut: il sit plus, il détermina la surface des solides formés autour de sa base & de son axe, & trouva par - là son centre de gravité.

Il restoit encore à déterminer les surfaces des solides formés autour des paralleles à la base, les centres de gravité de ces surfaces & celui des demi-surfaces; mais cette détermination devint les colonnes d'Hercule pour les Géometres. Pascal sut le seul qui en vint à bout. Il jugea par-là qu'il étoit tems de publier ses découvertes. C'est ce qu'il sit en 1659, dans un écrit intitulé: Lettre de A. d'Ettonville à M. de Carcavi.

Tout ce que le P. Laloubere & le Chevalier Wren avoient découvert sur cette courbe, n'est presque qu'une conséquence des principes que ce grand homme expose dans cette savante Lettre. On admira cela sans surprise, parcequ'on étoit accoûtumé à voir produire par Pascat des choses extraordinaires.

A l'âge de seize ans il démontra toute la théorie ancienne des sections coniques par le moyen d'une seule proposition, de laquelle il déduisit quatre cens colloraires. Il avoit imaginé ensuite un Triangle Arithmétique, qui contient la propriété des nombres figurés, & par le moyen duquel on résout les problèmes

99

les plus épineux, qui dépendent des combinaisons & des hasards.

En considérant les élémens des courbes, il avoit encore trouvé leur longueur, l'espace qu'elles renserment, les solides que cet espace some par ses révolutions & leur centre de gravité. Telles sont les découvertes géométriques de cet homme célebre qui a si bien mérité du genre - humain par ses méditations philosophiques.

Une multitude de Géometres enchérit bientôt sur ces découvertes; car toutes les sciences furent cultivées avec beaucoup d'ardeur vers le milieu du dix-septieme siecle; & comme la Géométrie est presque la premiere, & parcequ'elle est vraie, & parcequ'elle sert de sondement aux autres, tous les bons esprits l'étu-

dierent avec soin.

Le P. Grégoire de Saint-Vincent, Jésuite, s'y dévoua entierement. Il se proposa de résoudre enfin le problème fameux de la quadrature du Cercle. C'étoit une entreprise un peu téméraire; mais le desir de se signaler vainquit la répugnance que devoient inspirer naturellement les efforts de ses Prédécesseurs en ce genre de travail. Extrêmement patient & laborieux, il tenta toutes fortes de voies pour y parvenir. Il s'arrêta principalement à la théorie des sections coniques, qu'il croyoit propres à le conduire à cette quadrature; & sestravaux lui firent faire plusieurs belles découvertes sur ces courbes. Son imagination remplie & échauffée par toutes ces choses, lui persuada qu'il avoit enfin résolu ce problème, & sans prendre la peine d'examiner comment ce problème étoit résolu, il se

## bo Histoire

hâta de publier le fruit de ses veilles dans un volume in-solio, qui parut en 1647, sous le titre: De Quadratura circuli & hyperbola. Ce titre étoit imposant, aussi sixa-t-il l'attention de tous les Mathématiciens. Ils chercherent avec empressement dans ce livre la solution du problème de la quadrature du cercle, & ils

ne la trouverent point.

Descartes découvrit bientôt l'erreur qui avoit séduit le P. Grégoire de Saint-Vincent, & s'en tint là. Un jeune Géometre, qui s'est acquis une grande célébrité par sa profonde capacité dans toutes les parties des Mathématiques, M. Hughens, crut devoir mettre au jour la mé. prise de ce Jésuite. A cette fin il publia un écrit sage & solide, qui ne le désabusa point. Le P. Léotaud se joignit à ce Géometre. Mais le P. de Saint-Vincent eut des Disciples zélés. qui prirent sa défense : ce furent les PP. Ainscon & Sarrassa. Le Pere Léotaud répondit à leurs écrits, & somma en vain ces Disciples de déterminer le rapport du diametre à la circonférence, qu'ils disoient avoir été donné par leur Maître.

Cette contestation donna lieu à un Ouvrage que composa Jacques Grégori, pour prouver que la quadrature du cercle est impossible, & qu'on ne peut déterminer que par approximation le rapport du diametre du cercle à la circonférence. Ce Géometre découvrit une propriété des polygones inscrits & circonscrits aux sections coniques.

De cette découverte, il déduisit une suite de termes convergente, c'est-à-dire qui approche toujours plus de la grandeur d'un Secteur cur-

101

viligne: mais il prétendit démontrer que la loi de cette convergence ou approximation, fera toujours telle qu'on ne pourra jamais assigner le dernier terme. Cette démonstration sur attaquée par Hughens, & il y eut entr'eux à ce suite une distance sur le sur entreux à ce suite une distance sur le sur entreux à ce suite une distance sur le sur entreux à ce suite une distance sur le sur entreux à ce suite une distance sur le sur entreux à ce suite une distance sur le su

sujet une dispute assez vive.

Les Géometres n'y firent cependant pas attention; & l'on ignore encore lequel des deux avoit raison. Ils étoient spectateurs d'un combat plus important, dont les acteurs étoient Descartes & Fermat. Ces grands Mathématiciens avoient inventé chacun de leur côté une nouvelle Géométrie, par le moyen de laquelle ils menoient les tangentes & déterminoient les plus grands & les moindres effets (ou, pour parler le langage des Géometres, les maxima & les minima), ainsi que les centres de gravité & l'aire de quelques figures curvilignes.

Le grand Descartes sur-tout découvrit des vérités sans nombre & toutes très subtiles. Il imagina deux méthodes extrêmement ingénieuses, pour mener les tangentes des courbes; établit la théorie des questions sur les grands & les moindres essets (de maximis & minimis), & celle des points d'instexion; assujettit à une même construction tous les problèmes de même genre; inventa de nouvelles courbes, dont il détermina la nature & les propriétés; & appliquant l'Algebre à la Géométrie, réduisit à des solutions simples les problèmes les plus compliqués.

Fermat voulut partager la gloire de quelques-unes de ces inventions; c'étoient les théories des questions de maximis & de minimis, des points d'inflexion, & des tangentes; dont

Descartes n'en fut pourtant pas quitte. Au defaut de Fermat, M. de Roberval se présenta - au combat; & pour le faire avec plus d'avan--tages, il commença par lui contester la gloire de ses inventions analytiques, & prétendit en revendiquer quelques-unes en faveur d'Harriot, Algébriste Anglois: prétention injuste & renouvellée par le Docteut wallis, avec plus d'injustice encore. Il l'arraqua ensuire sur ses découvertes géométriques; mais Descartes lui fit voir clairement que ses coups portoient à faux. Tous les Géometres en convintent, & -laissant Robery all & sa man vaise humeur, ils - s'attacherent à bien entendre la Géométrie & à la faire connoître.

M. de Beaune, Conseiller au Présidial de

Blois, s'appliqua à éclaircir les parties les plus abstraites de cette Géométrie. Il proposa même à Descartes un problème qui est devenu très célebre, sous le nom de Problème de M. de Beaune, lequel consistoit à construire un courbe, avec des conditions qui rendoient cette construction extrêmement difficile. Descartes résolut le problème, sans indiquer la route qu'il avoit tenue. Il envoya cette solution à M. de Beaune, & loua beaucoup ses travaux & les éclaircissemens qu'il avoir donnés de sa Géométrie. Ces éloges flatterent ce Conseiller. Il voulut en mériter d'autres; & s'étant appliqué dans cette vue avec beaucoup d'assiduité, il découvrit un moyen de déterminer la nature des courbes par les propriétés de leurs tangentes. C'est l'invention de ce théoreme de Descartes, par lequel il détermine les tangentes par les propriétés de la courbe. Ce Philosophe trouva cette découverte fort belle & en fit compliment à l'Auteur.

A l'exemple de M. de Beaune, Schooten & le P. Rabuel ont commenté la Géométrie de Descartes. Le premier a aussi beaucoup mérité des Géometres, par un Ouvrage où il enseigne la maniere de décrire les sections coniques par un mouvement continu. Ensin MM. Hudde, Neil & Van-Heuraet ont persectionné la Géométrie de Descartes, à laquelle ils ont sait des additions.

M. Huddess'étoit rendu si familiere la conftruction des courbes, qu'il vouloit en former une qui exprimât tous les traits du visage d'un homme connu, & les définir par une équation algébrique. Il faut regarder cerprojet comme une plaisanterie, quoiqu'il ait été publié fort serieusement par un grand homme (Leibnizz), dans les actes de Léipsick. Hudde vouloit sans doute faire entendre par-là qu'on pouvoit décrire toutes sortes de courbes & les faire passer par les points que l'on voudroit : chose assez difficile, mais à laquelle il ne donnoit pas grande valeur.

A l'égard de Neil & de Van-Heuraet, l'étude de la Géométrie de Descartes les conduisit à la découverte d'une méthode par laquelle ils réduisirent presque dans le même-tems & sans se connoître, la rectification d'une ligne courbe à la quadrature d'une autre figure curviligne.

2650-66.

C'est ainsi qu'on approfondissoit la théorie des courbes, & qu'on achevoir de perfectionner la Géométrie, qui ne dépendoit que de cette théorie. Aussi tous les Géometres ne songerent plus qu'à imaginer de nouveaux moyens pour soumettre la nature & les propriétés des courbes au calcul. En 1666, Barrow, savant Anglois, fit à cet effet des recherches très profondes, & trouva sur-tout une méthode de mener les tangentes, qui donna bientôt lieu au calcul des infiniment petits. Elle consiste en l'analogie d'un triangle infiniment petit formé par un arc de la courbe, par la dissérence de deux ordonnées; c'est-à-dire de deux lignes paralleles au diametre de la courbe & par leur distance, avec le triangle formé par l'ordonnée de la courbe, la tangente & la soutangente.

La regle que Barrow donna pour trouver ce rapport, quoique presque semblable à celle de Fermat, étoit une espece de calcul différentiel, puisqu'elle étoit sondée sur la dissérence des élémens de la courbe. Il y a même lieu de penser que ce grand Géometre y seroit parvenu s'il eut suivi sa découverte Mass content d'avoir mis sur la voie un génie transcendant bien capable de la développer (Newton), qui avoit été son Disciple, il abandonna l'étude des Mathématiques pour se livrer à celle de la Morale & de la Théologie.

Newton se montra bientôt l'émule de Barrow. Il découvrir une certaine progression de quantités, qui marchant par ordre s'approchent continuellement de la quantité que l'on cherche. C'est ce qu'on appelle suites insinies. Mercator sit en même-tems une semblable découverte & s'en servit pour quarrer, c'est-àdire pour trouver l'aire de l'hyperbole. Cependant la méthode de Newton avoit cet avantage sur celle de Mercator, que non-seulement il quarra par son moyen toutes sortes de courbes, mais encore qu'il en trouva la longueur, le centre de gravité & les solides sormés par leurs révolutions.

Cette découverte sit tant de plaisir aux Anglois, qu'ils comblerent Newton d'éloges, & n'oublierent rien pour l'encourager à oser davantage. Ils virent bien par ce début, qu'il devoit faire la gloire de la Nation, & les consoler un peu de l'avantage dont se glorisioit la France d'avoir produit Descarses, le plus grand homme qui eût paru dans le monde. Newton réalisa bientôt leurs espérances, & on le citoit déja comme le plus sublime génie qui sut dans l'Univers.

Cette joie sut cependant tempérée. Descartes

n'étoit plus; mais Leibnitz vint au monde, & balança cette haute opinion. C'étoit un Allemand, doué d'une sagacité admirable, qui manioit tous les objets des connoissances humaines avec une dextérité & une facilité extraordinaires. Mercator venoit à peine de publier sa découverre, qu'il trouva aussi plusieurs suites; & quelques années après il mit au jour les Principes du calcul différentiel, je veux dire d'un calcul qui a pour objet la différence des grandeues infiniment petites à l'égard d'autres gran-

deurs: c'étoit en 1684.

Trois années après, Newton rendit publics les élémens du même calcul, sous le nom de Méthode des Fluxions, dans laquelle il considere les grandeurs comme produites par un mouvement continuel; de sorte que la ligne est considerée comme produite par le mouvement d'un point, la surface par le mouvement d'une ligne, le solide par le mouvement de la surface. Pour réduire ensuite ces considérations au calcul, Newton remarqua, que les quantités qui croissent ainsi, sont produites en tems égaux, & deviennent plus ou moins grandes selon qu'elles ont crû avec plus ou moins de vîteffe.

Tout ceci étoit de la part de Leibnitz & de Newton, plutôt des essais que l'exposition d'une invention nouvelle. Ni les Anglois, ni les Allemands, ni les François, ni même leurs Auteurs ne connurent point le prinde leurs découvertes. La Suisse eur la gloire de donner deux hommes -rares, qui en virent l'étendue. Ce furent MM. Bernoulli, freres. L'aîné, nommé Jacques Bermoulli, en développarti bren le germe, qu'il vint à bout de résoudre par son moyen un problème dont les plus grands Mathématiciens n'avoient pu trouver la solution : c'étoit de déterminer la courbe que forme un fil suspendu par ses extrémités, & également pesant. Jean Bernoulli, son frere, qui démêla aussi cette nouvelle idée en lui donnant une sorme, résolut d'autres problèmes non moins difficiles; & appliquant ce calcul à la solution de toutes les questions qui avoient été jusques-là agirées par les Géometres, il la trouva avec beaucoup de facilité.

Cette maniere aisée de vaincre les plus grandes difficultés en Géométrie, étonnoit beaucoup tous les Mathématiciens de l'Europe. On en cherchoit inutilement la clef. Les François sur-tout qui ne manquoient pas de bons Géometres, étoient fort avides de savoit comment cela se pouvoit saire. Dans le tems qu'ils étudioient avec soin les solutions données par les Bernoulli, Jean Bernoulli vint à Paris. On saisst avidement cette occasion pour apprendre le nouveau calcul; & un Seigneur sort amoureux de la Géométrie, amena Bernoulli à sa Terre afin de lui enlever ses connoissances sur le calcul différentiels cétoit le Marquis de Lhopital.

Ce grand Mathématicien lui donna en effet la clef de son calcul, & le mit en état de réfoudre les problèmes de Géométrie les plus compliqués. En travaillant avec lui, il déconvrit un nouveau calcul, qu'il appella Calcul exponentiel, qui n'est autre chose que le calcul différenciel appliqué aux exposans.

- Le Marquis de Lhopical revint de la Torre

Ce Marquis tenoit ainsi un rang parmi les quatre plus grands Mathématiciens de l'Europe, & passoit par conséquent pour le plus habile qu'il y eût en France. Il devoit cette gloire au calcul différentiel. Cela donna une grande idée de ce calcul aux Géometres qui ne le connoissoient pas. Ils le prierent qu'on leur en découvrît les mysteres; & quoique M. de Lhopital fut très jeune, il compta parmi ses Disciples des Mathématiciens formés, très avancés en âge, & qui jouissoient de la réputation la plus distinguée. Je puis citer Hughens, qui étoit deux fois plus âgé que lui, & qui ne rougit pas d'être l'Ecolier d'un jeune homme, après avoir éte le maître & la lumiere des plus grands hommes de son tems.

Tous les Géometres ne furent pas aussi grands sur cet article. Ils dédaignerent un calcul qu'ils ne connoissoient pas ; & pour se venger de la supériorité que ce calcul donnoit à ceux qui en avoient la clef, ils le décrierent comme saux & illusoire. L'Abbé Catelan, connu par une dispute qu'il avoir eue avec Hughens sur le centre d'oscillation, sut le premier agresseur. Dans l'avertissement d'un Livre qu'il publia en 1692 sous ce titre, Logissique universelle, & Méthode pour les tangentes, il exhorta les Mathémati-

DE LA GEOMETRIE. ciens à ne pas se laisser séduire par les nouveautés, & à suivre les principes de Descartes, qui seuls devoient conduire à la persection de la Géométrie. Dans le corps du livre, il voulut pourtant faire usage du nouveau calcul, parcequ'il ne pûr résoudre certains problèmes, par la Géométrie ordinaire; mais comme il ne vouloit pas se démentir il déguisa son vol, & par l'alliage qu'il en fit avec la méthode ancienne, il forma une composition d'une obscurité & d'une confusion indéchifrable. Il se trompoit aussi quelquesois. C'est ce que sit voir le Marquis de Lhopital, en justifiant le calcul différentiel. Sa victoire fut complette; mais elle n'intimida point les autres Adversaires du calcul.

Niewentit & Rolle se presenterent au combat avec des armes plus sortes que celles de l'Abbé Catelan. Le premier sorma ce disème contre le nouveau calcul: Ou les quantités infiniment petites ont une dissérence réelle, ou elles n'en ont point. Si elles ont une dissérence réelle, cette dissérence n'est point infiniment petite. Si elles n'ont point de dissérence réelle, il n'y a aucun rapport enrr'elles, & par conséquent elles ne peuvent pas être comparées. Leibnitz répondit à cela que les dissérences respectives ne sont que des rapports de quantités sinies, & tâcha de rendre sensibles ces rapports par la comparaison du diametre & de l'axe d'une courbe.

Niewentit ne fut point satisfait de cette réponse; mais Varignon, Géometre François, l'expliqua d'une maniere très satisfaisante. Il montra que les différentielles sont les dernieres raisons des élémens respectifs de l'abcisse (c'est l'une des parties de l'axe) & de l'ordondonnée (ou demi-diametre de la courbe), lesquels peuvent croître au point de s'anéantir.

Niewentit se rendit. Rolle ne sut pas si docile. Au désaut des raisonnemens métaphysiques, il chercha dans la Géométrie de nouvelles objections, & crut avoir trouvé par son moyen, de la contradiction dans le procedé du nouveau calcul. Le désenseur de ce calcul (Varignon) lui sit bientôt voir que cette contradiction apparente ne venoir que de ce qu'il ne savoit point prendre la dissérence d'une quantité composée de plusieurs termes.

Rolle prit cette réponse pour une injure. Comme il étoit habile Algébriste & qu'il jouisfoit en cette qualité de beaucoup de considération, il cria fort haut sur la maniere dont on
le traitoit. Ses clameurs retentirent dans l'Académie des Sciences, dont il étoit membre, &
gagnerent quelques Géometres qui l'estimoient
& qui ne vouloient pas connoître le calcul différentiel.

Il se forma ainsi un parti. Rolle n'oublioit rien pour le fortisser de jour en jour par de nouvelles objections; & quoique Varignon anéantit ses objections, sa présomption étoit si grande, qu'il se croyoit toujours victorieux. Il est vrai qu'il disoit quelquesois des injures; tellement que cette dispute dégénéra en une querelle très vive & très férieuse. L'Académie, dont Rolle & Varignon étoient Membres, crut devoir interposer son autorité pour la terminer. Elle nomma à cet esset le P. Gouie, Jésuire,

& MM. Cassini & de la Hire, pour peser les raisons des deux Adversaires.

La balance ne fut pas juste : elle pencha pour Rolle; mais l'Académie ne prononça point. C'étoit presque donner gain de cause à cet ennemi du nouveau calcul. Il ne sur pas néanmoins content de ce silence. Dans la crainte que Varignon & ses Partisans n'en tirassent avantage, il leur désia de résoudre par le nouveau calcul des problèmes fort difficiles : c'étoit de mener des tangentes à des points où des branches de courbe s'entrecoupent. Il attaqua aussi sans ménagement l'Analyse des insinimens petits, qui contient les regles de ce calcul, & que le Marquis de Lhopital venoit de publier.

M. Saurin, Géometre de l'Académie, accepta le défi, & vengea le calcul & le livre du Marquis, en faisant voir que le problème dont il parloit étoit prévu, & même résolu dans ce livre. Rolle répondit à Saurin; mais celui-ci ne crut pas devoir repliquer. Son Adversaire publia que c'étoit par impuissance, & s'en glorifia. Saurin jugea qu'il étoit tems de rabattre sa vanité & de le tirer d'erreur. Il le pressa même si vivement, qu'il le réduifit aux invectives & aux injures. C'est ce parti qu'embrassa Rolle; & pour s'autoriser à mépriser son Antagoniste, il prit un ton de supériorité & de confiance qui révolta presque tout le monde. Saurin en fut piqué, & repoussa ses attaques sur le même ton, aux injures près.

M. Bignon, qui prenoit un intérêt vif aux progrès des sciences, & par conséquent à l'Académie, dont il étoit un des biensaiteurs; 1705.

M. Bignon, dis-je, fut scandalisé de cette maniere d'agiter une querelle littéraire. Il voulut savoir d'où la faute venoit, & se fir instruire par l'Abbé Galois & de la Hire du fond de la question. Le compte que ces deux Académiciens lui en rendirent, ne fut pas favorable au nouveau calcul, ni à la conduite de Relle. Si on n'osoit lui donner le tort pour le fond, on le blâma du moins hautement pour la forme. M. Bignon jugea par-là que Rolle méritoit une perite réprimande de la part de l'Académie, & une exhortation de se mieux conformer aux Réglemens de cette Compagnie. A l'égard de M. Saurin, il fut renvoyé a son bon cœur; c'està-dire que l'Académie l'invita obligeamment à vivre de bonne intelligence avec Rolle.

Ce Mathématicien revenu de son enthousiasme pour les méthodes anciennes, reconnut qu'il avoit condamné avec trop de précipitation le nouveau calcul. Pour faire diversion à son remords & donner un aliment au goût naturel qu'il avoit de critiquer, il voulut censurer l'Algebre de Descartes; mais il sut seul de son parti, & ne trouve aucun Adversaire.

L'Abbé Gallois fut fâché de la conversion de Rolle pour le calcul dissérentiel : il voulut le remplacer. Ce ne sut point pour les Auteurs de ce calcul un ennemi redoutable. On triompha bientôt de routes ses chicanes, & le nouveau

calcul fut généralement adopté.

Ce succès statta beaucoup les inventeurs. Les Partisans de Leibnitz lui en sirent honneur, sans parler de Newton. C'étoit une injustice. Un peu injustes à leur tour, les Anglois sourinrent que l'invention du calcul différentiel étoit l'ou-

vrage

BE LA GEOMETRIE.

1.1.4

Vrage de Newton, pa rceque ce grand homme avoit imaginé la méthode des fluxions, qui n'est autre chose que ce calcul sous un autre nom.

1708.

Les esprits s'échaufferent sur cette concurrence. Keil, Mathématicien Anglois, soutint en 1708, que non-seulement Newton étoit l'inventeur du calcul différentiel, mais encore que Leibnitz se l'étoit attribué en le défigutant pour cacher le plagiat. Leibnitz se plaignit de cette calomnie à la Société Royale de Londres, & en demanda vengeance. Keil se défendit & offrit de se justifier. A cette fin il tequeroit qu'on examinat les lettres que Newton & Leibnitz s'étoient écrites réciproquement. C'est ce que fit la Societé Royale. Elle nomma des Commissaires pour extraire de ces lettres tout ce qui avoit rapport à l'invention du nouveau calcul, afin de voir si Newton avoit communiqué cette invention à Leibnitz. Newton jouissoit à juste titre de la plus grande considération & de la plus haute faveur. Il pouvoir dispenser également la fortune & la gluire. Il n'est donc point étonnant que les Commissaires aient donné gain de cause à Keil, & par conséquent à Newton. La Société fit imprimer les extraits de ces lettres, pour mettre le public en état de connoître son jugement. & les raisons qui l'avoient suggeré. Ces extraits formerent un volume in-4". qui parut sous le titre de Commercium epistolicum.

Les Anglois répandirent ce livre dans toute l'Europe. Il indisposa Leibnitz. Il appella de ce jugement. Bernoulli, qui avoit tant de part à 1713.

l'invention du calcul différentiel, le trouva injuste, & voulur qu'il passat pour tel dans l'esprit du Public. Il publia à cet effet une lettre anonime adressée à Leibnitz, dans laquelle il avança que non-seulement Newton n'avoit point inventé ce calcul, qu'il publioit sous le nom de Méthode des Fluxions; mais encore qu'il ne l'entendoit pas. C'étoit une proposition bien étrange & très hardie; mais Bernoulli sit voir que Newton ne savoit pas prendre les dissérences des quantités dans quelques cas.

Les Anglois jetterent les hauts cris à la lecture de cette lettre. Elle mit même Newton en colete. Ce grand homme fortant de son caractere, osa appeller Bernoulli, un prétendu Mathématicien. Celui - ci se sit connoître, & Newton changea de langage. Il s'excusa comme il le devoit envers Bernoulli, & laissa désormais le soin de sa réputation aux Anglois, qui harcelerent de toutes les manieres le Géometre Suisse. Bernoulli leur tint tête & terrassa Keil, l'auteur de la dispute.

Cette querelle tourna à l'avantage du nouveau calcul. Bernoulli eut tant d'occasions d'en faire usage, qu'il lui mérita l'estime de tous les Mathématiciens. On établit par son moyen une théorie générale de toutes les courbes. Il y en avoit deux sur-tout que M. de Tschirnausen venoit de découvrir, qui les exercerent beaucoup. Elles étoient sormées par des rayons de lumiere réslechis ou résractés sur une autre courbe, que leur Inventeur appella Caustiques par réslection dans le premier cas, & Caustiques par réfraction, dans le second,

Tschirnausen avoit encore remarqué une autre courbe formée par la révolution d'un cercle sur un autre cercle, à laquelle il donna le nom d'Epicicloide. Par le secours du nouveau calcul de l'infini, on trouva les propriétés de ces courbes; & on en imagina une infinité d'autres moins remarquables.

Malgré, ces succès, un homme de mauvaise humeur publia, en 1734, une Lettre intisulée l'Analyste, dans laquelle il représenta le calcul des infinimens petits, comme plein de mysteres & comme fondé sur de faux raisonnemens. Cette Lettre sut suivie d'une autre mieux faite, dans laquelle on paroissoit atta-

quer ce calcul avec avantage.

Quelques Géometres craignirent la séduction, & M. Maclaurin, l'un des plus célebres. se chargea de mettre dans tout son jour l'évidence des principes du calcul des infiniment perits, ou de la méthode des fluxions. Il forma le projet de demontrer certe méthode à la maniere des ancient & de ne lappuyer que sur un petit nombre de principes incontestables par les démonstrations les plus rigoureuses, & il l'a exécuté veg le plus grand succès dans son Traité des Fluxions. C'est un des Livres les plus abstraits qu'on air publiés sur la Gométrie. Le premier tome contient une métaphysique si subtile du mouvement, & une suite de raisonnemens si suivis, qu'il exige la plus grande contention. MM. Simpson & Muller ont simplissé cette maniere de développer les principes de la méthode des fluxions, dans 1734

1740.

1750

deux Traites qui ont paru vers le milieu de ce siecle.

Tel est l'état actuel de la Géométrie. On a bien imaginé de nouvelles courbes, éclairci des endroits difficiles du Calcul des infiniment petits appliqué à la Géométrie, c'est-à-dire de la Géométrie transcendante; mais ces inventions ou ces éclaircissemens très dignes d'éloges, ne sont point des progrès réels. Ce qu'on peut en conclure, c'est que la Géométrie touche à sa perfection, & cette conclusion est une vraie connoissance.



## HISTOIRE

DE

## L'ASTRONOMIE.

LES CHALDÉENS s'attribuent l'invention de l'Astronomie, & citent comme un grand Astronome, un certain Zoroastre, Roi de Bactriane, qui vivoir 500 ans avant la guerre de Troye. Les Egyptiens revendiquent cette invention, & en font honneur à un homme savant, selon eux, qu'ils appellent Thot, ou Mercure Trimegiste. Mais ces prétentions, bien ou mal fondées, ne sont point connoître en quel état étoit chez eux cette science dans ces tems reculés.

Ce qu'on sait certainement, c'est que les plus anciennes observations astronomiques que les 719 ans Chaldéens aient saites, ne datent que de 719 avant J.C. ans avant Jesus-Christ. Ce sont trois éclipses de Lune. On doit à ces peuples la découverte de la période luni-solaire, je veux dire une période d'années, qui ramene les nouvelles & pleines Lunes aux mêmes jours, heures & minutes. Cette période est de 6585 jours 8 heures, ou de 223 mois Lunaires. Les Chaldéens connurent encore le tems que le Soleil emploie à parcourir l'écliptique, c'est-àdire la durée de l'année, & le compterent de 365 jours, 6 heures, 11 minutes.

H iij

Les Egyptiens ne cultivoient pas l'Astronomie avec moins d'ardeur que les Chaldéens. On compte trois cens soixante-treize éclipses de Soleil, & huit cens trente-deux éclipses de Lune, qu'ils avoient observées. Si ce nombre n'est pas exagéré, il faut que ces Peuples se soient appliqués de très bonne-heure à observer les Aftres. Aussi prétend-on que leurs premieres observations sont de seize siecles avant Jesus-Christ. C'est une conjecture mieux fondée que celle qui attribue aux Egyptiens l'invention de l'art de calculer les Eclipses. Voici du moins les connoissances que Thates, de Milet , apporta de chez eux.

syant J. C.

Ce Philosophe étant allé à Memphis, pour étudier sous les Prêtres de ce Pays, qui étoient les hommes les plus éclairés de l'Univers, y vit des pyramides qui servoient d'observatoires à ces Prêtres, & dont les quatre faces étoient exactement dirigées vers les quatre points cardinaux. On favoit donc en Egypte tracer une Méridienne; ce qui est une opération très délicate. De retour de ce Pays, Thalès enseigna aux Grecs la vraie cause des Eclipses de Soleil, & en prédit une. C'est la premiere prédiction qui en a été faite. Elle eut son accomplissement l'an 585 ans avant Jesus-Christ. Elle arriva précisément dans l'instant où Cyaxare, Roi des Medes, & Aliathe, Roi des Lydiens, étoient prêts à se livrer bataille. Cet événement les déconcerta, & parceque l'ignorance est la mere de la superstitition, ils le regarderent comme un avis du Ciel de faire la paix.

Thalès enseigna encore que la terre est ronde. Il partagea la sphere du Ciel en cinq cercles paralleles; démontra la cause des phases de la Lune, & mesura le diametre apparent du Soleil, qu'il estima la sept cent vingtieme partie de son orbite : estimation assez exacte.

Ce premier Astronome ne se borna point-là. Quoique ce fût beaucoup d'avoir découvert tant de choses, il voulut encore faire servir ces connoissances à l'usage de la société. Il songea d'abord à perfectionner le Calendrier Grec; mais ce ne fut qu'un projet. Cette perfection ne pouvoit avoir lieu qu'en déterminant exactement les révolutions du Soleil & de la Lune, & Thalès n'en savoit pas assez pour cela. Il fut plus heureux dans l'idée qu'il eût de rendre la navigation plus sûre, en faisant usage de la petite Ourse. Pour exposer ses vues là-dessus, il composa, à ce qu'on assure, une Astronomie nautique: production qui n'est point parvenue jusqu'à nous.

Quelques Historiens attribuent encore à ce Philosophe, d'avoir remarqué le premier l'obliquité de l'écliptique, qui est la ligne que le Soleil parcourt dans le cours de l'année; mais l'opinion générale est que cette découverte est d'Anaximandre, successeur & disciple de Thalès. On doit à ce Philosophe l'invention de la sphere armillaire, qui représente la division des Cieux suivant Thalès. Il est aussi le premier qui ait avancé que le Soleil est un amas de ma-

tiere enflammée.

Anaximenes, successeur d'Anaximan ire dans l'école de Milet, s'occupa, comme lui, de l'Astronomie. Il enseigna que les Astres sont de grandes roues remplies de feu qui s'échappe par une ouverture, & crut que les éclipses ne venoient que d'un engorgement de cette ouverture. On prétend qu'il disoit encore que les Astres ne circulent point dans des orbites, mais qu'ils tournent autour de la terre, qu'il croyoit plate. Anaxagore, qui vécut dans le même-tems que lui, soutint que les cieux & les astres étoient de pierre ou de matiere fort compacte, & que le mouvement circulaire auquel ces astres sont en proie, les retenoit dans leur orbite. Mais Pythagore forma bientôt après un cours de science astronomique.

Christ.

Il reconnut la rondeur de la Terre, l'exisavant Jesus- tence des Antipodes, la sphéricité des Astres. la cause de la lumiere de la Lune, & celle de ses Eclipses, & observa le cours de Venus & de Mercure, les deux planetes les plus proches du Soleil: observation que les Egyptiens avoient déja faite. Il sit connoître Venus, en montrant que c'étoit l'astre qui précede ou fuit le lever ou le coucher du Soleil, & qu'on appelloit l'étoile du matin & du foir. Dans la contemplation de toutes ces belles choses, il lui échappa une idée à laquelle on a fait une attention ridicule : c'est que les astres ne sont pas seulement utiles aux hommes, mais encore qu'ils forment entr'eux un concert agréable dont jouit la divinité & ceux qui participent à fa gloire.

Jamblique adoptant cette opinion, a prétendu que notre Musique tiroit sa naissance de la Musique du Ciel. Comme celle-ci doit etre parfaite, Cenforin a cru faire une chose merveilleuse, que de déterminer les întervalles des tons qu'il y a entre les planetes. De quoi n'est-on pas capable quand l'esprit est échausté.

DE L'ASTRONOMIE. & que l'entêtement se joint au délire de l'enthousiasme?

M. Pelisson a connu un homme qui disoit entendre le bruit & le choc des spheres célestes. Rendons cependant justice aux Anciens qui ne firent nulle attention à cette pensée de Pythar

gore sur la Musique des Astres.

Après lui, Philolae, Philosophe Grec, observa avec soin les mouvemens des Astres : il voulut même les expliquer. A cet effet, après les avoir en quelque sorte combinés, il pensa que la Terre étoit livrée à deux mouvemens. un de rotation sur son axe, & un de progression ou de translation sur l'écliptique. Ce sentiment, quoique conforme à la vérité, parut ridicule, parcequ'on voyoit marcher le Soleil, & qu'on n'appercevoit pas le mouvement de la Terre. Mais ce Philosophe étonna bien davantage, quand il soutint que le Soleil n'a de luimême ni lumiere, ni chaleur; que ce n'est qu'une espece de miroir qui résléchir l'une & l'autre, lesquelles lui viennent des Planetes. Ce sentiment n'eut aucun partisan.

Des objets plus importans occuperent les successeurs de Philolae. Un Astronome, nommé Phainus, étudia le cours des Astres & en fit la base de l'Astronomie. Il eur pour disciple Methon, qui se lia avec Euctemon pour suivre les conseils de son Maître. Ils observerent ensemble l'entrée du Soleil dans le tropique du cancer, c'est-à-dire le Solstice d'Eté, & firent usage d'un Héliometre, instrument qui leur servoit à mesurer le cours du Soleil. C'est tout ce que nous en savons. Ils observerent aussi par- avant J. C. ticulierement le lever & le coucher de quel-

ques Etoiles. Ces observations & une découverte importante que Methon sit dans la chronologie le rendirent célebre dans la Grece.

C'étoit alors un parti pris par Aristophane, Auteur dramatique, de tourner les Philosophes en ridicule sur la scene. La célébrité de Methon fixa son attention. Dans sa comédie des Oiseaux, il le fait parler sur l'Astronomie comme un insensé. Le but de cette plaisanterie étoit d'exposer au grand jour une action peu honorable de cet Astronome. Dans la guerre de Sicile, Methon ne pouvoit se dispenser de prendre les armes. Cela lui paroissoit d'autant plus dur, qu'il n'étoit accoûtumé à manier que des instrumens astronomiques, & qu'il prenoit fort peu d'intérêt aux querelles de politique, qui font souvent égorger les meilleurs Citoyens. Afin de se tirer d'embarras, il contresit le fou; & comme on le jugea tel, on ne songea point à lui faire porter les armes.

Plus d'un fiecle s'écoula, & l'Astronomie ne fit aucun progrès sensible. On observoit les Astres, & on s'en tenoit-là. Les Astronomes avant J. C. qui se distinguerent le plus en ce genre de travail, furent Aristille & Timocaris: ils firent un si grand nombre d'observations, qu'ils se trouverent en état de former un catalogue des Etoiles.

Cependant Aristarque de Samos travailloit à déterminer la distance du Soleil à la Terre. C'étoit une entreprise très hardie & qui étonna d'autant plus les Savans, qu'on regardoit cette distance presque infinie. Aristarque saisit l'instant où la partie visible de la Lune est à moitié éclairée, & mesura pour lots la grandeur de

l'arc intercepté entre le Soleil & cette Planette. Ces opérations lui donnerent un triangle rectangle, dont un côté étoit formé par la distance de la Lune à la Terre, l'autre par celui de la Lune au Soleil, & le troisieme par la distance du Soleil à l'œil du Spectateur. Connoissant donc les angles & la distance de la Lune à la Terre, il détermina aisément les autres côtés du triangle, & eut ainsi la distance du Soleil à la Terre. Il trouva de cette maniere que la distance du Soleil à la Terre est vingt sois plus grande que celle de la Terre à la Lune.

Après avoir résolu un problème si difficile, il eut aisément la solution d'un autre bien moins compliqué: ce sut de connoître le diametre de la Lune, qu'il estima environ le tiers de celui de la Terre. Ensin il ébaucha le premier un système astronomique, en plaçant le Soleil au milieu des Etoiles, & en faisant

tourner les planettes autour de lui.

Le zele d'Aristarque & ses succès étoient un aiguillon bien puissant pour encourager les Amateurs de l'Astronomie à faire de nouvelles découvertes dans cette science; mais cent années passerent sans qu'il y eût personne capable de suivre les travaux de cet Astronome. Il sembloit qu'on alloit oublier les Astres & leur mouvement, lorsqu'ensin parut dans le monde un génie sécond en inventions, qui cultiva l'Astronomie avec le plus grand succès.

Hipparque, né à Nicée en Bithinie, environ cent quatre-vingt à cent quatre-vingt dix ans avant Jesus-Christ, observa d'abord, pendant une longue suite d'années, le mouvement du Soleil (ou de la Terre), c'est-à-dire les retours

80 ans evant J. C.

Y24 HISTOIRE de cet Astre à l'Equateur & aux Tropiques, & pour s'assurer de l'exactitude de ses observations, il les compara avec celles d'Aristarque. Il parvint par ce moyen à déterminer la grandeur de l'année, qu'il trouva de 365 jours, 5 heures, 55 minutes & 12 secondes. Il voulut ensuite soumettre au calcul le mouvement du Soleil ou de la Terre. On savoit alors que cet Astre parcourt plus vite la partie australe de l'Ecliptique que la partie boréale. Pour expliquer ces irrégularités, on supposoit que la Terre n'occupe pas le centre de l'orbite du Soleil; mais afin d'avoir quelque chose de plus précis là-dessus, il falloit connoître cette excentricité ou cet écart de la Terre du centre autour duquel le Soleil fait sa révolution annuelle. C'est à quoi réussit Hypparque, en combinant les intervalles inégaux du Soleil pendant les équinoxes & les solstices. Par cette combinaison, il trouva que cette excentricité

est d' 1/24 du rayon de l'orbite.

Ce grand Astronome mesura aussi la durée des révolutions du mouvement de la Lune; détermina l'excentricité de l'orbite lunaire, l'inclination de cette orbite sur l'écliptique, & calcula des tables des mouvemens du So-leil & de la Lune.

Encouragé par ces succès, il voulut mesurer la distance des corps célestes à la Terre, & la grandeur de l'Univers. C'étoit un projet qui demandoit une sagacité d'autant plus extraordinaire, qu'il paroissoit exceder les sorces de l'esprit humain. Aussi Hipparque développa, à cette occasion, toutes les ressources d'un génie transcendant. Il imagina une méthode très

tompliquée, qui exigeoir plusieurs observations fort délicates : c'étoient celles des diametres apparens des Astres, des parallaxes horisontales (\*) du Soleil & de la Lune, de leurs distances & grandenrs respectives, & du diametre de l'ombre terrestre dans les éclipses de Lune. Toutes ces observations le mirent en état d'exécuter son projet. Il trouva par leur moyen que la plus grande distance du Soleil à la Terre, est de 1586 demi-diametres terrestres, sa moyenne de 1472, & la perito distance de 1317; que sa parallaxe horisontale est de trois secondes; que la distance moyenne de la Lune à la Terre est de 59 de ces demi-diametres; que le diametre de la Lune est un peu moins du tiers de celui de la Terre, & que celui du Soleil est cinq fois & demi plus grand que celui de la Terre.

Au milieu de ces sublimes opérations, une étoile nouvelle parut. Etonné de ce phénomene, Hipparque en conclut que le Ciel éprouve des changemens. Il voulut en tenir compte, & sir pour lors l'énumération de toutes les étoiles, dont il forma un catalogue. Afin de ne pas s'égarer dans ce travail immense, il divisa les étoiles en constellations, c'est-à-dire en plusieurs groupes ou assemblages, & les projetta sur une sphere. Il rangea par ce moyen toutes les étoiles suivant, leur véritable lieu dans le sirmament. Il en avoit observé un grand nombre; mais quoiqu'il ne doutât point de l'exactitude de ses observations, il voulut s'en

<sup>(\*)</sup> On entend par Parallare; la différence entre le lieu apparent & le lieu véritable d'un Aftre; & on appelle Par rallaxe horifontale, la parallaxe d'une Planete à l'horifon.

affurer, en les comparant avec celles d'Aristite— & de Timocaris. Il reconnut que les étoiles avoient changé de place, en rétrogradant suivant l'ordre des signes d'environ deux dégrés. Il ne put savoir autour de quoi se faisoit cette rétrogadation. Au désaut de convoissances réel-

les, il conjectura que ce mouvement avoit lieu

autour des Pôles du Zodiaque.

Enfin cet homme immortel ébaucha la théorie des mouvemens de la Lune; mesura la durée de ses révolutions, en comparant les anciennes observations des éclipses avec les siennes; détermina l'excentricité de son orbite, qu'il sixa à cinq dégrés; mesura avec plus d'exactitude qu'on ne l'avoit fait, le mouvement des apsides & celui des nœuds. D'après tous ces travaux, il calcula des tables des mouvemens de la Lune & du Soleil. Il termina sa carrière par deux découvertes importantes: ce fut de faire usage des longitudes pour fixer la position des lieux sur la Terre, & de se servir à cet effet des éclipses de Lune.

on ne trouve qu'un seul Astronome qui se soit distingué entre lui & Ptolémée. C'est Agrippa:

33 ans il s'appliqua à la connoissance du mouvement des étoiles, pour suivre le travail d'Hypparque, & observa vers la fin du premier siecle de l'Ere chrétienne une occultation des plésades par la Lune. C'est tout ce que nous savons des travaux

Quoique l'exemple de cet illustre Observa-

de cet Astronome.

Trente-huit après parut Ptolémée, qui donnant en quelque sorte une forme à la science des Astres, mérita d'être qualissé le premier

ou le Prince des Astronomes. Il naquir à Ptolomaide en Egypte, au commencement du second siecle de l'Ere chrétienne. Né avec un goût dominant pour l'Astronomie, il s'y adonna entierement. Après avoir étudié avec soin tout ce qu'on en avoit écrit, il jugea que pour proceder avec méthode dans cette étude, il falloit commencer par déterminer dans quel ordre sont rangés & les Globes qui roulent sur notre tête, & celui que nous habitons; en un mot, faire un système astronomique. Le fruit de ses méditations fut que les Astres sont situés dans le Ciel de la maniere suivante.

La Terre est au milieu du monde. Autour d'elle tournent les Planettes & les Etoiles fixes d'Orient en Occident. La Lune fait sa révolution autour de la Terre. Viennent ensuite Mercure, Venus, le Soleil, Mars, Jupiter & Saturne. Comme cet arrangement ne suffisoit pas pour expliquer les inégalités du mouvement des Planetes autour du Soleil, Ptolémée supposa que chaque Planete se meut dans un cercle, pendant le tems que son centre avance dans son orbite. Il remarqua ensuite, ou crut voir que les Etoiles sont en proie à quatre mouvemens. Le premier, un mouvement commun avec les Planetes en vingt-quatre heures; le fecond, un mouvement diurne par lequel elles retournent un peu du Couchant au Levant; le troisieme, un mouvement qui les fait balancer tantôt du Couchant à l'Orient, & tantôt de l'Orient au Couchant; & enfin le quatrieme, celui par lequel elles paroissent balancer vers les deux Pôles.

Il falloit rendre raison de tous ces mouve-

mens, pour que son système sût probable. C'est pourquoi Ptolémée imagina trois Cieux. L'un qu'il appella premier mobile, fait mouvoir, selon lui, les Planetes & les Etoiles autour de la Terre; & les deux autres, auxquels il donna le nom de Cristallins, doués d'un mouvement de vibration, servirent à expliquer les autres mouvemens des Planettes. Il ne rendit pas si aisément raison de ceux de la Lune, qui sont d'une irrégularité extrême. Il sur obligé de faire mouvoir cette Planete dans un cercle qu'il appella épiciele, & cet épiciele sur un excentrique qu'il sit encore mouvoir; & avec ces hypotheses il explique assez bien les mouvemens de la Lune.

Les choses ainsi disposées, Ptolémée résolute de suivre la découverte d'Hipparque sur le mouvement des Etoiles fixes. Il observa long-tems ces Astres. Il compara ensuite ses observations avec celles de cet Astronome, & reconnut parlà que les Etoiles avoient avancé parallelement à l'écliptique de 2 dégrés 40 minutes depuis Hipparque, c'est-à-dire dans l'espace de 265 ans. De-là il conclut que le mouvement des Etoiles est d'un dégré par siecle.

En réunissant toutes ces observations, ce Restaurateur de l'Astronomie en forma un catalogue contenant la longitude & la latitude de mille vingt deux étoiles. Ensin il déposa ses découvertes & ses travaux dans un Ouvrage qu'il nomma lui même compositionem magnam, & qui parut sous le titre d'Almageste, c'est-à-dire de très grand Ouvrage. Ptolémée y décrit l'instrument nommé Armilles, qui avoit servi à Hipparque pour ses observations,

& avec lequel il avoit fait les siennes. C'étoit une sorte de sphere armillaire à laquelle on avoit ajouté un cercle qui tournoit sur les Pôles de l'Ecliprique, & qui étoit garni de pinules diamétralement opposées. On plaçoit cette sphere dans le plan de la sphere céleste, & par la situation d'un astre à son égard, qu'on connoifsoit soit par la lumiere qu'il jettoit sur les cercles, soit par les pinules, on dérerminoit sans calcul le lieu de cet Astre dans le Ciel.

On trouve aussi dans l'Almageste la description d'un Astrolabe assez semblable à celui qui estrencore en usage, aveclequel Ptolémée observoir la hauteur des Astres, & celle d'un instrument composé de trois regles, qui formoient un triangle isocele, & qu'il nommoit Regles parallactiques. Ce triangle étoit garni de pinules à un de ses côtés, & on le rectisioit par le moyen d'un sil à plomb. Il servoit sur-tout à mesurer la distance d'un astre au zenith.

Tout cela n'étoit pas encore suffisant pour les observations. Il étoit nécessaire de mesurer le tems pendant lequel on les faisoit; car c'est de-là que dépend leur exactitude. On n'avoit point alors ni pendules ni montres. On ne connoissoit que des clepsidres: moyens trop grossiers pour donner des divisions & une mesure du tems juste. A leur désaut, Ptolémée, à l'exemple d'Hipparque, remarquoit à l'instant de l'observation dont on vouloit connoître le tems, remarquoit, dis-je, la hauteur du Soleil pendant le jour, & celle d'une Etoile pendant la nuit; & combinant la position de l'astre avec la latitude du lieu, il déterminoit exactement l'heure comme il le desiroit. Cet Astronome dé-

130 crivit ensuite dans deux Ouvrages deux instrumens connus sous le nom de Planisphere & d'Analemme, lesquels représentent la projection du

cercle & de la sphere sur un plan.

Ces succès avoient rendu le nom de Ptolémée si célebre, & avoient donné de lui une si haute idée, qu'on desespéra pendant long-tems d'ajouter à ses découvertes. On adopta même aveuglement son système & ses hypotheses, & on passa une suite de siecles dans l'admiration de ses Ouvrages. De-là naquit un découragement, une sorte de pusillanimité qui fut nuisible aux progrès de l'Astronomie. Le tems n'étoit pas propre, outre cela, à la culture des sciences, c'étoit celui où la Philosophie étoit persécutée. On n'osoit se donner pour savant, ou même pour amateur des Sciences, afin de ne pas s'exposer à la persécution. L'ignorance jouoit alors le premier rôle dans le monde, & subjuguoit la raison de tous les Peuples.

Les maux que la barbarie avoit produits, lasserent enfin les hommes. Ils voulurent s'en délivrer, & comprirent que ce ne pouvoit être que par l'usage de la raison. Enfin ils connurent le prix des sciences, les étudierent & donmerent l'essor à leur imagination. L'Astronomie ne tarda pas à se ressentir de cette li-

berté.

Un Arabe nommé Mohamed ben Geller, & connu sous le nom d'Albategnius, n'adopta pas tellement les hypotheses de Ptolémée, qu'il s'en interdît l'examen. Il trouva que la théorie 870 ans de la Lune & des Planettes ne répondoit point après J. C. aux phénomenes, & tacha de la corriger. En comparant le sentiment de cet Astronome sur la

DE L'ASTRONOMIE. situation du Soleil, il reconnut une erreur: c'est que le mouvement du Soleil n'est pas égal à celui des Etoiles, comme Ptolémée l'avoir cru, mais qu'il est un peu plus rapide. Il découviitencore une erreur plus considérable dans ses tables. Cet Astronome s'y étoit borné à rectiher les calculs d'Hipparque. Il avoit admis que les Étoiles avancent d'un dégré en longitude dans cent ans. C'étoit une opinion fausse. Albategnius trouva que ce mouvement n'est que d'un dégré dans soixante-six ans ; découverte qui rendoit le catalogue de Ptolémée presque inutile. Mais l'Astronome Arabe répara cette perte en formant un nouveau catalogue : il le publia en 880, dans un livre qui parut sous ce utre: De Scientia stellarum.

Enfin il détermina avec exactitude l'excentricité de l'orbite du Soleil (ou de la Terre), & la durée de son cours, qu'il fixa à 365 jours, 5 heures, 46 minures, 24 secondes.

Ces succès encouragerent les Arabes à suivre les traces de leur illustre Compatriote. Le roos ans
premier d'entr'eux qui se distingua, se nommoit Ibn-Ionis. Au commencement du dixieme siecle, il calcula de nouvelles tables, &
sit un recueil d'observations qui est estimé:

Arsachel, autre Arabe qui cultiva l'Astronomie, calcula aussi des tables, & s'attacha à
déterminer les élémens de la théorie du Soleil.
Il sit à cet esse un grand nombre d'observations, & imagina une méthode plus simple &
plus sûre que celle dont Hipparque & Prolémée
saisoient usage. Il observa aussi l'obliquité de
l'écliptique, qu'il détermina à 23 dégrés 34
minutes.

HISTOIRE

Il parut ainsi, de tems en tems, jusqu'au après J. C. rent soit à rectisser le travail de Ptolémée, soit à faire de nouvelles observations. Cependant un homme de mérite, nommé Alpétragius, en examinant le système de Ptolémée, trouva ses hypotheses si compliquées, qu'il ne crut pas qu'on pût l'adopter. Il en imagina un autre plus simple, ce sut de faire mouvoir les planetes dans des spirales, afin d'expliquer leur mouvement propre & leur mouvement diurne. Il est vrai que cette explication étoit forcée, mais c'étoit toujours une invention ingénieuse, & qui mérita des éloges à son Auteur.

La bonne volonté ne manquoit pas aux Astronomes pour mettre leur science en faveur; mais on n'étoit point encore revenu de cet afsoupissement, qui avoit énervé presque tout le genre humain. Il étoit nécessaire que les personnes en place donnassent le ton & encourageassent ceux qui se vouoient à l'étude des sciences. C'est ce qui arriva heureusement dans le douzieme siecle. L'Empereur Frédéric II. touché des beautés de l'Astronomie, fit traduire les ouvrages de Ptolémée, afin de mettre tout le monde à portée de la cultiver. Il fit aussi construire un grand Globe céleste, représentant au dehors les constellations, & en dedans la division des Cieux & la disposition des orbires des Planetes.

Vers le milieu du treizieme siecle, Alphon1300. se, Roi de Castille, prit encore l'Astronomie
plus à cœur. Il voulut d'abord connoître cette
science pour concourir avec plus de succès à
sa perfection. A cet estet, il sit venir à grands

frais des Astronomes de tous les Pays de l'Europe. Il les logea magnifiquement dans un de ses Palais, & les invita à perfectionner l'Astronomie ancienne, dont la théorie paroissoit de jour en jour plus défectueuse par les nouvelles observations. Le premier travail de ces Savans. fut de rectifier les tables de Ptolémée. Is. Hazan, Juif, commença à les corriger. D'après les changemens qu'il fit, ses Adjoints formerent le projet de calculer de nouvelles tables, & imaginerent pour cela une nouvelle théorie du mouvement des Etoiles. On ne sait point sur quel fondement ils crurent que les Etoiles étoient en proie à un mouvement inégal en longitude; mais on fait que pour assujettir ce mouvement au calcul, ils supposerent une progression dans leur mouvement tantôt accéléré, tantôt retardé, & une augmentation & une diminution périodiques dans l'obliquité de l'écliprique. Enfin après quatre ans de travail, ils publierent en 1252 de nouvelles tables sous le titre de Tabula Alphonsina.

Elles paroissoient à peine, qu'un Astronome Arabe, nommé Alboacen, en fit une critique très severe. Il attaqua sur-tout la supposition du mouvement des étoiles fixes, & montra solidement que ces Astres ont un mouvement égal, conformément au sentiment d'Albategnius. Les Astronomes d'Alphonse convintent de leur tort. En habiles gens, sans entêtement & sans prévention, ils se rétracterent, & publierent en 1256 des tables plus correctes.

Leur Protecteur leur sur gré de leur docilité & de leurs travaux, & les récompensa avec une générolité presque sans exemple. Il n'imputa pas même les erreurs qu'ils avoient commises au désaut de leur pénétration & de leur sagacité, mais au vice de la construction de l'Univers. On sait la folle vanité de ce Prince, qui disoit que si Dieu l'avoit consulté quand il créa le monde, il l'auroit construit d'une maniere plus simple & dans un meilleur

On ne pouvoit donner une idée plus haute de l'estime qu'il faisoit des Savans qui avoient secondé ses intentions pour la perfection de l'Astronomie. Après un pareil exemple, on est étonné de ne trouver jusqu'à la fin du quatorzieme siecle, aucun Prince qui imitât Alphonse. La science des Astres ne sut pas absolument négligée, mais on ne produisit rien qui mérite d'être conservé dans les sastes de cette science.

Un Cardinal, grand amateur des Mathématiques (Cusa), essaya bien de ranimer les esprits; mais il ne mit l'Astronomie en considération que par sa dignité. C'étoit quelque chose. Il faut ajouter cependant, qu'il releva quelques erreurs des Tables Alphonsines, & qu'il exhorta fort à adopter le sentiment de Philolaé sur le mouvement de la Terre.

1500.

ordre.

Au commencement du quinzieme siecle, George Purbach, né avec les dispositions les plus heureuses, & encouragé par les bienfaits de Frédéric III Empereur, se consacra entierement à l'étude de l'Astronomie. Son premier soin sut de donner une traduction des Ouvrages de Ptolémée. Il travailla ensuite à vérisser la théorie de l'Astronomie ancienne par de nouvelles observations. Il rectifia pour

DE L'ASTRONOMIE.

139

cela les instrumens des Anciens, & en imagina de nouveaux. Il corrigea la théorie des Planetes de *Ptolémée*, mesura le lieu des Etoiles plus exactement qu'on ne l'avoit fait, & dressa un grand nombre de tables de dissérentes especes. La mort surprit cet homme de génie au milieu de ses travaux & de sa carriere.

On trouva dans ses papiers un abrégé de l'Almageste de Ptolémée, qu'un de ses Disciples acheva: c'est Jean Muller, connu sous le nom de Regiomontan, qui devint l'un des plus grands Mathématiciens de son tems. Il s'étoit attaché à Purbach à l'âge de quatorze ans, & avoit donné dès-lors des marques d'une grande sagacité. Aussi ne fût-il pas seulement l'Ecolier de cet Astronome: il se montra bientôt digne d'être associé à ses travaux & à sa gloire. Il fit avec lui un grand nombre d'observations, & mit bientôt à profit toutes ces connoissances pour perfectionner l'Astronomie. Il commenta l'Almageste de Ptolémée; réfolut plusieurs problêmes; composa un Traité sur les Instrumens astronomiques qui étoient alors en usage, & en inventa plusieurs.

Après avoir publié différentes Tables du mouvement des Astres, il mit au jour des Ephémérides, dont les calculs comprennent trente ans, commençant en 1475, & sinissant en 1505. Ensin Regiomontan sit la premiere observation exacte d'une Comete qui parut en 1472, & cette observation donna lieu à un

Traité qu'il composa sur ce sujet.

Ce Mathématicien fut secondé dans ses obfervations par un riche Amateur des Mathématiques, & qui avoit un goût particulier pour

l iv

146 l'Astronomie. Il se nommoit Bernard Walther. Il n'épargna rien pour avoir des instrumens grands & parfaits, & se mit en état de continuer les observations de son Prédecesseur Regiomontan. En observant Venus, il s'appercut que cette Planete étoit visible, quoiqu'il fût bien assuré qu'elle étoit encore sous l'horison. Ce phénomene le surprit, & après en avoir cherché la raison, il reconnut que c'étoit un effet de la réfraction de la lumiere, c'està-dire que les rayons de lumiere, en traversant l'atmosphere, se courboient en se brisant, & rendoient par - là la Planete visible : découverte importante, qui apprit à s'assurer désormais plus exactement de la véritable hauteur des Astres.

Quelques Astronomes tels que Jean Angelus, Jean Bianchini, &c. entretinrent le goût de l'Astronomie pendant le reste de ce siecle. Ce dernier publia même de Nouvelles Tables célestes, dignes d'estime : mais le siecle suivant fut plus fécond en Astronomes.

Jean Werner, Professeur de Mathématiques dans l'Université de Vienne, ouvrit la carriere. Il composa un Ouvrage sur le mouvement des Etoiles fixes, dans lequel il confirma l'opinion du mouvement égal des Étoiles. Plusieurs Astronomes seconderent son zele, sans se rendre

cependant recommandables.

Pendant ce tems - là il s'en formoit un qui étudioit l'Astronomie avec le plus grand succès, & qui méditoir un nouveau système astronomique qui lui a acquis une gloire immortelle. C'est Nicolas Copernic, ne en Prusse en 1472, de Parens nobles. Son goûr pour l'Af-

I Soa.

tronomie, se manisesta dès ses premieres études. Il en apprit les élémens d'un Prosesseur de Philosophie, & comprit qu'il falloit observer les Astres, pour connoître véritablement cette science. Dominique Maria jouissoit alors de la réputation de grand Observateur. Il avoit même acquis quelque célébrité, en soutenant que le Pôle du Monde approchoit de l'Equateur. Cette opinion étoit fondée sur une observation de la hauteur du Pôle, qu'il avoit trouvée plus grande que Ptolémée ne l'avoit déterminée.

Cette espece de découverte avoit intéresse tous les Astronomes, qui connoissoient l'habileté de Maria dans l'art d'observer. C'étoit cependant une erreur. En vérissant la maniere dont Ptolémée avoit déterminé la hauteur du Pôle, on reconnut qu'elle manquoit d'exactitude. On ne pouvoit par conséquent rien inférer de ce qu'elle ne s'accordoit point avec l'observation de Maria.

Quoi qu'il en soit, Copernic qui jouissoit d'une fortune honnête, se rendit à Boulogne, où étoit cet Astronome, demanda ses conseils, & observa avec lui pendant long - tems. De Boulogne il alla à Rome: on voulut l'y arrêter; mais son Oncle, Evêque de Wormie, lui ayant donné un Canonicat dans sa Cathédrale, le sixa dans cette Ville. Ce sur là que Copernic sit une étude sérieuse du Ciel. Il sentit, comme Ptolémée, la nécessité de déterminer dans quel ordre sont rangés les Astres, pour pouvoir expliquer leurs mouvemens. En étudiant le système de cet Astronome, il reconnut tant d'embarras dans l'arrangement qu'il avoit ima-

giné, qu'il pensa à en faire un autre.

Il savoit que Philola! prétendoit que la Terre tourne autour du Soleil, & que quelques Philosophes de l'antiquité avoient même soupconné que Vénus & Mercure sont leur révolution autour de cet Astre. Il résolut de vérisser tour cela. Il observa particulierement Mars, Jupiter & Saturne, & ses observations lui apprirent que ces trois Planetes ne paroissoient pas toujours de la même grandeur. Toutes ces découvertes étant combinées, il imagina le système suivant.

Il place le Soleil à peu-près au centre du monde planétaire. Mercure, Venus, la Terre, Mars, Jupiter & Saturne font leur révolution autour de cet Astre. Les Planetes avancent d'Occident en Orient & tournent autour de leur axe. Pour rendre raison de l'irrégularité de leur mouvement, il fait mouvoir, comme Ptolémée, la Planete dans un cercle, pendant qu'elle avance sur son orbite. Les Cieux sont immobiles dans ce système, & les Etoiles y sont placées à une distance immense du Soleil. A l'égard de la Lune, elle circule autour de la Terre.

Copernic ne crut pas devoir rendre public son Ouvrage, sans s'assurer par lui-même que ce nouvel arrangement répondoit à tous les phénomenes célestes. Il observa à cet esset les Astres pendant trente-six aus; & persuadé qu'on ne pouvoit rien imaginer qui répondît mieux aux observations, il mit son système au jour.

Le premier Astronome qui adopta ce système, sut Joachim Rheticus, disciple de Coper-

nic. Il s'en déclara publiquement le partisan,. en 1540. Erasme Reinold, Professeur de Mathématiques à Wittemberg, qui avoit bien mérité de l'Astronomie par des notes qu'il avoit faites sur les théories de Purbach, Reinold, dis-je, calcula de nouvelles Tables astronomiques, conformément à la nouvelle hypothese, & les publia sous le nom de Tables pruténiques.

Ces travaux & ces succès mirent l'Astronomie en honneur; mais elle acquit une bien plus grande considération, lorsqu'on vit un Souverain en faire une étude sérieuse. Guillaume II. Landgrave de Hesse, fut si frappe des beautés de cette science, qu'il résolut de la cultiver pendant toute sa vie. Il fit bâtir dans cette vue un Observatoire, qu'il enrichit de bons instrumens, & y observa seul pendant seize ans. Il eut dans la suite pour adjoints dans ses études deux Mathématiciens habiles, Christophe Rothman & Juste Byrge, qui se chargerent de mettre en ordre ses observations. Ils trouverent que le Landgrave avoit observé avec la plus grande exactitude quatre cens étoiles, dont ils formerent un catalogue. La méthode qu'avoit imaginée ce Prince est en effer excellente, & on l'estime encore aujourd'hui.

Pendant que le Landgrave travailloit ainsi à Hesse-Cassel à la perfection de l'Astronomie, Tycho-Brahé la cultivoit avec le plus grand succès en Dannemarck. C'étoit un Gentilhomme qui fut épris des beautés de cette science dès l'âge le plus tendre. Il suivit son goût avec une ardeur si grande, qu'il sit bientôt des progrès étonnans. Ce ne fur point à la satis, faction de ses parens, qui prétendoient que l'ignor ance devoit être le partage d'un homme de sa condition. Tycho-Brahe prit le parti de les lai ser dire, & pour ne point entendre des reproches ridicules & éternels, il quitta son pays. LI parcourut d'abord l'Allemagne, & retourna dans sa patrie sans avoir intention de s'y arrêter; mais il trouva un de ses oncles, qui pensoit différemment que ses autres parens. Bien loin de le blâmer de s'appliquer à l'Astrono. mie, il le loua, au contraire, sur ses études, & lui offrit un endroit commode dans une de fes Terres pour y continuer fes observations. Ticho accepta cette offre avec joie. A peine s'étoit-il établi dans cet endroit, qu'il découvrit une nouvelle Etoile. Elle parut tout-à-coup dans la constellation de Cassiopée. Il l'observa pendant dix-huit mois, qui fut le tems de son apparition. C'est en 1572, qu'il fit cette découverte. Elle lui acquit une réputation.

Le Landgrave de Hesse crut devoir seconder un Astronome qui s'annonçoit d'une maniere si avantageuse. Il en parla au Roi de Dannemarck. Ce Prince qui croyoit qu'il étoit de la magnissence & du devoir d'un Souverain de favoriset ceux qui cultivent les sciences, se sit un mérite d'offrir à Tycho tous les secours qu'il pouvoit procurer par ses libéralités. De tous les lieux qui étoient sous la domination du Roi, ce grand Astronome n'en trouva point de si propre aux observations que la petite Isle d'Huene, située à l'entrée de la Mer Baltique. Ce fut la qu'il sit construire, aux frais du Roi, un magnisique Observatoire, dans lequel il observa pendant vingt ans. Le Roi mourut. Son Suos

cesseur n'ayant pas le même goût que lui, Tycho sur obligé de quitter son Observatoire &
d'aller hors des Etats de D annemarck chercher
un asyle, où il sur bien re çu. Il le trouva chez
l'Empereur Rodolphe II, qui l'accueillit en
Prince généreux & éclai ré. Iioho mourut à
Prague en 1601, âgé de 55 ans.

Sa vie, quoique courte, fut si occupée &c avec tant de ménagement, que ses travaux sont considérables. Ils ont produit des choses très neuves, parceque cer A stronome avoir suivi une route qui ne le pouv oit conduire qu'à des

découvertes.

Il avoit commencé d'abord par se pourvoir d'instrumens plus exacts que ceux dont on saisoit usage. Il avoit imaginé ensuite une méthode d'observer les Astres, bien supérieure à
celle des autres Astronomes. Avec ces secours,
il détermina la distance des principales Etoi les
à l'Equateur & la situation des autres. Il en
observa ainsi 777, dont il forma un catalogue.
Il estimoit leur mouvement en longitude d'un
dégré en soixante-dix ans & sept mois.

Ce qui rend sur-tout Tycho-Brahe célebre, c'est le système qu'il a imaginé. Celui de Coppernic n'étoit pas goûté de tout le monde, parcequ'on avoit de la peine à se persuader que la Terre tournât autour du Soleil. Tycho vou-lut rectisser à cet égard ce système, en suppopent la terre immobile, & en faisant tourner autour d'elle la Lune & le Soleil; mais il établit que les Planetes Mercure, Venus, Jupiter & Saturne sont leur révolution autour du Soleil.

comme dans le système de Copernic.

Lorsque ce nouveau système parut, un As-

1589.

tronome nommé Raimard Ursus, le revendiqua. Il soutint l'avoir déja donné dans un Ouvrage de sa composition, publié en 1588 sous le titre de Fundamentum Astronomia. Il avança même que le Landgrave de Hesse avoit sait construire une sphere armillaire, conformément à son système. Tycho-Brahé ne nia pas que Raimard n'eût publié avant lui ce système; mais il soutint qu'il l'avoit emprunté de lui en le venant voir.

Il y a pourtant une différence entre le fystême de Tycho & celui de Raymard; c'est que ce dernier Astronome suppose dans le sien, que la terre tourne autour de son axe en vingtquatre houres: particularité qui le lui rend propre & qui l'a fait appeller système demi - Tychonicien.

En observant les Astres Tycho-Brahé avoit suivi le cours de différentes Cometes. On croyoit alors que c'étoient de simples météores, mais Tycho ne crut pas que des météores pussent avoir un cours régulier. Il avança que c'étoient de véritables Planetes. Seneque & Appollonius, Meyndien, avoient déja eu cette idée, qui n'étoit pourtant qu'une simple conjecture. Tycho, pour donner du poids à son opinion, voulut déterminer la parallaxe de la Comete de 1577, dont il avoit observé le cours avec grand soin. Son dessein étoit de déterminer par-là la distance de cette Comete à la terre, mais il trouva qu'elle n'avoit point de parallaxe: d'où il conclut que les Cometes se meuvent dans des orbites fort éloignées de celle de la Lune; & queles Cieux au-delà de cette Planete sont remplis d'une matiere extrêmement subtile: opinion d'autant plus hardie.

qu'on croyoit fermement alors que les Cieux évoient solides.

Tycho soumit encore au calcul les réfractions astronomiques, & forma des Tables de réfractions pour dissérentes hauteurs. Mais une obligation considérable qu'on lui a, c'est d'avoir sait sur le mouvement de la Lune trois découvertes considérables. La premiere est celle d'une certaine variation dans son mouvement. La seconde est un autre mouvement qui dépend d'une situation particuliere de la Lune. Et la dernière est un troisième mouvement qui est occasionné par sa distance du Soleil. Pour expliquer ces mouvemens, ce grand Astronome fait mouvoir le centre de la Lune sur un cercle particulier qui se meut lui-même autour d'un autre cercle.

En continuant d'observer le Satellite de la Terre, Tycho trouva que l'inclinaison de son orbite varioit (ce qu'aucun Astronome n'avoit pas même soupçonné), & que les nœuds retrogradent dans certaines circonstances & avancent dans d'autres.

Tous les Savans ne firent pas le même accueil à ces découvertes. Les Aristoteliciens trouverent fort mauvais que Tycho-Brahé eût de sa propre autorité observé des Cometes audessus de la Lune, & qu'il eût percé les Cieux pour les faire passer. Ces Cieux étoient, selon eux, plus durs que le diamant, parcequ'Aristote l'avoit dit, & il ne convenoit pas à un simple mortel de lui donner à cet égard un démenti. Pour venger leur Maître de cette espece d'affront, ces Astronomes se liguerent pour résuter Tycho-Brahé. Ce grand homme n'étoit plus, & ils espéroient beaucoup de l'avantage d'attaquer quelqu'un qui ne peut se désendre: mais Tycho avoit eu pour disciple un homme très capable de les réduire au silence

Kepler né en 1571, de parens nobles, & peu favorisé de la fortune, trouva dans Tycho un bienfaiteur qui le mit en état de suivre son goût pour les sciences, & qui l'aida même à faire ses belles découvertes. Il l'avoit invité à assister à une observation délicate sur Mars. C'est de toutes les Planetes celle dont les monvemens sont les plus irréguliers. Tycho expliquoit ces mouvemens en accumulant des cercles qui en compliquoient extrêmement la théorie. Kepler ne goûta pas cette explication. Il crut qu'on pouvoir rendre raison de ces mouvemens d'une maniere plus simple. Il imagina de rapprocher le centre de l'orbite de Mars de la moitié de l'excentricité qu'on lui donnoit, & il repréfenta ainsi son mouvement beaucoup mieux qu'on ne l'avoit fait jusqu'alors.

En examinant cette explication avec plus de soin, il vit qu'elle ne répondoit point encore à tous les phénomenes. Il conjectura que ce désaut venoit de ce que la figure de l'orbite n'étoit pas telle qu'il la supposoit. Il pensa aussitoit à substituer celle d'une ellipse à la circulaire, & cette idée sut très heureuse. Il rendit raison par-là non-seulement des mouvemens de Mars, mais encore de ceux des autres planetes. Il établit donc que les planetes se meuvent dans une ellipse dont le Soleil occupe un des soyers.

1600.

Les observations qu'il sit d'après cette découverte, lui apprirent que les planetes dé-

crivent

DE L'ASTRONOMIE.

ctivent des aires proportionnelles aux tems, & que les quarrés des tems qu'elles emploient dans leur révolution, sont comme les cubes de leurs distances. Ces deux regles si belles & si justes sont en quelque sorte la clef de la théorie des planetes. Elles ont immortalisé Kepler. Cet Astronome devina aussi la cause de leur mouvement; car il pensa qu'elles gravitent vers le Soleil, comme les corps qui tombent gravitent vers la terre.

Une autre conjecture que sit ce grand homme, & qui fait bien voir qu'il avoit sais le méchanisme de l'Univers, c'est que le Soleil tourne autour de son axe : ce qui est une vériré bien reconnue. Il remarqua encore la forme elliptique du Soleil & de la Lune, lorsque ces

astres sont proches de l'horison.

Ce Savant eut sans doute fait d'autres observations importantes; mais il convenoit qu'il calculât des Tables Astronomiques d'après sa théorie des Planetes, pour constater la solidité de cette théorie. Aussi y sacrifia-t-il le reste de ses jours a car c'est une chose bien affligeante pour l'humanité, que le tems manque toujours aux plus beaux génies. Si la nature favorise quelque mortel d'une apritude propre à étendre la sphere des connoissances humaines, elle lui prescrit en même-tems une carrière si courte, qu'il peut à peine déposer ses premieres vues. Quel dommage que Kepler n'ait pas vécu des fiecles! Ce grand Astronome venoit presque de finir ses Tables, lorsqu'il paya son tribut à la nature dont il dévoiloir les fecrets. Elles parurent en 1626, sous le rure de Tables Rodolphiennes, à l'honneur de Rodolphe II, & il

mourur le ¿ Décembre 1631.

L'Astronome qui seconda ce Mathématicien mérite aussi les mêmes regrets; c'est Galilée, né à Pise en 1564, de Parens nobles, & l'un des plus beaux génies qui aient paru dans le monde. Son pere, qui cultivoit les sciences avec succès, déconvrir avec joie les dispositions heureuses que son fils montra pour l'étude dès l'âge le plus tendre. Il sentit qu'il devoit être la gloire de sa Famille & de sa Nation, & le tems vérifia la justesse de son jugement. Le jeune Galilée s'appliqua d'abord à la Méchanique, dans laquelle il fit quelques découvertes. Il allioit cette étude avec celle l'Astronomie; mais l'invention du Telescope, en 1609, lui parut si propre à connoître le Ciel, qu'il se livra entierement à l'observation des Aftres.

Le premier usage qu'il sit du Telescope, sur de considérer la Lune. Il découvrir des inégalités sur sa surface, qui lui parurent de véritables montagnes. Il osa même mesurer par un moyen géométrique la plus haute de ces montagnes, & il trouva qu'elle étoit plus élevée qu'aucune de celles de la terre. Il observa les Astres avec le même instrument, & découvrir que la voie lactée n'étoit qu'un amas consus d'Etoiles.

Il fit encore d'autres découvertes importantes. En 1610, il appetçut trois petites Planetes qui tournoient autour de Jupiter, & peu de tems après il en vit une quatrieme. Il les nomma les Satellites, ou les Gardes de Jupiter. A l'égard des autres Planetes vers lesquelles il dirigea son Telescope, Venus sur la seule qui lui présenta un spectacle décissif; ce sur des phases semblables à celles de la Lune. Je dis décissif, parcequ'il ne découvrit rien d'assuré dans les autres Planetes. Seulement il crut remarquer autour de Saturne deux especes de Globes, qu'il prit d'abord pour deux Satellites, & qui n'étoient ni des Globes, ni des Satellites. Il comprit clairement son erreur, lorsqu'il vit deux ans après disparoître ces Satellites prétendus. Ce phénomene forma une énigme pour lui, qui ne su devinée qu'après sa mort.

Cependant ces découvertes valurent à Galille la plus grande réputation. Elles porterent fon nom dans tout l'Univers, & lui procurerent cette satisfaction qu'on goûte lorsqu'on a fait quelque chose qui est utile au genre humain. Malheureusement ses succès surent troublés par une affaire fâcheuse que son zele pour

l'amour de la vérité lui suscita.

Il admetroit le mouvement de la Terre; & de tous les systèmes astronomiques, il jugeoit que celui de Copernic étoit le plus vrai. Ses Disciples embrasserent cette opinion, & la répandirent. Un Moine (le P. Foscarini, Carme) voulut même la concilier avec les passages de l'Ecriture-Sainte, où il est dit que la Terre est immobile. Il faisoit voir que l'Esprit-Saint s'étoit énoncé là, conformément au langage du tems. -Cela étoit fort sensé, & cependant cette explication gâta tout. On'déféra fon livre à la Congrégation des Cardinaux Préposés pour juger tous les ouvrages où la Religion étoit intéressée; & ce Tribunal le condamna. Celui de l'Inquisition pritaussi connoissance des sentimens du P. Foscarini sur le mouvement de la Terre. On sut

que plusieurs personnes l'adoptoient. C'étoit la réputation de Galilée qui lui faisoit sur tout des partisans. Ce grand homme avoit un grand nombre de disciples, qui embrassoient avec empressement ses opinions. L'Inquisition le déclara donc sauteur d'hérésie, & le sit ensermer.

Dans une occasion où la force vouloit subjuguer la raison, Galilée jugea que le parti le plus sage étoit de désavouer son sentiment. Il le sit de bouche, mais il sit connoître quelque tems après qu'il pensoit toujours de même. L'Inquisition en sur scandalisée, & pour le punir d'une maniere essicace, elle le condamna à une prison perpétuelle. Il n'y resta pourtant qu'une année, mais il sur le reste de sa vie sous la dépendance de ce Tribunal.

1615.

On attribue encore à cet homme illustre la découverte des raches du Soleil; mais elle est sûrement du P. Scheiner, Jésuite, qui la fit le 12 Novembre 1611. En observant le Soleil avec une telescope, il y apperçut quelques taches noirâtres. Il en fut d'autant plus surpris, que tous les Philosophes soutenoient depuis Aristote, que le Soleil étoit tout brillant de lumiere; mais des observations réitérées ne lui permirent plus de douter qu'Aristote ne se fût trompé. Il communiqua sa découverte à son Provincial, qui, en zélé Péripatéticien, se ·moqua de lui, & lui conseilla de mieux nertoyer ses verres. Ce conseil étoit mortifiant. Le P. Scheiner se retira très fâché d'avoir vu des taches dans le Soleil.

Cependant un Senateur d'Ausbourg, nommé Velsel, amateur des Sciences, & avide de gloire, sit attention à cette découverre. Comme le

149

P. Scheiner paroissoit décidé à gardet le silence, il songea à se faire honneur de sa découverte. Pour ne rien avancer au hasard, il crut devoir la communiquer à Galilée. Ce grand homme lui répondit que rien n'étoit plus certain que le Soleil avoit des taches; que le P. Scheiner avoit bien vu. & qu'il les avoit observées lui-même il yavoit long-tems. Velser, encouragé par cette réponse, composa en secret un livre dans lequel il s'artribua l'observation des taches du Soleil. Ce livre parut sous le titre d'Appelles post tabulam.

On fut étonné qu'un Magistrat qui ne s'adonnoit point à l'Astronomie, eût fait une découverte qui avoit échappé à tous les Astronomes. On le regardoit avec admiration. Velser en rioit, sans dédaigner les complimens qu'on lui en faisoit. Malheureusement le P. Scheiner, moins timide qu'auparavant, osa revendiquer cette découverte. Le Magistrat d'Ausbourg ne la lui contesta point & s'en tira en galant homme, en prenant un ton de plaisanterie qui le mit à l'abri des reproches.

Tout glorieux de sa découverte, le P. Scheiner se hâta d'en prendre acte. Il composa à cet effet un Ouvrage intitulé, De Rosa ursina, dans lequel il rendit compte au public de ses observations. Tous les Astronomes lui rendirent justice; mais Galilée prétendit qu'il avoit observé les taches du Soleil, sans avoir eu connoissance des observations de ce Jésuite. Cela pouvoit être, mais il n'en est pas moins vrai que le P. Scheiner su le premier à en faire la temarque & à la rendre publique.

K iii

150 HISTOIRE

Quoi qu'il en soit, ce Jésuite connut par les taches du Soleil, que cet astre tourne sur un axe incliné au plan de l'écliptique. Il croyoit que c'étoient de petites planetes qui tournoient autour de lui; de sorte que le P. Malapertius & M. Tarde Chanoine de Sarlat, adoptant cette opinion, leur donnerent le premier le nom de sidera Austriaca, & le Chanoine celui de sidera Borbonia.

Pendant que Scheiner s'assuroit ainsi la découverte des taches du Soleil, Simon Marius, Astronome de l'Electeur de Brandebourg, se saisoit honneur de cette découverte & de celle des Satellites de Jupiter. Il soutenoit avoir fait la derniere en 1609. Pour persuader cela au Public, il publia, en 1614, un Ouvrage intitulé: Mundus Jovialis, anno 1609 detectus, &c. dans lequel il donne des tables pour calculer le mouvement des Satellites; mais ces calculs sont si éloignés de la vérité, que Galilée en conclut non-seulement qu'il n'avoit point découvert les Satellites, mais encore qu'il ne les avoit jamais vus. Il est vrai que les Astronomes n'ont pas jugé Marius avec tant de rigueur; mais ils ont laissé Galilée en possession de la découverte des Satellites.

fire fiecle: il fut fertile en grands hommes dans tous les genres. Il parut dans tous les coins de la terre des Savans, qui étendirent infiniment la sphere des connoissances humaines. Tandis que

les astres fixoient toute l'attention des Astronomes, un Mathématicien habile, nommé Snellius, forma le projet de connoître la grandeur

Les Astronomes ne manquerent pas dans ce

du globe que nous habitons. Les Anciens avoient bien pensé à cela; mais ils n'avoient en que de la volonté.

Les Grecs estimoient que la Terre avoit quatre cens mille stades de circonférence. C'étoit une estime peu propre à sarisfaire quiconque demande des raisons. L'un d'eux doué d'une grande sagacité, & dont on a parlé dans l'Histoire de la Géométrie, Erastotene, avoit voulu savoir à quoi s'en tenir là-dessus: il avoit mesuré l'arc du Méridien entre Syene & Alexandrie par deux observations de l'ombre que jetta un style le même jour à Syene, située sous le tropique du cancer, & à Alexandrie qu'il avoit jugé être sous le même Méridien. Il avoit ainsi mesuré cet arc, par le moyen duquel il avoit connu la grandeur de la circonférence de la Terre.

Peu contents de cette mesure, les Arabes avoient résolu de connoître mieux notre globe. Le Prince Almamon se mit à la tête de cette entreprise, qu'il soutint de sa protection & de ses bienfaits. Sous ses auspices deux compagnies de Mathématiciens se diviserent l'une pour aller au Nord, & l'autre pour marcher au Sud, & mesurerent avec une coudée à la main une étendue alignée sur un méridien de la valeur d'un dégré. En rapportant leur mesure, ils trouverent qu'ils avoient quarre mille coudées, qu'ils réduisirent à cinquante six mille pour un dégré.

Snellius remit sons ses yeux tous ces travaux, & n'en sut point satisfait. Pour y suppléer, il imagina une méthode par laquelle il détermina en toises la grandeur d'un dégré du méridien. Elle Cette opération étoit à peine finie, qu'un Astronome nommé Blaeu en entreprit une semblable, dont le résultat est le même; c'est-àdire que cet Astronome a déterminé avec exactitude la grandeur d'un dégré de méridien; car la mesure de Snellius est de la plus grande justesse, comme l'ont reconnu les Mathématiciens de nos jours.

Cette conformité entre deux hommes du premier mérite dans le genre dont il s'agit, faisoit bien voir que le problème de la grandeur de la terre étoit résolu: cependant un certain Richard Norwod, Mathématicien Anglois, voulut, d'après un moyen méchanique & fort mauvais qu'il avoit inventé, voulut, dis-je, mesurer de nouveau un dégré du méridien, & trouva que ce dégré avoir environ trois cens soises de plus que Snellius & Blaeu ne lui donnoient, ce qui étoit une méprise de sa part, qui répondoit parsaitement à sa méthode.

C'est ainsi qu'on ramenoit l'Astronomie à une utilité prochaine. Tout invitoit par conséquent à la cultiver pour en tirer de plus grands avantages. On le faisoit aussi, & on n'entendoit parler au commencement de ce siecle (le dix-septieme) que de découverres, de nouvelles vues, d'acquisitions dans le Ciel. Ce n'est point ici le tems où des années s'écoulent sans qu'on gagne quelque connoissance. Dans celui-ci les richesses sont abondantes, & un Historien n'est plus occupé que de conserver l'ordre en les analysant. Cet ordre m'a fait différer de rendre compte d'un travail important auquel étoit livré Jean Bayer, d'Ausbourg, tandis qu'on observoit les satellites de Jupiter: c'étoit de donner un nom aux Etoiles. En 1603, il publia une description des constellations, dans laquelle il indiqua chaque Etoile par un lettre grecque ou latine. Cette description parut sous le titre d'Utanométria.

On désignoit alors les constellations par les noms de dissérens animaux ou par d'autres noms, suivant qu'ils s'étoient présentés à l'esprit des Astronomes. On ignore ce qui a donné lieu à tous ces noms. Seulement on croit que la constellation du Taureau, représentoit dans l'antiquité Jupiter sous la forme du Taureau, qu'il prit pour enlever Europe; que la constellation de Ganimede est encore Jupiter, qui sous cette sigure ravit Ganimede; que la constellation de l'Ourse vient de la fable de Callisto; que les Gémeaux représentent Castor & Pollux, &c.

A l'égard des constellations du Zodiaque, M. Warbuton, savant Anglois, prétend qu'elles n'ont reçu le nom qu'elles ont, que pour exprimer la situation & l'esset de l'action du Soleil qui les parcourt, La constellation du Lion est ainsi nommée, parceque cet animal exprime la force ou l'ardeur du Soleil qui entre dans cette constellation au mois de Juillet. La Vierge, au mois d'Août, signisse le tems de la récolte du bled. La Balance, dans laquelle le Soleil entre dans le mois de Septembre, annonce

l'égalité des jours & des nuits. Le Scorpion, at mois d'Octobre, est l'emblême des maladies dont les hommes sont ordinairement affligés dans cette failon, &c.

Mais toutes ces conjectures, quoique adoptées par l'Auteur de l'Histoire du Ciel (M. Pluche) font fort vagues & peu dignes d'avoir pla-

ce dans une histoire de l'Astronomie. Laissonslà ces fictions, & disons qu'au tems de Ptolémée

on ne comptoit que quarante-huit constellations; que Kepler en ajouta vingt- six qu'il composa des Etoiles que Ptolémée appelloit in-

formes, & auxquelles il donna des noms d'animaux, comme le Phœnix, la Paon, la Grue,

l'Abeille, &c. Un Astronome Allemand fur le premier qui se scandalisa de ce qu'on mettoit

tant de bêtes dans le Ciel. Il composa un Ciel chrétien, dans lequel il substitua le nom des

Saints, à celui des animaux. En 1627, Jules Schiller suivit l'exemple de Bede, & publia un Ciel chrétien, sous le titre de Calum stellatum.

On ne fit point du tout attention à ces scrupules, & on laissa les choses telles qu'elles étoient. Les véritables Savans s'occuperent d'objets plus importans. Philippe Lansberge, Astronome des Pays-Bas, songeoit à construire des Tables célestes qui pussent servir dans tous les tems. Nullement satisfait des systèmes de Tycho-Brahe & de Kepler, il en imagina un nouveau, d'après lequel il crut pouvoir calculer des Tables plus exactes que celles dont on étoit alors en possession. Ses Tables parurent sous le titre de Tabula motuum calestium perpetua. Ce titre éblouit. Mais Horoccius vengea bientôt Tycho & Kepler, en renversant les

1620.

principes nouveaux qui leur avoient servi de fondement.

Cela n'empêcha pas que le livre de Lansberge ne sît quelque tort au système de Kepler. Ce dernier examina de nomeau sa théorie, rectifia quelques méprises qui s'y étoient glissées, & osa prédire le passage de Mercure sur le Soleil. Il annonça ce Passage aux Astronomes pour l'année 1631. Sa prédiction se vérissa. L'illustre Gassendi, Philosophe Provençal, vit passer Mercure sur le disque du Soleil, au tems désigné par Kepler. Il détermina par ce moyen le diametre apparent de cette Planete.

L'accomplissement de cette prédiction lui inspira tant, de confiance pour les calculs de Kepler, qu'il se disposa à observer le passage de Venus, qui avoir été encore prédit par cet Astronome pour la fin de la même année; mais il sut frustré dans son attente, & après avoir été dans son observatoire pendant plusieurs jours

de suite, il ne vit rien.

Il avoit composé, dans l'intervalle des Passages de Mercure & de Venus, un écrit sur le premier Passage, & il attendoit pour le mettre au jour le Passage de Venus, dont il vouloit rendre compte au public. Comme ce Passage n'eut pas lieu, son second écrit devint négatif. Il sit donc imprimer son Ouvrage sous ce titre: De Mercurio in sole viso, & Venere invisa. Il parut en 1632. M. Schickard, Professeur de Mathématiques à Tubinge, répondit à la seconde partie de cet Ouvrage, pour justifier la seconde prédiction de Kenter. Il prétendit prouver que Venus avoit passété visible en Europe.

1630.

1619.

Quelques tems après, deux jeunes Astronomes firent une observation très importante, ce fut la conjonction de Venus avec le Soleil, qu'ils avoient en quelque forte prédite. Elle arriva au mois de Décembre 1639. Ces deux Aftronomes, nommés Horoxes & Crabrée, ont été utiles à l'Astronomie, par les efforts heureux qu'ils ont faits pour expliquer les irrégularités des mouvemens de la Lune. Ni le système de Tycho-Brahé, ni celui de Kepler n'expliquoient bien ces mouvemens. Plusieurs Astronomes trouvoient même que celui de Kepler, qui étoit le plus probable, avoit encore bien des défauts. Ismael Bouillaud, de la Congrégation de l'Oratoire, dans le dessein de le perfectionner, y fit les additions suivantes.

Il imagina un cône oblique, dont l'axe passe par le soyer de l'ellipse, qui est opposé à celui qu'occupe le Soleil. Il place l'ellipse ou l'orbite que le Soleil décrit sur ce cône, & il fait mouvoir la planete dans une ellipse particuliere, dont il enseigne la génération; demaniere que la planete décrit des arcs égaux autour de l'axe de ce cône.

1645.

Ce système parut en 1645, dans un Ouvrage intitulé: Astronomia Philolaica. Seth Ward, Mathématicien Anglois, l'attaqua & le renversa. Il établit par de si bonnes raisons, que les planetes parcourent une ellipse simple, autour de laquelle elles décrivent des arcs égaux en tems égaux, qu'on le regarde comme Auteur d'une nouvelle hypothese, à laquelle on donne le nom d'Hypothese elliptique simple, quoique ce soit là le système de Kepler. Malgré cette méprise, dans laquelle Bouillaud est tombé, il

DE L'ASTRONOMIE. 137 a mérité l'estime des Astronomes par des Ou-

vrages véritablement dignes d'éloges.

Cependant Ward publia sa nouvelle hypothese, dans un livre intitulé: Astronomia Geometrica. Mais Vincent Wing adoptant celle de Bouillaud, sans égard aux objections de Ward contre cette hypothese, calcula d'après elle de nouvelles Tables célestes, qui parurent en 1657, dans son Astronomia Britannica.

Elles ne furent pas goûtées des Astronomes. Le Comte de Pagan, Stréet & Jean Newton en calculerent d'autres, l'un dans sa Théorie des Planetes, en 1658; le second, dans son Astronomia Carolina, & Jean Newton, en 1669, dans l'Astronomie Britannique (les Tables de Stréet sont les plus estimées). Ensin, pour ne plus revenir sur ce sujet, M. de la Hire a publié de nouvelles Tables en 1701, sous le titre de Tables Louisiennes calculées d'après ses observations. M. Cassini, fils du grand Cassini, dont on parlera bientôt, en a mis au jour en 1738, calculées de même.

Le milieu du dix-septieme siècle sut très sécond en Astronomes. En 1647, Hevelius, nè à Dantzick en 1611, de Parens nobles, publia un Ouvrage intitulé, Selenographia, dans lequel il donna une description exacte des taches de la Lune & de ses dissérentes phases. Il écrivit ensuite sur les cometes, & ensin il publia un recueil de ses Observations, auxquelles il devoit sur-tout sa célébrité En esset cet Astronome avoit le plus bel Observatoire & le mieux sourni qu'il y eût en Europe, & il observoir avec un art & une dextérité infinies. Aussi jouissoit-il à cet égard de la réputation la plus éten1645.

1647.

due. On le consultoit de toutes parts, comme l'Oracle du firmament.

On lit dans les Institutions Astronomiques, que cet habile homme avoit eu dessein de donner aux taches de la Lune les noms des Philosophes ou Mathématiciens; mais que craignant les guerres civiles qui se seroient élevées à ce sujet entre les Philosophes modernes, au lieu de leur distribuer tout ce domaine, comme il se l'étoit proposé, il jugea qu'il seroir plus à propos d'y appliquer les noms de notre Géographie. C'étoit une terreur mal sondée, qui le priva même de la satisfaction d'avoir donné des noms aux taches de la Lune, quoiqu'il en est levé en quelque sorte le plan qu'il a mis sous les yeux du Public, par une planche gravée de sa propre main.

Quant à la nature de ces taches, il croyoit, comme Galilée, que c'étoient des montagnes de la Lune. Sur celles du Soleil il a un fenriment particulier, c'est que quelques-unes tiennent au globe du Soleil, & que les autres sont enveloppées dans une espece de brouillard, auquel il donne le nom de noyau. Celles-ci se détachent souvent & se dissipent par éclats,

comme il a eu occasion de l'observer.

1650.

Le zele & les veilles d'Hévélius firent naître dans le cœur de tous les Mathématiciens beaucoup d'ardeur pour les progrès de l'Astronomie. Le grand Cassini & l'illustre Hughens voulurent concourir à ces travaux. Le premier, né en 1625, dans le Comté de Nice, se voua de très bonne heure à l'étude de cette science, & la cultiva avec tant d'application, qu'il y perdit la vue.

Après avoir acquis toutes les connoissances astronomiques qu'on peut puiser dans les livres, il reconnut qu'on avoit négligé dans toutes les observations, de tracer une bonne méridienne. Il falloit pour cela avoir un gnomon ou stile extrêmement élevé, qui marquat le passage du Soleil par le méridien. Il y en avoit un à Boulogne, dans l'Eglise de Sainte Pétrope, qu'un certain Pere Dante avoit construit en 1575, qui n'étoit point exact. En 1653, on fit des réparations si considérables à cette Eglise, qu'on fut obligé de détruire le gnomon. Cassini proposa d'en faire un autre, & sa proposition sut acceptée. A la hauteur de quatre-vingt-trois pieds, il plaça horisontalement une plaque de bronze percée d'un trou circulaire d'une pouce de diametre, qui donne tous les jours à midi l'image du Soleil sur une méridienne qu'il avoit tracée dans l'Eglise.

La premiere observation qu'il fit par le moyen de ce gnomon, fut l'entrée du Soleil dans l'Equateur à l'équinoxe du Printems. Il détermina ensuite, plus exactement qu'on ne l'avoit encore fait, l'obliquité de l'écliptique. Tous les Astronomes l'estimoient de 23 dégrés, 30 minutes, & il trouva qu'elle étoit de 23 dégrés, 28 minutes, 30 secondes. Il connut par-là que la demi-distance des foyers de l'ellipse que la Terre parcourt, étoit moindre que Kepler ne l'avoit cru; que les rétractions de la lumiere avoient plus de quarante-cinq dégrés d'élévation, contre le sentiment de Tycho - Brahé, qu'elles s'étendoient même jusqu'au zenith, & que le mouvement de la Terre (ou du Soleil) étoit inégal.

Ces nouvelles connoissances changerent prefque tous les élémens de la théorie du Soleil, & découvrirent bien des défauts dans les Tables astronomiques qu'on avoit. Cassini en calcula de nouvelles d'après ses découvertes, & les publia en 1662. En calculant ces Tables, ce grand Astronome ne négligeoit point ses observations. Il avoit les yeux perpétuellement fixés au Ciel. Une connoissance qui lui tenoit surtout au cœur, c'étoit celle de la nature de la bande lumineuse qui entoure Saturne. Hévélius, quoique très habile observateur, n'avoit pu deviner cette énigme, quoiqu'il eût déterminé les retours périodiques des mêmes phases. Cependant Cassini crut enfin pouvoir assurer, que cettelplanete étoit entourée d'un essain de satellites, qui produisoit toutes ces apparences. Il se trompoit.

Hughens, par le secours d'un telescope qu'il avoit fait lui-même, découvrit que Saturne éroit environné d'un corps plat, en forme d'anneau incliné au plan de son orbite & toujours parallele à lui-même. La maniere dont il explique par-là tous les phénomenes, ne permet pas de douter de l'existence de cet anneau. Ce fut en 1655 qu'Hughens fit cette découverte. Cassini fut un des premiers à la reconnoître & à donner mille louanges à Hughens. Cet Astropome en fut flatté; & comme rien n'enflant ne plus l'émulation que la justice qu'on rend au mérite, il s'appliqua avec une nouvelle ardeur à observer. Il fut bientôt récompensé de ses soins. A la fin de la même année, il découvrit que Saturne avoit un satellite dont il fixa la révolution à près de seize jours.

L'attention

DE L'ASTRONOMIE.

L'attention de Cassini se reveilla lorsqu'il apprit cette observation. Il ne douta point, après cela qu'il n'y eût d'autres satellites, our tre celui que Hughens venoit d'appercevoir. Il dirigea son telescope vers Saturne; & son assi-, duité & son intelligence lui valurent la découverte de quatre nouveaux satellites, un en 1671. & les trois autres en 1672. On ne se hâta pas seulement d'annoncer au monde savant rotte importante découverte, on voulut ençore la transmettre à la postérité par un monument durable. qui conservat en même-tems le nom de Cassini 🔊 dans les tems les plus reculés : c'est ce qu'on exécuta par une Médaille qu'on frappa, & qui porte ces mots pour légende: Saturni satellites) primum rogniti.

De Saturne Cassini passa aux autres Planetes. Il observa d'abord Jupiter avec une attention continue, & il y apperçut une rache par le moyen de laquelle il vit tourner certe Planete sur son axe dans environ dix heures. Il trouva de même des taches dans Mars & dans Venus, & connut par elles leur mouvement de rotation & la durée de ce mouvement.

Tout cela éroir le fruir de son habileté à obferver; mais il sir bientôt voir qu'il éceit aussiprosond dans la théorie, qu'il s'étoir montrés habile dans la prarique. Il détermina avec une dextérité merveilleuse le mouvement des satellites de Jupiter, & sur le champ il sit voir l'usage de ses satellires pour déterminer les longitudes.

Il étonna encore bien davantage, lorsqu'il prescrivit la route que devoit suivre une Comete. Les Savans du monde virent la Comete.

. HISTOIRE de 1680, passer par les points que Cassini lui avoit assignés. La théorie que suivoit néanmoins cet Astronome étoit défectueuse. Il supposoit que les Cometes se meuvent dans un cercle extrêmement excentrique à la terre, mais si grand que la partie visible au Spectateur devenoit une ligne droite. Il est démontré aujourd'hui que ces corps célestes décrivent une parabole ou une ellipse extrêmement allongée. Aussi est-ce par d'heureuses circonstances que Cassini rencontra si juste; car la parabole que décrivit la Comete de 1680 étoit si allongée, que ses deux branches étoient presque deux lignes droites. Au reste l'idée de cette hypothese de Cassini, est du Chevalier Wren, & M. Augout publia même au commencement de 1665 des Ephémérides pour la Comete qui paroissoit alors, calculées sur le même principe. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Wren & Cassini, qui mettoient les Cometes au rang des Planetes, ne les aient pas fait circuler dans une ellipse ... comme ces derniers corps. Il est vrai que Cassini. ne croyoit pas que les Planetes se meuvent dans une ellipse, telle que Kepler l'avoit dé-

à cer égard un ouvrage inutile.

Un travail plus heureux & digne des plus grands éloges, est celui auquel il se livra pour déterminer, à l'aide d'un seul observateur, la parallaxe d'une Planete (détermination qu'on attribue cependant à Morin), & pour perfectionner cette belle idée de Kepler, de représenter pour tous les habitans de la Terre les: exlipses du Soleil par la projection de l'ombres

terminée. Il voulut même en substituer une autre, & il se donna bien de la peine pour faire.

de la Lune fur le disque de la Terre. On doit encore à ce grand Astronome la découverte d'une atmosphere lumineuse qui environne le globe du Soleil, & qu'on nomme lumiere zo-diacale.

On conçoit que tandis que Cassini perfectionnoit ainsi l'Astronomie, les autres Astronomes ne restoient point oisifs. Les PP. Riczioli & Grimaldi cultivoient de concert cette belle science. Le premier composa, à l'exemple de Ptolémée, un corps complet d'Astronomie, qu'il intitula, Almagestum novum, dans lequel il exposa tous les travaux des Astronomes qui avoient paru jusqu'à ce tems. Il voulut aussi concourir à la perfection de cette science par des vues particulieres. Il mit au jour une Astronomie réformée (Astronomia reformata), contenant de nouvelles hypotheses qui ne furent pas goûtées. De son côté, Grimaldi fit paroître une description exacte des taches de la Lune, auxquelles il donna le nom qu'elles ont aujourd'hui.

Un plus grand objet occupoit alors Hughens. C'étoit de connoître le diametre apparent d'un astre, en mesurant son image qui paroît au sover de l'objectif du telescope. Il y réussit à peu près, en plaçant au sover commun de l'objectif & de l'oculaire une espece de diafragme ou plaque percée circulairement, dont il mesura l'ouverture par le tems qu'une Etoile mit à la parcourir; & par le moyen d'une verge de métal qu'il introduisit dans le télescope, il renserma l'image de l'objet qui y étoit peinte. En cherchant ensuite le rapport de l'espace qu'occupoit cette image avec la grandeur de

164 HISTOIRE l'ouverture, il eut le diametre apparent de

l'objet.

Le Marquis Malvasia, de Boulogne, ami du grand Cassini, simplifia cette invention. Il plaça au foyer du telescope, plusieurs fils qui se croisoient, afin de diviser par parties l'ouverture du diafragme. Auzout ajusta ces fils sur un chassis qu'il introduisit dans le telescope, & par le moyen d'un fil qu'il fit avancer à l'aide d'une vis, il put resserrer dans un espace le plus petit objet. C'est en 1667 que parut cet instrument, connu sous le nom de Micrometre. Il fit beaucoup d'honneur à Auzout. Quelques jaloux de cette gloire, voulurent l'en dépouilder. Un Anglois, nomme Richard Townley, prétendit qu'un autre Anglois, connu sous le nom de Gascoigne, avoit déja inventé le Micrometre, avant que la description de celui d'Auzout eût paru. Il citoit en preuve certains papiers, dans lesquels on trouvoit cette invention. Cela ponvoit être, & tout ce qu'on seroit en droit d'en conclure, c'est que Gascoigne s'étoit tencontré avec Auzout, s'il n'avoit point eu véritablement connoissance du Micrometre de ce dernier. Il est du moins certain qu'on a reconnu que Auzout, Astronome François, est l'inventeur de cet instrument.

Cet Astronome eut encore la premiere idée d'appliquer le telescope au quart de cercle astronomique. Picard, de la Fleche, un des premiers Membres de l'Académie des Sciences de Paris, sit de cette idée un usage si heureux, qu'on lui sit un honneur absolu de cette invention. Elle ne sur pas adoptée par tous les

165

Astronomes, & nommément par Hévélius, qui craignit que les réfractions des verres ne dézangeassent l'axe visuel : mais il sur aisé de démontrer par les loix de la dioptrique, que cette crainte étoit mal fondée.

Un autre sujet plus important partageoit les Astronomes, c'étoit la mesure précise d'un dégré du Méridien. Snellius avoit déterminé assez bien la valeur de ce dégré. Cependant Riccioli prétendoit qu'il y avoit une erreur de plus de sept mille toises. Quoique cette prétention fut très mal soutenue, cet Astronome avoit des partisans, & cela faisoit deux partis qui rendoient suspecte la mesure de Snellius. Avec les lumieres & les secours acquis par la perfection des instrumens, Picard ne douta point qu'il ne connût la vérité, s'il se donnoit la peme de mesurer un dégré du Méridien. Il forma donc le dessein de faire cette vérification sous la protection du Roi & les auspices de l'Académie, & après avoir pris les précautions les plus scrupuleuses, il le détermina de 57060 toises.

Fondé sur quelques omissions qu'on croit avoir reconnu dans le travail de Picard, on a cru depuis que le dégré du Méridien n'étoit pas précisément tel qu'il l'avoit assuré. On a donc vérissé sa mesure; mais l'erreur qu'on a reconnue dans cette mesure, est si peu de chose, qu'on doute encore si on doit y avoir égard; car on trouve que ce dégré est de 57095 toi-ses; ce qui n'est encore qu'une estime qui con-sirme plutôt la mesure de Picard, qu'elle ne la

rend fuspecte.

Cet habile homme fit une entreprise plus utile, dont il posa les sondemens, & à l'exécution de laquelle il concourut. En examinant les cartes de la France, il avoit reconnu beaucoup d'inexactitude. Cela provenoir de ce qu'on les avoit levées géométriquement, sans avoit assez d'égard à la situation des lieux par rapport au Ciel. Afin de réunir ces lieux à une espece de point commun, il forma le projet de tracer une Méridienne de l'Observatoire de Paris, à travers tout le Royaume. Le Ministre & l'Académie des Sciences goûterent ce projet, & se réunirent pour le mettre à exécution. Plusieurs Membres de l'Académie s'étant divisés en deux Compagnies, dont l'une alla du côté du Nord & l'autre prit la route opposée, tracerent la Méridienne desirée. A la tête de ces deux Compagnies étoient Cassini, fils du grand Cassini, & la Hire, Mathématicien François,

Le premier suivit, avec succès, les traces de son Pere, & le second succeda en quelque sorte à Picard. C'étoient les deux Astronomes en France qui soutenoient, avec honneur, la prééminence de la science dont ils faisoient prosession. L'Angleterre, à qui cette science n'étoit pas moins précieuse, possédoit deux hommes d'un premier mérite, Flamsteed & Halley, qui ne contribuoient pas avec moins d'ardeur & de

succès à sa perfection.

Cassini & la Hire calculerent (comme on l'a déja dit) de nouvelles Tables célestes, d'après les observations des autres Astronomes & les leurs. Celui-la détermina l'arc du Méridien entre Paris & l'extrémité septentrionale du Royaume. Dunkerque sut le point où il se sixa, & il trouva que l'arc du Méridien compris entre Paris & cette Ville, est de deux dégrés, quarante

minutes, cinquante secondes; d'où il conclur que la grandeur moyenne du dégré est de 16960 zois La Hire trouva une méthode très exacte. dont on fait aujourd'hui usage pour calculer les

éclipses.

Cette méthode étoit aussi un objet de recherches pour Flamsteed, né en 1646 dans le Comté de Derby. Celle qu'il imagina n'est pas si juste que celle de la Hire, mais elle est très ingénieuse & peut-être plus expéditive que l'autre. Elle consiste à déterminer la projection de l'ombre de la Lune sur le disque de la terre. Flamsteed fit une quantité considérable d'observations de toutes especes, d'après lesquelles il détermina les lieux de trois mille Étoiles . & fur-tout ceux des Étoiles du Zodiaque.

Sur ces positions on a formé des Cartes célestes qui sont très estimées, & qui sont bien supérieures à celles du P. Pardies, en six planches, quoique celles-ci fussent les meilleures. avant que celles de Flamsteed euslent paru. Cet Astronome avoit laissé le plan en quelque sorte de ces Cartes dans le Recueil de ses Observations, qu'on imprima en 1712, sous le titre d'Historia cœlessis Britannica, en un volume in-folio, & en trois volumes de même format, en 1625.

Ce Recueil est très précieux. On y trouve comme je l'ai déja dit, les lieux de trois mille Etoiles: c'est beaucoup. Cependant il y en a encore davantage dans le Ciel. Flamsteed n'avoit observé que celles qui sont visibles dans. l'hémisphere de Londres. Il n'avoit donc pas vu celles qui sont vers le Pôle du Sud dans l'hémisphere austral. Son Successeur s'imposa cette. tâche, & la remplit à la farisfaction des Astronomes : c'est Halley. Il détermina à l'Isle Sainte Helene, les distances respectives d'environ 3 (0 Etoiles, & y observa le passage de Merce sur le disque du Soleil. De cette observation, il conclut qu'on pouvoit déterminer par-là la parallaxe du Soleil. C'étoit une chose très importante, qui enflamma le zele de cet habile Af-

tronome.

Les passages de Mercure & de Venus sur le Soleil font fort rares. Halley, en calculant le mouvement de ces Planetes, ne trouva pas de passage plus prochain que celui de Venus en 1761. Cela ne le regardoit plus, car il n'étoit pas possible qu'il pût vivre jusqu'à ce tems; mais la perfection de l'Astronomie lui tenoit si fort au cœur, qu'il fit tous les frais en quelque sorte de ce passage, comme s'il eût dû en être témoin. Et pour engager les Astronomes à sui-· vre ses préceptes & ses avis, il démontra que cette observation devoit faire connoître la distance du Soleil à la Terre, à un 500me · près.

Il prit encore le même intérêt pour une forte - de phénomene qu'il ne devoit point voir : c'étoit le retour de la Comete qui a paru en 1758. D'après les observations les plus exactes, il calcula les révolutions de vingt-quatre Cometes, en supposant que leur orbite est une parabole. De ses calculs, il forma une Table par · laquelle il trouva la période de la Comete de. 1758, qu'il fixa à soixante-quinze ans. Ainsi il prédit l'apparition de cette Comete à ce tems: prédiction que l'événement a justifiée.

Ce qui l'avoit conduit à cette découverte des périodes des Cometes, c'est celle qu'il venoit de faire de la période des mouvemens de la Lune. Les Anciens avoient déja remarqué que dans deux cens vingt-trois lunaisons, les éclipses de Soleil & de Lune se renouvellent dans le même ordre. En examinant la chose de près, il reconnut que les phénomenes luni-solaires avoient la même période. Pour s'assurer de la vérité de cette découverte, il observa la Lune pendant toute sa vie; mais il mourut avant que d'avoir achevé cette période. M. le Monnier, de l'Académie des Sciences, l'a finie cette période, & en a commencé une seconde.

Halley s'étoit acquis ainsi la réputation du plus grand Astronome de l'Angleterre, & d'un des plus habiles du monde. Il y avoit pourtant à Londres un homme du premier mérite dans ce genre, qui observoit les Astres avec la plus grande affiduité. Il passoit les mois entiers sans sortir de son Observatoire : il se nommoit Bradley, nom bien connu de tous les Astronomes, & qui sera toujours recommandable dans l'histoire des Sciences. Le premier projet qu'il forma, fut de connoître la parallaxe des Etoiles. Il se fixa pour cela à une Etoile des plus brillantes de la constellation du Dragon, & découvrit dans cette Étoile un mouvement singulier: c'est qu'elle s'approchoit du Midi, & qu'elle s'en éloignoit ensuite quelque tems après. Cela lui parut d'autant plus extraordinaire, que tous les Astro: nomes assuroient que les Etoiles n'avoient aucun mouvement du Midi au Nord. Il craignit long-tems de se faire illusion, & quand il fut certain du fait, il s'étudia à en connoître la caule.

1725.

Bien convaincu que ce mouvement ne por voit être qu'apparent, il se rappella que Roëmer, de l'Académie des Sciences de Paris, & éleve de Picard, avoit reconnu, avec le grand Cassini, que la lumiere du Soleil, pour venir jusqu'à nous, a un mouvement progressif; de sorte qu'elle emploie sept minutes du Soleil à la Terre: c'en fut assez pour rendre raison de l'apparence du mouvement des Etoiles du Midi au Nord. Il comprit que cela dépendoit du mouvement de la lumiere comparé à celui de la Terre. En effet, qu'on observe une Etoile, le rayon de lumiere qui la rend visible, doit la rendre aussi visible lors du mouvement de la Terre, jusqu'à ce qu'un autre rayon de lumiere soit venu au Spectateur dans l'endroit où il se trouve actuellement. Mais comme la Terre est. emportée dans fon orbe, la Spectateur a changé de place : il doit donc voir l'Etoile à deux endroits différens, puisqu'il la voit par deux différens rayons.

Cette découverte fut accueillie comme elle méritoit de l'être. Bradley en conclut qu'en observant de nouveau le Ciel avec une assiduité constante, il y avoit lieu d'esperer de connoître mieux les mouvemens des Astres. Il se renserma dans son Observatoire; & sans se permettre presque le moindre repos, il épia tous les mouvemens de l'orbe céleste.

Tandis qu'il étoit occupé aux recherches les plus délicates, les Astronomes François étoient divisés entre la mesure du dégré du Méridien faite par Snellius, & celle du même déterminée par le P. Riccioli. Il y avoit pourtant une grande dissérence entre ces deux mesures; mais

Riccioli avoit fortifié son opinion de tant de raisons spécieuses qu'on pouvoit croire que la détermination de Snelleus n'étoit pas rigoureusement exacte. D'ailleurs cet Astronome ne s'étoit point servi de lunettes d'approche, dont l'usage pour les Observations astronomiques lui étoit inconnu & c'étoit un grand avantage pour les nouvelles observations. Tout sollicitoit donc en faveur de la vérification de ces mesures, & d'une détermination précise d'un dégré du Méridien. C'est aussi le projet qu'on forma en 1730. Pour ne rien faire à demi, on résolut (en France) de mesurer trois dégrés du Méridien, un sous l'Equateur, un autre près le Pôle arctique, & le troisseme celui qui est compris entre Paris & Amiens.

Le projet ainsi arrêté, deux Compagnies de Mathématiciens partirent, l'une pour aller mesurer un dégré du Méridien près de l'Equateut, & l'autre pour mésurer le dégré vers le Pôle arctique. On mesura ensuite le troisième dégré renfermé entre Paris & Amiens, & ces trois mesures étant rapprochées & combinées, on conclut que la Terre est applatie vers les Pôles, & que le rapport de l'axe au diametre de l'Equateur est comme 177 à 178; desorte que ce
diametre est plus long que l'axe, d'environ soi-

ce travail étoit à peine fini, qu'on apprit dans le monde que les veilles continuelles de 1747 & 504

Bradley lui avoient procuré une connoissance importante, c'est que l'axe de la Terre a une espece de balancement ou de vibration, dont le centre de la terre est le point fixe, de façon que cet axe s'incline plus ou moins sur le plan

de l'écliptique. La valeur de cette libration nutation est de dix-huit secondes pendant di neuf ans. C'est-là aussida période des nœuds la Lune. On ignore la cause de ce mouvement il n'est pas décidé s'il est réel ou appare Cela forme un problème qui n'a pas encore résolu. Il ne paroît pas même que les Astror mes du tems s'en occupent beaucoup. Il faut tendre, & terminer ici l'Histoire de l'Astror mie depuis son origine jusqu'à nos jours.



# H I S T O I R E

DELA

# GNOMONIQUE.

LA GNOMONIQUE est l'art de faire des Cadrans ou Horloges folaires. C'est une partie de l'Astronomie, laquelle consiste à représenter sur un plan le cercle divisé en tems égaux, que le Soleil parcourt chaque jour, & à indiquer' par l'ombre d'un stile la marche de cet astre. On doit cette invention à Anaximenes, Philosophe Grec. On prétend que ce fût à Lacédémone qu'elle parut. Tout le monde fut étonné de voir l'ombre d'un stile marquer avec justesse les mouvemens du Soleil. Il n'y eut personne qui ne sentit l'avantage de connoître. ainsi la division du tems. En vain Epicure voulut-il rendre cette invention ridicule, en di-avant J. C. sant qu'elle n'étoit bonne qu'à marquer précisément l'heure du dîner. On rit de cette plaifanterie, & on ne s'attacha pas avec moins d'ardeur à tracer de toutes parts des Cadrans solaires. Vitruve a nommé les Mathématiciens qui en firent, & auxquels ils donnerent chacun un nom particulier; mais il ne décrit aucun de ces Cadrans. Ces Mathématiciens sont Berose, Eudoxe, Aristarque, Scopas, &c.

Le premier Cadran, qui parut à Rome, futtracé par Papirius Gursor, dans le temple de HISTOIRE

&c.

Ouirinus. Il se trouva fort mauvais, & trente 447 de la ans après Marcus Valerius Mussala étant allé en de Rome Sicile, en apporta un de cet endroit, qui, quoiqu'excellent sur le lieu, sur inutile à Rome, parcequ'il n'avoit pas été tracé pour la latitude de cette Ville. On comprit l'erreur, & on s'appliqua à en tracer un à Rome même. Ce fut un essai, qui réussit assez.

On avoit pourtant opéré sans principes & par le seul tatonnement. Un homme intelligent, fort connu sous le nom de Bede, rechercha les regles de la Gnomonique & les publia; mais comme c'étoit dans un tems où les Sciences furent abandonnées, ces regles resterent dans l'oubli.

A la renaissance de l'Astronomie, cette science, ou cet art de faire des cadrans, reprit faveur. 1500 ans Vers le commencement du seizieme siecle, les eprès J. C. Astronomes Jean Stadius, André Stiborius & Jean Werner s'en occuperent; mais on ne peut gueres apprécier leur travail, qui n'a pas été rendu public par l'impression. Le premier Ouvrage qui ait paru par cette voie, est celui de Munster. Oronce Finée, Professeur de Mathématiques au College Royal, écrivit aussi sur la Gnomonique. Et Clavius publia un grand £581. Traité divisé en huit livres, dans lequel il exposa savamment, quoique très obscurément,

toute la théorie de cette science. Depuis Clavius cette théorie a été extrêmement simplifiée, & presque mise à la portée de tout le monde par différens Mathématiciens, & nommément par Picard & la Hire.

MM. Ozanam, Clapies, Deparcieux, Rivard, &c. ont appliqué particulierement cette

1700.

théorie à la pratique, en la rendant plus lumineuse. De sorte qu'on construit aisément par leur regles, & d'après les Tables qu'ils ont publiées, toutes sortes de Cadrans solaires, de Cadrans horizontaux, de Cadrans verticaux déclinans ou inclinans, &c. On s'est rendu même la science de la Gnomonique si familiere, qu'on s'est joué des difficultés. On a tracé des Cadrans sur des cilindres, sur des anneaux, sur des cartons, avec une simple pinnule de cuir (tel que le Cadran de M. de la Hire, connu sous le nom de la Harpe de la Hire), &c.

M. s'Gravezande s'est même servi des regles de la Perspective pour tracer un Cadran, en projettant sur un mur un Cadran horisontal.

Enfin on a imaginé les Cadrans solaires qui marquent l'heure par le moyen d'un rayon de lumiere que réslèchit un petit miroir sur le plasond ou les murs d'une chambre. On doit cette idée au P. Kirker, & c'est une chose ingénieuse.

Voilà ce que c'est que la Gnomonique & son histoire. Ce n'est, comme je l'ai déja dit, qu'une partie de l'Astronomie. Aussi tous les Astronomes sont Gnomonistes, sans se glorifier de cette qualité.



## HISTOIRE

#### DE LA CHRONOLOGIE.

LA plus ancienne mesure du tems (qui est la science de la Chronologie), est celle qu'on litte dans le premier Livre de la Genese. Moyse nous y apprend que le tems sur d'abord divisé en jours, & ensuite en semaines. Les Egyptiens adopterent cette division, s'ils nel'imaginerent pas; car les observations qui la leur ont suggerée, donneroient presque lieu de croire qu'ils ne connoissoient point le recit de Moyse. En estet, ils appellerent jour la succession de la clarté & des tenébres, c'est-à dire le tems que le Soleil emploie depuis son lever jusqu'à son coucher.

On chercha ensuite à diviser le tems en parties. Cela parut difficile. Si l'on en croit l'Hiftoire, ou peut être la Fable, Hermes le Trimégiste, crut qu'il falloit diviser le jour en douze parties; parcequ'un certain animal qui étoit consacré au Dieu Serapis, urinoit douze fois avant J. C. par jour (\*). Si cette ofigine n'est pas vraie. comme on peut bien le penser, il faut avouer que nous ignorons celle des heures. Ce qu'il y a de certain, c'est que les anciens Egyptiens divisoient le jour en douze heures, & la nuit en douze heures, fans avoir égard à leur longueur, qui varie suivant les saisons. Cela jetta une grande confusion dans cette division des tems. En Été, les heures du jour étoient fort longues, & celles de la nuit très courtes. C'étoit

<sup>(\*)</sup> Historia Matheseos universa, pag. 69.

Histoire de la Chronologie. 177 le contraire en Hiver, ou dans les petits jours.

Pour éviter cet inconvénient, on divisa la Duit & le jour en vingt-quatre parties égales. qu'on désigna par une Planete sous la protection de laquelle on la mit: ainsi on rangea les heures Luivant l'ordre des Planetes. La premiere heure. Fut donc désignée par Saturne, la seconde par Jupiter, la troisieme par Mars, la quatrieme par le Soleil, la cinquieme par Venus, la sixieme par Mercure, & la septieme par la Lune. Les Egyptiens croyoient que ces Planetes étoient rangées dans les Cieux suivant cet ordre. La hui-Lieme heure retournoit sous l'autorité de Saturne, & la neuvieme sous celle de Jupiter, &c. de sorte que la quinzieme & la vingt-deuxieme. étoient encore pour Saturne, la vingt-troisieme. pour Jupiter, & la vingt-quatrieme pour Mars. La premiere heure du second jour étoit donc fous l'empire du Soleil, & on suivoit alors pour les autres jours l'ordre des Planetes.

Ces mêmes Planetes suggererent aux Egyptiens une autre division du tems: ce sur de ne compter que sept planetes; ce qui forma la semaine. Chaque jour avoit le nom de la Planete qui désignoit la premiere heure. Ainsi le premier jour étoit Saturne (Dies Saturni): en suivant l'ordre des Planetes pour vingt-quatre heures; le second jour étoit le Soleil (Dies Solis); le troisseme la Lune (Dies Luna); le quatrieme Mars (Dies Martis); le sixieme Jupiter (Dies Jovis); & le septieme Venus (Dies Veneris). Pour voir comment cet arrangement des jours avoit lieu, voici une Table où sont les heures au-dessus de

178 Histoirs chaque Planete correspondante, & les Pla-netes qui répondent à chaque premiere heure du jour, d'où ce jour prenoit son nom.

Table de la division des heures & des jours en semaines,

que ces Peuples leur donnoient, conformément à l'ordre des Planetes.

Planetes qui répondent aux heures & aux jours.

Heures.

5

뉨

0

0

づ 4

0

0 ٦ 40

403

눤

0

403  $\Theta$ 

0

0

DE LA CHRONOLOGIE. On remarqua ensuite, que la Lune étoit éclairée par parties, jusqu'à ce qu'elle parvint à l'être dans tout son disque, & que cerre lumiere décroissoit après cela tellement qu'elle devenoit invisible. Cette période dure environ quatre semaines. De cette durée les Egyptiens firent une division du tems, que les Orientaux ont appellé Man, qui signifie la Lune, & que nous nommons aujourd'hui Mois. On pensa que c'étoir un moyen fort simple & bien sensible de diviser le tems; mais on s'apperçut bientôt qu'il manquoit d'exactitude. Les retours des mêmes saisons en offrit un autre plus juste, puisqu'ils dépendent de la révolution du Soleil dans son orbite. On songea donc à déterminer le tems de cette révolution, & on crut qu'elle etoit de douze lunaisons ou douze mois. Il s'en falloit cependant onze jours & quelques heures que douze révolutions de la Lune égalassent une revolution du Soleil. On voulut d'abord concilier ces deux mouvements, mais la difficulté se trouva extrême. Les Egyptiens y renoncerent, & s'en tinrent au mouvement du Soleil. Les Arabes, au contraire, ne s'attacherent qu'à celui de la Lune. Et les Grecs, qui ne faisoient tien sans consulter l'Oracle, lequel se plaisoit souvent à les embarrasser, voulurent absolument accorder ces deux mouvements du Soleil & de la Lune, pour se conformer à la réponse qu'il leur avoit faite à ce sujet.

On prétend que Thalès assura que douze mois doct ans demi égaloient une révolution du Soleil, & avant Jesus qu'il imagina une période de deux ans au bout Christ, de laquelle il intercaloit un mois. Cela n'étoit gueres exact, & ne pouvoit l'être, parceque les

mois Lunaires n'étoient pas déterminés. C'est à quoi s'attacha un Astronome nommé Solon, contemporain de Thalès. Après plusieurs observations il reconnut que les Lunaisons étoient d'environ vingt-neuf jours & demi. Il jugea, avec raison, que cette fraction ne pouvoit avoir lieu dans une division du tems. Il rejetta donc ce demi-jour ou ces douze Lunes au mois suivant; desorte qu'il établit un mois de 29 sours, qu'il appella mois cave, & un mois de 30, qu'il

distingua par mois plein.

Cependant tout cet arrangement ne s'accordoit pas encore avec la révolution du Soleil; car deux années Lunaires étoient de 738 jours, & on avoit remarqué que l'année solaire étoit plus courte. L'Astronome Cléostrate, peu postérieur à Thalès, s'appliqua particulierement à trouver dans combien de tems s'acheve précifément la période du cours de la Lune ; enforte que les nouvelles & pleines Lunes reviennent aux mêmes jours, heures & minutes. Le fruit de son travail fut que cette période est de huit ans. En conséquence il l'appella Octaderis. C'étoit se presser un peu que de donner un nom à une période dont la certitude n'étoit pas reconnue. Il s'en falloit beaucoup même qu'elle pût jamais l'être. Cleostrate avoit fondé son calcul sur ces deux erreurs. La premiere, que l'année Lunaire est de 354 jours; & la seconde, que l'année Solaire est de 365 jours & 6 heures.

Harpale s'en apperçut le premier. Il estima l'année plus grande de deux jours que Cléostrate ne le pensoit; ainsi l'année étoit, selon lui, de 367 jours & 6 heures. C'étoit encore trop: les Astronomes le jugerent de même, sans pou-

voir déterminer le tems où le Soleil & la Luue Sont au même point du Ciel. Ils proposerent pourtant une nouvelle période composée de vingt octaéderides, moins une Lunaison intercalaire. Cela étoit affez juste; mais cette période parut trop longue pour l'adopter. On crut devoir s'en tenir aux octaéderides, & on ne songea qu'à rectifier celle de Cléostrate: vains etforts qu'on reconnut dans la suite des tems. Les erreurs qu'on négligeoir, s'accumulerent au point que les jours marqués & pour les facrisices & pour l'ordre des affaires publiques, furent intervertis. Le Pèuple se macqua hautement des Astronomes & des Magistrats qui s'en rapportoient à eux. Plusieurs Philosophes célebres, tels que Philolat, Démocrise, &c, proposerens de nouveaux cycles, & aucun ne mérita d'être. adopté. Il falloit que le véritable cycle fût difficile à découvrir, comme il l'est effectivements car Phitolae & Démocrite étoient des Mathématiciens très habiles. Aussicommençoit-on: desespérer de ramener jamais la bune & le Soleil au même point du Ciel, dorsque Methon découvrir un cycle de dix-neuf ans, ou Ennéadecatéride, par le moyen duquel il concilia fort bien les mouvemens du Soleil & de la Lunear Carrier ec. Aftronome 🗇 :

Ce fut l'an 433 avant Lesus Christ, que Mathon sit cette découverte. Elle a en lien le dix 433 ans
neuvierne jour après le Solstice d'Eté, parceque avant I. C.
l'année Grecque commençoit dans ce temselà.
Autrefois l'année commençoit dan Printems.
Les Hébreuk l'avoient réglé ainsi, lot squ'ils sontirent de l'Egypte pour se conformer à cette opinion reçue parmi eux, que le mondé avoir été.

M iii

1282 HISTOIRE créé dans cette saison. Les Grecs dérogerent à cette courume, lorsqu'ils établirent les jeux olympiques. C'étoient de grandes sêtes qu'on célébroit tous les quatre ans à l'honneur de Jupiter olympien. Elles furent instituées par Hercule, l'an du monde 2836, sur les bords du fleuve Alphée, près d'Olympe, Ville d'Elide. On appelloit Olympiade l'intervalle d'une fête à une autre. La premiere commença 777 ans avant Jesus-Christ. Ce fut dans une de ces setes que Methon exposa une Table qui contenoit l'explication de son cycle. Il fit sur toute l'assemblée l'impression la plus vive. On combla l'Auteur d'éloges, & pour faire connoître le cas qu'on faisoir de son travail, on donna le nom de Nombre d'or à celui qui exprimoit le nouweau cycle.

Cependant ce cycle n'étoit point parfait. Il s'en faut de quelques heures que les 235 Lunaisons s'accordent précisément avec le mouvement de la Lune & avec celui du Soleil. Ce défaut devint dans la suite si considérable, qu'au renouvellement de la période, la Lune se trouva avancée de sept heures & demie. Le tems apprit encore mieux la nécessité de rectisier le cycle de Méthon. C'est ce qu'entreprit au J. C. le cycle de Méthon, & forma ainsi un nouveau cycle de soixante-seize ans, dont il retrancha un jour Il présendié qu'à les forma a par la la company de la company

avant J. C. le cycle de Méthon, & forma ainsi un nouveau cycle de soixante-seize ans , dont il retrancha un jour. Il prétendit qu'à la sin de ce cycle les nouvelles & pleines Lunes recombent aux mêmes jours de l'année solaire. C'étoit une prétention asse pleines d'année solaire. C'étoit une prétention asse pleines d'année solaire. Aussi tous les Astronomes adopterent cette période sous le nom de Periode Calippique. Ils observerent même d'a-

DE LA CHRONOLOGIE mès elle, presque persuadés qu'ils en confirmeroient d'autant plus la vérité; mais leurs observations firent tort à leur opinion. Elles apprirent que les années Lunaires & Solaires étoient un peu moindres que Calippe ne l'avoit cru. Le célebre Hypparque reconnut particulierement que cette période manquoit d'un jour entier dans 304 ans. Pour corriger ce défaut, ce grand Astronome quatrupla la Période Callipique, & retrancha ce jour d'excès au bour de ce terme. Il forma de cette maniere un nouveau cycle beaucoup plus exact que celui de Calippe. Il le proposa aux Grecs, qui, accoûtumes à se servir avant J. C. de ceux de Methon & de Calippe, ne crurent pas devoir changer leur façon de compter. Ils ne s'occuperent qu'à régler l'année & à distinguer les mois par des noms. Ils établirent donc que l'année commune seroit de douze mois, que l'année bissextile seroit de treize, & que les mois auroient 29 & 30 jours alternativement. On nomma le premier mois Hecatombaeon, le second Metagitrion, les suivans Boedromion, Moemaclerion, &c.

A l'exemple des Grecs, les Arabes composerent l'année de douze mois, qui avoient chacun alternativement 29 à 30 jours; de sorte que cette année étoit de 354 jours. C'étoit trop peu, comme le reconnut Yerdegerd, Roi de Perse. Ce Prince engagea les Astronomes à déterminer plus exactement le tems d'après la révolution du Soleil: & sur le compte qu'ils lui rendirent de leurs travaux, il arrêta que l'année seroit de 365 jours; ensorte qu'elle seroit divisée en douze mois de 30 jours, auxquels on ajouterois cinq jours. Les Perses ne s'apperçurent pas d'a-

bord que le Soleil employoir plus de 365 jours à parcourir son orbite; mais la suite des tems le sit voir. Ils observerent donc de nouveau le cours de cet astre, & trouverent que sa durée étoit de 365 jours, cinq heures, 49 minutes, & environ 16 secondes. Ils reglerent l'année en conséquence de 365 jours pour l'année commune, & de 366 jours pour l'année bissextile, qui a lieu tous les ans. Les Perses crurent avoir si bien déterminé par-là le cours du Soleil, qu'ils résolurent de s'y tenir désormais, & ils perséverent encore dans cette résolution.

Les autres Peuples déterminerent les années à-peu-près de la même maniere. Le premier des Romains voulut pourtant s'en écarter. Romulus, peu instruir du mouvement du Soleil, & de la nécessité de s'en rapporter à ce mouvement pour déterminer le tems, forma l'année de dix mois, qu'il nomma & disposa ainsi: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Sextilis, September, October, November, December. Le premier mois se rapportoit au nôtre; ainsi l'année Romuléene commençoit à la fin de l'hyver. Romulus avoit donné le nom de Martius au premier mois, pour rendre hommage au Dieu Mars, qui passoit pour son pere. Le nomdu second mois vient, à ce qu'on prétend, du mot aperire, qui signifie ouvrir, parceque dans ce mois le beau tems ranime les productions de la terre. Le mot Maïus étoit en usage avant Romulus, pour désigner un mois. C'est le nom que les anciens Peuples d'Italie donnoient à Jupiter, à cause de sa mere Maïa. On prétend que le nom de Junius qu'avoit le quatrieme mois, étoit celui de Junius Brutus, qu'on avoit

TOULU immortaliser par-là, pour reconnoître le service qu'il avoit rendu aux peuples dont Rome se forma en chassant les Tarquins. A l'égard des noms des autres mois, ils exprimoient le sang que chacun tenoit dans l'arrangement de Romulus. Ainsi Quintilis, dérivé de Quintus, qui signifie cinq, désigne que ce mois est le cinquieme; celui de Sextilis, dérivé de Sextus, six, indique que c'est sixieme; September, qui vient de Septem ou Septimus, que ce mois est le septieme. Enfin les noms October, d'Octo, qui signisie huit; November, de Novem, qui veut dire neuf, & December, de Decem, ou dix, in-

me & dixieme. Cette division des tems est connue des Chronologistes sous le nom d'Année Romuléene. Elle étoit trop désectueuse, pour qu'on ne la réformat pas bientôt. C'est aussi ce

diquent que ces mois sont les huitieme, neuvie-

qui arriva après la mort de Romulus.

Numa Pompilius, son successeur, ajouta deux mois à l'année Romuléene, parcequ'il crut que le Soleil faisoit sa révolution dans douze mois Lunaires. Il nomma ces mois Januarius (Janvier), & Februarius (Février). Il sit commencer l'année par le premier après le solstice d'hiver, & lui donna le nom de Januarius, à l'honneur de Janus, Roi d'Italie. Le second se trouva dans le tems des purifications on expiations; cérémonies religienses qu'on pratiquois dans ce tems - là pendant douze jours, & il le nomma Februarius, qui signisse purifier, ou faire des expiations. Les mois surent denc rangés dans l'ordre suivant.

#### Ordre des Mois, suivant NUMA POMPILIUS!

| Noms des Mois. |     |   | Nombre des Jours |   |     |
|----------------|-----|---|------------------|---|-----|
| Januarius.     |     | Ŧ | ė                |   | 29  |
| Februarius.    | . ` | ٠ |                  | • | 28  |
| Martius.       | •   | • | •                | ٠ | 3 I |
| Aprilis.       | •   | • | •                | • | 29  |
| Mayus.         | •   | • | •                | • | 3 T |
| Junius.        | •   | • | 6                | • | 29  |
| Quintilis.     | ٠   | • | •                | • | 3 E |
| Sextilis.      |     | • | •                | • | 29  |
| September.     | •   | • | •                | • | 29  |
| October.       | • , | • | •                | • | 3.I |
| November.      | •   | • | •                |   | 29  |
| December.      | •   |   | •                | • | 29  |

Pompilius adopta pourtant de l'ouvrage de Romi lus les divisions des mois, & les noms qu'on donnoit à certains jours marqués. Comme les Prêrres des Romains appelloient le peuple à la campagne le jour de la nouvelle Lune, que ce jour étoit précisément le premier jour du mois, on avoit donné un nom à ce premier jour, c'étoit celui de Calenda (Calende), mot dérivé de celui de Caleo, qui signifie appeller. Ces Prêtres assembloient le peuple à la campagne, pour qu'il apprît par la bouche du souvegain Pontife, comment il devoit compter les jours jusqu'aux Nones. C'étoient les noms dont on se servoit pour désigner certains jours des mois. Dans les mois qui avoient 31 jours, savoir les mois de Mars, de Mai, de Quintile (ou Juillet) & Octobre, on appelloit Nones les septiemes jours : c'étoit au quatrieme jour ,

qu'on les comptoit les autres mois. Ainsi pour désigner par exemple le second jour de l'un des mois qui avoient six Nones, on disoit sex Nonas, ou ante Nonas; & on designoit ce jour

dans les autres mois par ces mots, quatuor

Nonas.

Aux Nones succedoient les Ides. On donnoit ce nom aux jours qui sui voientles Nones,
jusqu'au huitieme inclusivement. Dans les mois
de Mars, de Mai, de Juillet & d'Octobre, les
Ides commençoient au huitieme jour du mois,
& elles finissoient au quinzieme. Elles commençoient le sixieme jour dans les autres mois,
& finissoient le treizieme. Ainsi on comptoit
par Calendes, Nones & Ides. Après les Ides,
on datoit les jours du quantieme avant les Calendes. Par exemple, le 30 Avril, on disoit:
Pridiè calendas Mail, la veille des calendes
de Mai, &c.

Numa Pompilius trouva tout cela établi; & quoiqu'il foir le successeur de Romulus, on ignore si c'est à ce premier Romain qu'on doit cette division des mois. La voix générale est qu'elle est l'ouvrage des Prêtres. Cependant Pompilius ayant reconnu que la longueur de l'année, telle qu'il l'avoit réglée, ne s'accordoit point avec celle de l'année solaire, fit au bout de quatre années une intercallation de quarante-cinq jours, & forma encore quelques Réglemens pour les tems des cérémonies religieuses, dont il commit l'exécution aux Pontifes; mais cette commission gâta tout. Ces Prêtres se crurent offensés de recevoir des ordres de leur maître; & pour s'en venger ils s'attacherent à prendre le contraire du réglement. Il

résulta de-là un si grand desordre, que les set tes de l'Automne surent célébrées au Printems, & celles de la moisson au milieu de l'hyver.

140 ans

Cela ne pouvoit pas aller loin. Jules-Cesar, Dictateur & souverain Pontise, se sit un devoir de remédier à ces défordres. Il appella d'Alexandrie Jofigenes, l'Astronome le plus estimé de son tems, & l'engagea à déterminer avec exactitude la grandeur de l'année solaire. C'est ce que fit Josigenes. Il trouva que cette année étoit de trois cens soixante-cinq jours & six heures. Bien assuré de l'exactitude de cette détermination, Jules-César ne songea qu'à régler l'année civile. De l'avis de son Astronome, il fixa l'année à trois cens soixante-cinq jours, & pour comprendre les six heures qu'on négligea, il fut arrêté qu'on y auroit égard tous les quatre ans, en faisant cette quatrieme année de trois cens soixante-six jours; parceque quatre fois six heures font un jour. On arrêta aussi qu'on feroit cette intercalation le 24 Février, qu'on nommoit bissexto calendas Martii; c'està-dire le second sixieme avant les calendes de Mars : d'où est venu le nom de Bissextile, qu'on donne à cette quatrieme année. Jules - César ajouta ainsi un jour au mois de Février, qui fut de vingt-neuf jours dans les années bissextiles. & de vingt-huit jours dans les années communes. Il ajouta aussi des jours aux autres mois. afin que leur somme fût de trois cens soixantecinq jours, & changea le nom du cinquieme & du sixieme. Au lieu de Quintilis qu'avoit celuilà, il lui donna celui de Julius, parceque ce mois étoit celui de sa naissance, & nomma Augustus, le sixieme en l'honneur d'Auguste. L'année sut donc réglée de la maniere suivante:

### Année JULIENNE, ou de JULES-CESAR.

| Nom des Mois. |     |     | No | Nombre des Jours. |      |  |
|---------------|-----|-----|----|-------------------|------|--|
| Januarius.    | • . | -   | •  | •                 | 3 I  |  |
| Februarius.   | •>  | •   | •  | •                 | 28   |  |
| Martius.      | •   | •   | •  |                   | 31   |  |
| Aprilis.      | •   | •   | •  | •                 | 30   |  |
| Mayus         | •   | •   | •  | •                 | 31   |  |
| Junius        | •   | •   | •  | •                 | . 30 |  |
| Julius        | •   | •   | •  | •                 | 3 E  |  |
| Augustus.     | •   | •   | •  | •                 | 3 I. |  |
| September.    | •   | •   | •  | •                 | 30   |  |
| October       | •   | •   | •  | •                 | 3 I  |  |
| November.     | •   | •   | •  | •                 | 30   |  |
| December.     |     | • , | •  | •                 | 31   |  |

Jules-Cesar annonça par un Edit la correction qu'il avoit faite au Calendrier de Pompilius, nom qu'on donnoit à la distribution des temps, & qui dérive du mot Calendes. Elle sur adoptée par toutes les Nations, qui l'appellerent le Comput Julien,

Malgré cet applaudissement universel, la nouvelle résorme n'étoit point sans erreur. La suite des tems sit voir que l'année solaire n'est pas tout-à-sait de trois cens soixante-cinq jours & six heures. Elle est plus courte de onze minutes; desorte que ces onze minutes d'excès sirent avancer les équinoxes d'un jour dans cent trente-un ans, & l'équinoxe du Printems se trouva le 10 Mars. Ce dérangement devint

Нізтоій в considérable pour les tems destinés aux cérémos nies religieuses. Les premiers Chrétiens résolurent d'y remédier.

400.

Au commencement du second siecle, S. Hypaprès J. C. polite, Evêque de Porto, proposa un Cycle de seize années Juliennes, qui avoit le désaut de laisser anticiper les nouvelles Lunes de plus de trois jours. A la fin de ce siecle, S. Anatolius imagina un Cycle de dix-neuf années, dans le courant desquelles il n'admettoit que deux bissextiles: mais il ne fut pas plus heureux que S. Hyppolite. On voulut après celà introduire un cycle de quatre-vingt-quatre années, qui fur encore rejetté à cause de quelques erreurs qu'on y reconnur. Enfin Eusebe de Césarée crut que ce qu'il y avoit de mieux à faire, c'étoit de faire usage du Cycle de Methon. On instruisit de cet avis les Peres du Concile de Nicée, qui s'assembla en 325; pour régler le tems de la sète de Pâque, & ce Concile l'approuva; mais il arrêta que ce Cycle seroit vérissé de nouveau par les plus habiles Astronomes du tems. Il chargea du soin de cette vérification le Patriarche d'Alexandrie, & lui enjoignit de faire part à l'Evêque de Rome du réfultat de la vérification, afin qu'il indiquât le tems de Pâque à tout le monde chrétien. Avant la renue de ce Concile, l'Eglise, à l'exemple des Juifs, célébroit la Paque le mois dont le quatorze de la Lune tomboit le jour de l'équinoxe du Printems, ou en approchoit. Le Concile confirma cet usage, mais il ordonna qu'on la célébreroit le premier Dimanche après le quatorzieme jour de la Lune.

Cependant le l'arriarche d'Alexandrie n'eût

DE LA CHRONOLOGIE. aucun égard à l'injonction du Concile. On adopta purement & simplement le Cycle Lunaire de Methon de dix neuf ans. Ce Cycle, n'est pourtant pas exact. L'année Solaire qu'on avoit fixée à trois cens soixante-cinq jours six heures, ne s'accordoit pas avec la révolution du Soleil, qui est moindre de plusieurs minures. De la premiere inexactitude, il devoit résulter qu'au bout de 625 ans, les nouvelles Lunes devoient précéder de deux jours celles qu'annoncoit la calendrier. Et de la seconde erreur il s'ensuivit que l'équinoxe du Printems avança dans la suite de dix jours; desorte qu'au lieu d'arriver le 21 Mars, comme elle arrivoit dans le Concile de Nicée, elle se trouva au seizieme siecle le 11 du même mois.

Les Astronomes prévirent cette double erreur, ou s'en apperçurent avant le tems. Le fa-après I. C. meux Bede sit remarquer, trois siecles après, que l'équinoxe anticipoit déja de trois jours. En 1200, cette anticipation étoit si considéra+ ble, que le célebre Roger Bacon, Philosophe Anglois, crut devoir écrire au Pape pour l'en avertir, & pour lui proposer un moyen de réforme: mais le Pape n'eut aucun égard à sa lettre & à ses raisons. Au commencement du quinzieme siecle, on présenta au Concile de Constance des Mémoires si pressans sur la nécessité de cette réforme, qu'elle sût mise en dédibération. Peu de tems après le Cardinal de Cusa, savant Mathématicien, fit les mêmes instances au Concile de Latran. Rien ne fut résolu néanmoins dans ces Conciles. Par les avis de Régiomontan, le Pape Sixte IV entreprit ce grand ouvrage; mais la mort de ce fameux

HISTOIRE Mathématicien fit échouer cette entreprise Les Astronomes ne la perdirent néanmoins pas

de vue.

Dans le seizieme siecle, les plus zélés d'entr'eux éleverent leur voix sur la nécessité de mieux régler le tems. Il parut une multitude d'écrits plus pressans les uns que les autres. Parmi ces écrits, on en distinguoit un de Paul de Middelbourg, Evêque de Fossombrone, dans lequel on trouvoit les Lunaisons pour les trois mille premieres années de l'Ere chrétienne & Les Lunes Paschales déterminées astronomiquement. Un autre Astronome, nommé Pierre Pizatus, fixa les années Lunaires & Solaires par ungrand nombre d'observations astronomiques.

Mais Aloisius Lilius, Astronome Veronnois. présenta en 1582 un projet de réformation. qui fat généralement approuvé. Sur le bon témoignage qu'on lui en rendit, le Pape Grégoire XIII forma une assemblée pour travail-ler à l'exécution. Lilius mourut dans le tems qu'on faisoit ces-dispositions si glorieuses pour lui. Son frere prit soin de suivre cette affaire & d'exposer à l'Assemblée le nouveau plan de réforme. Il eut donc entrée dans cette assemblée, laquelle étoit composée de plusieurs Cardinaux & Prélats, & d'Egnazio Dante, Ciaconius & Clavius, Mathématiciens habiles. Il y fur résolu que l'année actuelle auroit dix jours de moins, afin que l'année suivante 158; l'équinoxe du Printems se trouvât le jour de l'équinoxe. Et pour éviter le même inconvénient, il Lut réglé que tous les trois cens ans on omettroit l'année de trois cens soixante-six jours. & qu'on n'y auroit égard qu'à la 400me. On détermina

£682.

détermina ainsi exactement le tems du cours du

Soleil, & le jour de l'Equinoxe.

le

Į,

de

DI Pis

8

11

Il restoit à accorder cet arrangement avec l'année Lunaire, & c'étoit ici le point le plus difficile de la réformation. A cet effer Aloisius Lilius crut devoir oublier le Nombre d'Or, ou le Cycle Lunaire de 19 ans, pour ne s'attacher qu'à l'excès de l'année Solaire sur l'année Lunaire. Or cet excès est de 11 jours; car l'année Lunaire est composée de douze mois synodiques, qui font 354 jours, & l'année Solaire est de 365; ce qui donne 11 pour la dissérence des deux années. Ainsi en supposant que les deux années aient commencé en même-tems, à la fin l'année Solaire aura 1 1 jours de plus que l'année Lunaire. L'année suivante elle aura 22 jours, & la troisieme 33 jours d'excès. Mais comme 33 jours font un mois, l'Auteur de Cette remarque ne tint compte que de 3 jours, Parceque son dessein étoit de connoître l'âge de la Lune, c'est-à-dire de savoir le nombre de jours écoulés depuis qu'elle étoit nouvelle. Il appella cet excès Epacte.

La Compagnie de la réformation adopta cette invention, & après avoir rédigé les résolutions qu'elle avoit prises sur le nouveau Calendrier, elle les communiqua au Pape. Sa Sainteté en sit part à tous les Souverains Calholiques, pour savoir leur avis. Bien assuré que cette résormation étoit généralement approuvée, au mois de Mars 1582, le Pape publia un Bref, par lequel il abrogea le Çalendrier Julien, & ordonna l'exécution du nouveau. Clavius sur chargé de l'expliquer & de le faire valoir. C'est aussi ce qu'il sit dans un Livre

qui parut avec ce titre: De Calendario Gregoriano. Mais à peine fut-il annoncé, qu'on se hâta de l'examiner, toujours rigoureusement, & fouvent avec peu d'équité & de justesse. Les Protestans furent les premiers qui le censurerent. L'un d'eux se chargeant de toute la mauvaise humeur de ses Confreres envers le Pape publia en 1583 une critique très sévere du nouveau Calendrier. Il se nommoit Mæstelin, & étoit fort habile en Astronomie. On ne sit pas grande attention à cette censure précipitée. Pour se vanger de cette sorte de mépris, un second écrit parut plus vigoureux encore que le premier. Il étoit intitulé: Alterum examen novi Calendarii Gregoriani. Cette attaque réitérée regardoit directement Clavius; & comme Mastelin jouissoit d'une grande considération en qualité d'Astronome, il y auroit eu de la pusillanimité de la part de Clavius, & peut-être du danger pour l'adoption du nouveau Calendrier, si on avoit négligé d'y répondre. Le Défenseur de cet Ouvrage, Clavius, prit donc la plume, & réfuta solidement les écrits de Mæstelin.

Il se présenta bientôt un nouvel Adversaire à Clavius: ce sut Scaliger, qui étoit tellement controucé contre la Congrégation du nouveau Calendrier, parcequ'on ne l'avoit point appellé, qu'il avoit abandonné l'Eglise de Rome, pour embrasser le Protestantisme. Aussi sa colere éclata dans sa critique, & sit tort à son jugement. Non-seulement il censura fort mal le Calendrier Grégorien; mais encore dans un nouveau qu'il proposa, il s'appropria le travail de Lilius, dont il sit un mauvais usage. Aussi Clavius le résuta avec une supériorité qui l'aigrit

DE LA CHRONOLOGIE beaucoup. De-là naquit une dispute fort vive dans laquelle entra Viete, célebre Analyste François. Celui-ci fit à Clavius le même reproche que Clavius faisoit à Scaliger, c'étoit d'avoir gâté le plan de Lilius. Ce reproche étoit ici très grave. Avant que de se justifier, Clavius examina rigoureusement l'écrit de Viete, & y découvrit plusieurs méprises, entr'autres celles dans lesquelles cet Analyste étoit tombé, en donnant aux mois Lunaires tantôt 27, 28 ou 32 jours. L'avantage devint par ce moyen considérable. Clavius sut en profiter; & prenant un ton de supériorité, il traita fort mal son Adversaire. Ce fut ici le dernier assaut qu'il soutint. Il parut pourtant encore une censure du nouveau Calendrier, sous le titre d'Elenchus Calendarii Gregoriani; mais le P. Guldin, Confrere de Clavius, y répondit par un Ouvrage intitulé : Elenchi Calendarii Gregoriani rețutatio.

Ce n'étoit cependant pas sans raison qu'on attaquoit ainsi de toutes parts l'ouvrage de Grégoire XIII. Premierement en fixant l'Equinoxe au 21 Mars, comme on l'avoit fait dans l'assemblée formée par le Pape pour la réformation du Calendrier Julien, on n'avoit point eu égard aux Observations astronomiques, qui apprennent, que l'Equinoxe du Printems artive souvent le 20, le 22, & même le 23 de Mars. En second lieu, on prétendoit que par l'arrangement du nouveau Calendrier, il s'en falloit au moins un jour, qu'on ne ramenât les nouvelles Lunes à leur vérirable tems.

Ces défauts & une certaine haine pour le Pontife Romain de la part des Protestans, su-

N ii

rent un obstacle à l'adoption du nouveau Calendrier en Angleterre, en Hollande, & dans une grande parrie de l'Allemagne. On s'en tint dans ces Pays au Calendrier Julien, malgré ses: imperfections Cette division apporta une si grande diversité dans la maniere de compter entre les Protestans & les Catholiques, que ceux là comproient au commencement de ce siecle le vo Mars, tandis que ceux-ci comptoient le 21. Les premiers étoient sans doute dans l'erreur : ils le comprirent enfin; & l'amour de l'ordre & de la vérité imposant silence à la passion, ils résolurent d'adopter du moins l'année Grégorienne, en rejettant les onze jours qui causoient leur erreur. Quant aux épactes, les Protestans n'ont pas cru devoir em faire usage, parcequ'ils ne pensent pas que ce moyen soit assez exact pour déterminer précisément l'année Lunaire & la fête Paschale. Ils rejettent absolument tous les cycles, qu'ils trouvent imparfaits, & s'en tiennent au calcul ass tronomique.

Pendant que les Protestants se disposoient à recevoir le Calendrier Grégorien, les Catholiques estimerent convenable de le soumettre à un nouvel examen, afin de les engager à s'unir à eux avec plus de consiance. Ciément XII forma pour cet esset une Congrégation composée des plus habiles Astronomes d'Italie, & présidée par le Cardinal Noris, qui s'étoit rendu recommandable par une vaste érudition. M. Bianchini, Camérier du Pape, en sut nommé le Secrétaire.

Les nouvelles publiques eurent à peine annoncé cette Congrégation, que tous les Savans

DE LA CHRONOLOGIE. de l'Europe s'empresserent à concourir à l'exé-Cution de son projet. M. Cassini lui envoya dif-Écrens Mémoires, qui contenoient une nouvelle méthode de fixer invariablement les équimoxes au même jour, & une maniere de régler Les Epactes & les nouvelles Lunes, supérieure a celle de Lilius. Le P. Bonjour, MM. Man-Fredi & Maffei, s'occuperent aussi à cette ré-Formation, & publierent leurs idées qui formerent une controverse à laquelle les vues de M. Cassini donnerent lieu. Quoique Bianchini fût obligé de rendre compte de tous ces écrits à la Congrégation, il trouvoit encore le tems d'examiner la chose par lui même. Cet examen le conduisit à une découverte : ce fur une période de 1184 ans, qui ramenoit les nouvelles Lunes & la fête de Pâque au même jour & à la même minute. Il proposa aussi un cycle, dans lequel il renfermoit toutes les variations des nouvelles Lunes & les Fêtes mobiles. Tous ces travaux devinrent néanmoins inutiles. La Congrégation en sentit bien le mérite, mais elle découvrit tant d'embarras dans l'exécution des meilleurs projets qu'ils contenoient, qu'elle jugea qu'il valoit mieux encore laisser les défauts du Calendrier, que de le perfectionner par des movens si diffic les.

Cependant on confirma l'usage des Lettres, pour indiquer les Dimanches de chaque année. On s'en servoit déja dans le Calendrier Julien, à l'exemple des Romains qui en marquoient les Nones, & qu'ils appelloient à cause de cela Nundinales. Ces Lettres sont la lettre A, jusques à la lettre G, inclusivement. Elles indiquent le premier Dimanche du mois de Jan-

vier, & servent pour tout le reste de l'année. De sorte que si le premier jour de l'an est un Dimanche, la lettre Dominicale est la lettre A. C'auroit été la lettre B, si le premier jour de l'année eût été un Samedi, parceque le premier jour de Janvier est toujours représenté par la lettre A. Ainsi pour trouver la Lettre Dominicale d'une année, on n'a qu'à connoître le premier jour de l'année, & en nommant ce premier jour A, & suivant l'ordre des lettres B, C, D, E, F, G, la lettre, qui marquera le Dimanche qui suivra, sera la Lettre Dominicale. Cette lettre est la lettre B, si le jour de l'an est le Samedi. Ce sera la lettre G, si ce jour est un Lundi. Ces Lettres Dominicales suivroient pendant sept années leur ordre naturel, s'il n'y avoit point d'année bissextile; mais cette année, qui arrive tous les quatre ans, change cet ordre une fois à chaque révolution. Ce ne peut donc être qu'au bout de vingt-huit ans, produit de 7 par 4, qu'il est rétabli. On appelle cycle solaire cet espace de tems.

Enfin on résolut de continuer à diviser le tems par Indictions. C'est un cycle de quinze années, qu'on suppose avoir commencé trois ans avant la naissance de Jesus-Christ. Il a été imaginé en 312, par Constantin le Grand, asin qu'on ne comptât plus par les années Olympiades, mais par Indictions. On s'en sert pour conserver la mémoire du Concile de Nicée.

L'usage de ces cycles étoit assez borué. Jofeph Scaliger, en les combinant, en tira un plus grand avantage. Il multiplia ensemble ces trois cycles, celui de Methon, ou cycle Lunaire, de

DE LA CHRONOLÓGIE. 19 ans; le cycle Solaire de 28 ans, & le cycle d'Indiction de 1 (. Le produit de ces trois nombres est 7980, ce qui forma un nouveau cycle composé de 7980 années, qu'on a appellé la - Période Julienne. Or en supposant que cette pé-- riode ait commencé 4713 ans avant la naissance de J. C., elle serr à caractériser chaque année par ses événemens, parceque ces trois cycles Lunaire, Solaire & d'Indiction ne pouvant se rencontrer qu'une seule fois en 7980 ans, & ayant été en usage dans les calculs des Chronologiftes, elle indique les vrais tems & réforme les erreurs. Aussi ramene-t-on à cette période toutes les époques. Les Chronologistes fixent par ce moyen le tems des plus grands événemens. Ils déterminent le tems de la création du monde à 253 de la Période Julienne, celui des Olympiades ou de l'institution des Jeux Olympiques, l'an 3938 de cette période; celui de la fondation de Rome l'an 1961, & celui de la naissance de J. C. l'an 4713 de la même période, &c.

Cela est fort avantageux. Tout le monde en convient. Cependant un Capucin, nommé Jean-Louis, d'Amiens, ayant remarqué que la période Julienne ne pouvoit être d'aucun usage pour ceux qui comptent plus de 4713 ans depuis la création jusqu'au Messie, inventa à la fin du dernier siecle une période de 15960 ans, qu'il trouva en multipliant les cycles Lunaire & Solaire par 30. Il l'appella la Période Louise, à l'honneur du siecle de Louis le Grand; mais comme on ne voir point dans cette période d'autres avantages que celui de reculer l'origine des choses, les Chronologistès s'en tien-

nent à la Période Julienne, qui ost établie su

des fondemens plus solides.

C'est ici le dernier essort qu'on a fait pou persectionner la Chronologie; car il ne fau pas compter les divisions vagues des tems, ima ginées par quelques Chronologistes pour fixe les époques. Varron, par exemple, divise le tems en Iems obscur & incertain, en Tems sabuleux, & en Tems historique.

Le Tems obscur est celuiqui s'est écoulé depuis la création jusqu'au déluge : ce qui com-

prend 220 ans.

Le Tems fabuleux commence au déluge, & finit aux Olympiades, l'an du monde 228.

Le Tems historique commence aux Olympia-

des, & n'est pas terminé.

On a encore divisé le tems en six âges. Le premier âge comprend le tems écoulé depuis l'origine du monde jusqu'au déluge l'an 1657. Le second commence à la fin du déluge, & se termine à l'alliance que Dieu sit avec Abraham, l'an du monde 2083. Le troisieme âge commence à Abraham & finit à la sortie des Issaclites hors de l'Egypte, l'an 2513. Le quatrième a commencé dans le tems de cette loi, & s'est terminé à la dédicace du Temple de Salomon, l'an 3000. Le cinquieme commence à l'entière construction de ce Temple, & se termine à la captivité des Juiss de Babylone, l'an 3468. Enfin le sixieme âge date du tems de la liberté accordée aux Juiss par Cyriss, & sinit à la natissance de J.C.

Les Poètes ont voulu aussi donner des époques des tems, & les ont divisés en siecle d'or, siecle d'argent, siecle d'airain, siecle de fer, pour exprimer la félicité primitive de l'homme, DE LA CHRONOLOGIE.

201

& le progrès de ses malheurs suivant cette division. Nous sommes dans le siecle de ser, parceque cet âge marque la guerre que les hommes se sont entreux & la suite de leurs divisions. Mais toutes ces sictions ne méritent pas d'avoir

place dans l'histoire d'une science.

C'est encore un problème que de ranger dans un ordre méthodique les faits essentiels de l'histoire sacrée & profane. L'année seule de la naissance de Jesus-Christa formé cinquante opinions. La Bible des Septante compte depuis la création jusqu'à la naissance d'Abraham, 1 500 ans de plus que la Vulgate ou la Bible Hébraique. Ce qui cause cette obscurité impénétrable, c'est la différente maniere de compter des peuples, & les noms différens qu'ils donnoient à un même Prince.

Au commencement de ce siecle le grand Newton imagina un système pour ramener les événemens à des époques fûres par le fecours de l'Astronomie. Il chercha dans quels dégrés de leurs signes Chiron avoit fixé les points équinoxiaux, lorsqu'il imagina les constellations pour l'usage des Argonautes, & il trouva que c'étoit au quinzieme dégré. Or l'an 316 de l'Ere de Nabonassar, ou l'an 4285 de la période Julienne, Methon avoit observé le solstice d'Eté au huitieme dégré du Cancer. Les Solstices avoient donc reculé de sept dégrés. Ils reculent d'un dégré en 72 ans, & par conséquent de 7 dégrés en 504 ans. Ainsi en ajoutant ce nombre d'années à celui où Methon vivoit, Newton détermine le tems de l'existence de Chiron, & par conféquent celui de l'expédition des Argonautes, qu'il fixe à 936 ans avant J. C.

1700.

o Histoire

Tout ceci change beaucoup les époques de l'histoire; mais Newton rappelle aisément ces événemens au calcul astronomique, en changeant la longueur des regnes des Rois. Cela est très ingénieux. Cependant ce n'est pas-là un titre suffisant pour valoir la certitude : aussi at-on examiné, & même critiqué avec tant d'avantage ce système, qu'il s'en faut beaucoup qu'on puisse encore en faire usage, pour déterminer les événemens. C'est sans doute un préjugé peu favorable pour la Chronologie, qu'elle n'ait pas pu être assujettie à des regles par un homme tel que Newton. On ne manquera pasd'imaginer d'autres systèmes: mais il ne sera pas impossible de démontrer que ce ne serontque des systèmes; & la science des tems pourra se renfermer dans le petit nombre de principes ou de regles que j'ai rapportés dans cette histoire.



### HISTOIRE

#### DE LA

# NAVIGATION.

C'est un problême qu'on n'a encore pu résoudre, de savoir si l'art de naviguer a été connu avant le déluge. Il est des Historiens qui tiennent pour l'affirmative, parcequ'on a trouvé en divers endroits, à plus de cent brasses de profondeur, les débris de plusieurs Navires chargés de caracteres antiques qu'on n'avoit pu ni lire, ni déchiffrer. Ils prétendent même que Japhet, troisieme fils de Noé, avant cette inondation générale, avoit fait construire le post avant J. C. de Jopé dans une forme plus réguliere, & qu'il lui avoit donné son nom. Si on les en croit, Noé connoissoit déja la Méditerranée, qu'il parcourut avec ses trois enfans. Il avoit montré à Sem le rivage Assatique depuis le Tanaïs jusqu'au Nil; à Cham les côtes de l'Afrique, depuis le Nil jusqu'au détroit de Gades; & à Japhet toutes les côtes de l'Europe depuis Gadès jusqu'au Tanaïs. Mais tour cela n'est appuyé que sur des conjectures qu'on détruit aisément par d'autres conjectures qui ne méritent pas. -plus de croyance.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les ensans de Japhet surent navigateurs. Horace appelle par cette raison la race de Japhet, audax Iapeti genus. Etablis sur le rivage de la mer, ils sirent

HISTOIRE

pour les cotoyer, de petits navires construits à ce qu'on croit, sur le modele de l'Arche. On ne sait pas autrement ce que c'étoit que ces vaisseaux. Ceux qui pensent que toutes les chofes se sont développées par degrés, disent qu'ils se hasarderent peu à peu à quitter le rivage; qu'ils s'enhardirent à oser davantage, en témérité, les vents & les courans les avoient jettés malgré eux sur des côtés plus éloignées, où ils avoient mieux aimé établir leur séjour, que de s'exposer à un péril éminent en tâchant de revenir chez eux.

Mais avec quels bâtimens ces premiers navigateurs se livroient ils à la mer? C'est co qu'on ignore. On assure cependant qu'on a commencé à naviguer avec des radeaux. Ils étoient formés avec des poutres jointes ensemble, & couvertes avec des planches ou avec des peaux cousues & ensées : des animaux les traînoient le long du rivage; & quelquefois aussi les faisoit on voguer avec de longues perches qu'on appuyoit fortement contre le rivage. On en attribue l'invention à un Roi d'Egypte -nommé Erythios. A cet invention succeda celle; des barques. Les premieres furent faites de jones. On en fir ensuite avec des troncs d'arbres creusés. On prétend que ces barques furent long-tems en usage; cependant nous lison dans l'Histoire que Sejostris, Roi d'Egypte, & 1491 ans se trouvant trop resserré dans ses Etats, eut l'ang avant J. C. bition de faire des conquêtes au-delà de la mé rouge, qu'aucun de ses prédécesseurs n'avoit et core franchi, & qu'il fit construire à cette f une flotte de quatre cents vaisseaux avec lesque

El s'étoit rendu maître de toutes les Isles & des Villes qui étoient situées sur cette mer ou sur ses bords. L'Histoire nous apprend encore qu'il passa le Golse Arabique; qu'il assujettit tous les rivages de la mer jusqu'aux Indes, qu'avec une autre flotte sur la méditérannée il soumit la plus grande partie des Cyclades, les Isles de la mer Egée, celles de Crete & de Phénicie; & que la rébellion de Danaü, son frere, qui vouloit monter sur le Trône consié à ses soins, l'obligea à retourner en Egypte & à s'y fixer.

Danaus ne jugea pas à propos d'attendre le retour du Roi pour se soustraire au châtiment dont il étoit menacé. Il se retira à Argos dans le Peloponèse sur un vaisseau qui fut le premier qu'on vit paroître en Grece, car on ne s'y servoit alors que de radeaux & de monoxilles. La question est de savoir ce que c'étoit que ce vaisseau. Des Savans très estimables, Schefer, Fabreii, Morisot, s'accordent en ce point, que le premier navire avoit la figure d'un poisson. La tête de cet animal formoit la proue, son ventre, la poupe & le corps même du Bâtiment: sa queue tournante autour d'une cheville, formoit le gouvernail, & les nageoires étoient faites avec des pieces de bois, par le moyen desquelles on faisoit voguer le navire : c'étoit des especes de rames. L'expérience fit voir que cette imitation n'étoit pas heureuse. Ce Bâtiment étoit trop lourd pour qu'il pût siller aisément. On tâcha donc de le perfectionner en le rendant plus léger & plus maniable. On fit de petites Galeres avec lesquelles on se hasarda en pleine mer. On ne perdoit pas les côtes de vue; de sorte que l'art de naviguer consistoit dans la connoissance des côtes. Il y avoit dans chaque Havre des Pilotes qui facilitoient cette connoissance aux navigateurs, & qui les inf-truisoient en même tems de la qualité des vents qui regnoient sur chaque côte, & du tems des marées.

Bientôt aux rames on joignit la voile. On ne fait point exactement à qui on en doit l'invention. Quelques Historiens en font l'honneur à Dedale, d'autres à Eole, ou à Icare: personnages fabuleux, qu'on ne connoît point dans l'histoire des faits. J'ai cru moi-même qu'on pouvoit l'attribuer à Isis, d'après une médaille dont j'ai donné l'explication, & qui paroît avoir été frappée pour transmettre à la postérité l'origine de la voile (a). Si mon explication est vraie, c'est au hasard qu'on doit cette invention. En effet Isis n'en fit pas autrement la découverte. Elle avoit perdu son fils, qu'elle aimoit éperduement, & désespérée de ne le pas trouver sur les côtes, elle entra dans le premier bâtiment de mer qui se présenta à sa vue, & courut le chercher sur les eaux. Son desespoir lui donna d'abord assez de force pour manier de lourdes rames; mais l'épuisement fuccedant à la fatigue, elle se leva, & défit son voile de tête pour se mettre plus en liberté. La vivacité de cette action permit aux vents de faire impression sur ce voile, & lui indiqua ainsi l'usage qu'elle en devoit faire au défaut des rames.

Quoi qu'il en soit de cette origine, les pre-

<sup>(\*)</sup> Voyez les Recherches historiques sur l'origine & les progrès de la construction des Navues des Anciens.

DE LA NAVIGATION.

unieres voiles furent de différentes matieres: on leur donna presque toutes sortes de figures. On en fit de rondes, de triangulaires & de quarrés : on les peignit aussi de diverses couleurs. Les voiles de Thesée quand il passa en Crete, étoient blanches; celles d'Alexandre étoient peintes; & la superbe Cleopâtre en avoir de pourpre à la bataille d'Actium. On plaçoit les voiles les unes sur les autres, & avec ces secours on gagnoit le large, mais c'étoit toujours sans perdre les côtes de vue. On s'arrêtoir la nuit.

Les Sidoniens furent les premiers qui oserent naviguer au milieu des ténebres. Strabon, qui nous aprend cela, ne dit point comment ils faisoient. Les astres leur servoient-ils de guide? C'est ce qu'on ignore. Ce qu'il a de certain, c'est qu'on doit aux Phéniciens l'art de naviguer par le secours des astres. Ces peuples s'imaginerent qu'il y avoit du côté du nord des étoiles qui paroissoient toujours vers le même endroit du ciel, & ils penserent, avec raison, qu'elles pouvoient servir à s'orienter. Ils se servirent d'abord de la grande ourse ou du grand charriot. Thalès ayant reconnu que la petite ourse ou le petite chariot étoit encore plus fixe que l'autre, conseilla aux Grecs de faire usage de celle-ci: mais on ne suivit point ce conseil.

Les Phéniciens parcoururent ainsi toute la méditérannée. L'inspection seule de la grande avant J. G. ourse suffisoit pour les faire reconnoître. Cela est admirable: mais le merveilleux est bien plus grand, lorsqu'on voit ces peuples se répandre sur toutes les mers, les couvrir de flottes nombreuses, & s'y rendre célebres par leurs

courses & leurs conquêtes. Malgré les efforts de très savans hommes, pour connoître leur navigation, une obscurité impénétrable envelopece point important de l'Histoire. On nous a seulement appris que les Caldéens inventerent un instrument pour observer les astres, qu'ils appellerent Bâton de Jacob, & qu'on a nommé depuis Arbalete. Ils prenoient avec cet instrument la latitude ou la distance à l'équateur du lieu où le navire étoit. Ils mesuroient aussi le chemin du vaisseau. Ils avoient ajusté pour cela à côté du navire, une roue garnie de vannes; de maniere que l'eau, en coulant le long du navire, frappoit ces vannes, & selon qu'elle y couloit avec plus ou moins de vîtesse, elle faisoit tourner plus promptement cette roue. Pour connoître le nombre de ses révolutions. on avoit placé une autre roue que celle-ci faifoit mouvoir. Cette seconde roue étoit remplie de cailloux, qui tomboient à mesure que la roue tournoit; chaque révolution en donnoit un. Sachant ensuite par expérience, combien il falloit de révolutions de la roue pour faire une lieue, ce qu'on connoissoit par le nombre de cailloux, on avoit les premiers termes d'une regle de proportion qui devenoient les fondemens perpétuels de l'estime du sillage ou de la vîtesse du navire.

Ces inventions, quelqu'imparfaites qu'elles soient, étoient, sans contredit, très ingénieuses. C'étoit déja des moyens propres à entreprendre de longues navigations. Mais comment les anciens faisoient-ils pour diriger la route de leur navire? Les mémoires manquent absolument à cet égard. On ne connoît pour cela que l'u-

Tage de la boussole, & il est presque démontré que cet instrument n'a été inventé qu'en 1300, par Flavio Giogia. Il est vrai qu'on connoissoit avant certe invention la propriété de l'aimant à se diriger au nord, & son usage. En esser la boussole ne consiste que dans la disposition d'une aiguille aimantée, de maniere qu'on puisse diriger aisément par son moyen la route d'un vaisseau. Or, en 1200, les François tiroient parti de la propriété directrice de l'aimant pour se conduire sur mer: & comme on ne sait pas s'ils ont sait cette découverte, on conjecture qu'ils la tenoient de quelque peuple plus ancien qu'eux.

En remontant ainsi, on peut bien penser que la propriété que l'aimant a de se diriger au Nord, a été connue des anciens, & qu'ils s'en sont servis dans leur navigation. Si cela est, il n'y a plus rien d'extraordinaire dans les grandes courses qu'ils ont faites sur toutes les mers. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne trouve point dans l'Histoire l'époque de la découverte de cette propriété de l'aimant. Les Anglois prétendent bien qu'on la doit à Roger Bacon; mais c'est une simple prétention sans vraisemblance & sans preuve; car Bacon vivoit dans le treizieme siecle, & l'on savoit en France au douzieme siecle, que l'aimant se dirigeoit toujours.

Voila tout ce qu'on peut dire & tout ce qu'on sait sur la navigation des anciens. Malgré le grand nombre de Savans Mathématiciens, qui brillerent dans l'antiquité, aucun ne chercha à la soumettre à des principes & à des regles. Ce ne sur que dans le quinzieme siecle qu'on y

1500 ans pensa. Encore le hasard contribua-t-il à cette après J. C. entreprise. Des marins de Portugal ayant fait quelques découvertes sur les côtés de l'Afrique, firent naître dans l'esprit de Dom Henri, fils de Jean, Roi de Portugal, l'envie de faciliter aux navigateurs les moyens d'en faire de plus considérables. Il communiqua son dessein à deux Mathématiciens qui passoient à sa Cour pour les plus habiles du Royaume : ils se nommoient Joseph, & Roderic. Ces Savans chercherent avec le Prince Henri des méthodes & des instruments avec lesquels on pût se conduire sur mer en observant les astres. On ignore en quoi cela confistoit. Seulement on fait que le Prince Henri fit donner aux Pilotes plusieurs instrumens pour prendre la latitude, parmi lesquels l'Astrolabe & le Nocturlabe tenoient les premiers rangs. Celui-ci servoit à trouver combien l'étoile du Nord est plus haute ou plus basse que le pôle, & quelle heure il est pendant la nuit. On prenoit avec l'autre, la hauteur des Astres. Ces instrumens étoient sans doute très défectueux, comme on l'a reconnu depuis; mais c'étoit beaucoup d'avoir imagine des moyens, même grossiers, de résoudre des problêmes nautiques, en supposant que le Nocturlabe & l'Astrolabe soient de l'invention du Prince de Portugal & de ses Mathématiciens, comme il y a lieu de le croire.

Quoi qu'il en soit, les navigateurs Portugais, enhardis & éclairés par ces instructions. parcoururent toute la côte de l'Afrique: ils découvrirent l'Amérique & un passage aux Indes Orientales. Ces succès flatterent si fort Dom Henri, Joseph & Roderic, qu'ils forDE LA NAVIGATION.

merent le projet de construire des Cartes matines. Ils savoient qu'une des grandes difficultés dans la navigation, étoit de savoir la route qu'il falloit suivre pour afriver au lieu de la destination. Les Cartes Geographiques étoient bien connues alors, mais elles ne pouvoient être d'aucun usage sur mer, parceque dans ces Carres les Méridiens s'unissent aux pôles. Or dans ce cas les rumbs de vent ou les routes du navire, qui doivent couper tous les méridiens sous un même angle, sont des lignes courbes : & des lignes courbes ne peuvent faire connoître la route qu'un vaisseau doit suivre. Pour fauver cet inconvenient, le Prince Henri, imagina de faire des Cartes dont les Méridiens fussent en lignes droites & paralleles, & par ce moyen les rumbs de vent, formés par des lignes droites, couperent tous les méridiens sous un même angle. Il supposa dans cette construction que la mer étoit une surface plane, & n'eut point égard à la diminution des dégrés de longirude, à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur ; diminution qui provient de la sphéricité du globe terrestre. Certe supposition étoit une erreur fort considérable dans une grande Carte.

C'est la remarque que sit un célebre Géographe des Pays-Bas, nommé Mercator. Quelque tems après Edouard Wright, habile Géometre, chercha un moyen de réduire la convexité de la iner à un plan dont les parties essentielles confervassent les mêmes proportions que celles qui composent la mer même. Sa sagacité & ses travaux lui procurerent la solution de ce problème. Ayant découvert par les régles de la Géométrie, un rapport constant entre le rayon &

O ij

se que la nacelle flote librement, & qu'on puisse la regarder comme fixe. Alors on commence à comprer le nombre des nouds écoulés pendant une demi-minute; & comme ces nœuds sont autant de toises, on juge par-là de la viresse du Vaisseau.

Cette machine qu'on appelle Lock, du nonz de son Auteur, est simple; mais elle a mille impersections. Cependant comme il est aisé de s'en servir, elle est encore aujourd'hui en usage. Ce n'est pas qu'on n'ait proposé d'autres anachines infiniment plus parsaites. Mais telle est la méthode dans la pratique des Arts, qu'on présere les moyens aisés, quelque mauvais qu'ils soient, à ceux qui sont infiniment plus parsaits, lorsque l'exécution exige quelques soins.

Après avoir amélioré la maniere d'estimer le chemin du Vaisseau, on songea à substituer aux instrumens dont on se servoit pour observer les Astres sur mer, d'autres instrumens plus exacts. Les Pilores de Dieppe se servoient pour ces observations d'un anneau gradué percé, connu aujourd'hui sous le nom d'Anneau astronomique. Ils faisoient aussi usage d'un autre instrument de bois formant un quart de cercle & garni d'une pinule, semblable à celui dont les Astronomes faisoient usage pour leurs observations, & qu'ils appelloient Quart astronomique. On ne sait s'ils ont invente ces inftrumens, ou, pour mieux dire, s'ils ont eu la premiere idée d'accommoder à l'usage de la mer les instrumens des Astronomes; mais il est certain qu'ils sont les premiers qui en aient fait ulage fur mer.

C'étoient ici des essais, qui ne surent pas heureux. L'expérience fit voir que l'arbalete des Anciens étoit encore préférable à ces inventions. Il s'en faut beancoup néanmoins que cet instrument soit sans défauts. Les Anglois, à qui l'art de la navigation devenoit tous les jours un objet plus important par les avantages qu'ils en retitoient, en étoient sur tout très mécontens. L'un d'eux, qu'on ne nomme point, après plusieurs recherches, crut que le seul parti qu'il y eût à prendre pour avoir un bon instrument. c'étoitige perfectionner le Quart astronomique. Cette idée se fortifiant toujours plus dans sonesprit, il y fixa toute son attention, & imagina l'instrumant suivant, connu sous le nom de Quartier Anglois.

Deux arcs de bois, dont l'un est de soixante dégrés & l'autre de trente, attachés chacun à chaque extrémité d'un bâton, qui est le rayon de ces arcs, forment cer instrument. Au centre est une pinule dont la sente est perpendiculaire au rayon ou bâton, & sur les deux arcs coulent deux autres pinules qu'on peut arrêter sur cha

que dégré.

Tous les Navigateurs firent un accueil infinité à ce Quartier Anglois. Ils ne crurent pas qu'on pût trouver rien de mieux. Ce n'étoit pourtant pas le sentiment des Mathématiciens. Plus difficiles à contenter que les Marins, ils trouvoient que la pratique de cet instrument étoit trop imparsaite pour qu'on pût avoir sur merdes observations exactes. En esset, il exige une position invariable; situation dissicile à garder sur un vaisseau. Sans cela l'astre & l'horison qu'il faut observer en même-tems; se désunis-

1700

fent, & l'observation est fausse. M. Hook, ha bile Mathématicien Anglois, jugea de-là que la perfection d'un instrument pour observer le Astres sur mer, consistoit en ce que l'Astre & l'horison ne se désunissent pas pendant l'observation. Quoique cela parût extrêmement difficile, à cause du tangage & du roulis du Vaisseau il crut qu'avec des miroirs on pourroit procurer cette réunion. MM. Stréet, Newton & Halley goûterent cette idée, & proposerent des moyens de la mettre à exécution. On commença à croire que la chose n'éroit pas impossible, comme on l'avoit presque assuré d'abord. Encouragés par cette espérance, M. Hadley, savant Anglois, entreprit enfin de construire un instrument avec des miroirs. Il prit d'abord le Quart astronomique; & comme en ajustant un miroir fur le centre de ce Quart & un sur l'alidade, mobile à ce centre, les dégrés furent doublés par la réflexion de la lumiere, il réduisit ce quart à la moitié, c'est-à-dire à quarante-cinq dégrés, qui est la huitieme partie du cercle. Ce ne fur donc plus un quart astronomique, mais un Octant, qui est le nom qu'on a donné à cer instrument,

Il y a eu peu d'inventions mieux accueillies que celle ci. Elle charma tout le monde. Les Mathématiciens en firent les plus grands éloges, & les Marins encouragés par ce suffrage, crurent devoir s'en servir. On trouva cet Octant bien supérient au Quartier Anglois: mais les personnes dissicles, ou qui examinent sans prévention, crurent qu'on pouvoir encore faire mieux. M. de Fouchi, en France, imagina un autre Octant, où il applique une Lunette; ce

quine pouvoit pas se faire aisément à l'Octant de M. Hadley. En Angleterre, M. Smith avoit encore de plus grands desseins: c'étoit de faire un Octant non-seulement à lunette, mais encore à simple réslexion.

Les choses ne se persectionnent pas tout-acoup. Quelque excellente que soit la théorie ou
la construction d'un instrument, elle ne répond
pas toujours à la prarique. En faisant usage de
l'Octant de M. Smith, je reconnus moi-même;
en 1750, que la position des Miroirs étoit désectueuse; & le desir que j'avois de contribuer
àl'art de la navigation, auquel je m'étois consacré, me porta à chercher quelque chose de
mieux. Con'est point à moi à prononcer si je
l'ai trouvé; mais il entre dans le plan de cette
histoire de dire quel sur le fruit de mes recherches.

J'emprunțai la figure & la forme de l'Octant de M. Smith, qui étoit la feule qu'on pût adopter. C'est un secteur de cercle de quarante-cinq dégrés, sur le rayon duquel est une lunette. Au centre de ce Secteur, je posai un pont au-des-Sous duquel je fis mouvoir l'alidade garnie d'un miroir. Un autre miroir fut placé au-dessus du pont, & je téunis par ce moyen avec beaucoup de facilité & de justesse l'astre & l'horison dans routes forres de situation. J'ajustai ensuite la Lunette en conséquence de cette invention, & j'imaginai une avance placée sur le rayon qui porte la lunette, sur laquelle je posai une espece de chevaler massif, chargé d'un miroir, que je sis incliner & tourner avec deux dissérentes vis, Je construis ainsi un Octant à simple reflexion & à lunette, avec lequel on pûr obferver également par devant & par derrient c'est à dire soit en regardant l'astre, ou en l'interpret de l'astre n'est pas découvert.

M. Baradelle, Ingénieur du Roi pour les Instrumens de Mathématiques, exécuta cet instrument avec beaucoup de soin & de propreté. L'ouvrage sut sini en 1752. J'en publiai la construction & l'usage dans une brochure, qui parut sous ce titre: Traité des Instrumens propres à obferver les Astres sur mer, où l'on donne la construc-

truction & l'usage d'un nouvel instrument. L'instrument & la brochure furent présentés à seu M. le Marquis de la Galissoniere, Lieutenant Général des Armées Navales, qui les fit voir au Roi, à Fontainebleau, au mois d'Octobre 1752. S. M. en parut satisfaite ; elle nomma des Commissaires pour examiner l'un & l'autre. Le rapport de ces Commissaires fut si avantageux, que le Ministere ordonna de construire plusieurs de ces nouveaux Octans pour le compte du Roi. Ils furent envoyés dans distérens Ports de mer. La Gazette de France, du 6 Janvier 1753, annonça cette découverte, & le premier envoi qui fut fait à Brest. C'est ainsi qu'elle s'exprime : On a envoyé depuis peu à Brest, par ordre du Roi, un nouvel instrument pour observer les Astres sur mer. Il a été inventé par le seur Savérien ; Ingénieur de la Marine & Membre de la Société Royale de Lyon, connupar plusieurs Ouvrages, & exécuté par le sieur Baradelle, Ingénieur du Roi pour les Instrumens de Mathématiques. Il est à simple réflexion & à lunette, deux qualités importantes qu'on n'avoir ancore pu zeunir.

L'usage qu'on fait de cet Octant depuis plus de dix ans, doit en avoir fait connoître la valeur. Il paroît que les Marins en sont contens. puisqu'ils continuent de s'en servir. Les Mathématiciens même qui ont travaillé pendant quelque tems avec tant d'ardeur à trouver un instrument propre à observer avec exactitude les Astres sur-mer, ont ce semble rallenti leurs travaux depuis l'invention du nouvel Octant. La critique sévere qu'on en a publice dans les Mémoires de Mathématique & de Physique, imprimés à Marseille (\*), n'a rien diminué de l'estime qu'ils paroissent en faire. Quoiqu'ils aient toujours à cœur la perfection de l'art de maviguer, & qu'ils reconnoissent que l'observazion des Astres sur mer, est une partie essenzielle de la navigation, ils ont porté leurs vues d'un autre côté : c'est sur la persection de la Boussole & la découverre des Longitudes

Dans son origine, la Boussole étoit compotée d'une petite pierte d'aiman raillée en forme de grenouille, ensermée dans une espece de nacelle de bois, qu'on mettoit dans une houteille pleine d'eau. L'aiman se trouvant libre, se dirigeoit au Nord, & indiquoitainsila route aux Navigateurs. On l'appelloit Marinette, parceque c'étoit le nom de l'animal dont on avoit donné la forme à l'aiman Lorsqu'on eut reconnu la vertu communicative de l'aiman au fer & à l'acier, ce qu'on croit avoir été découvert par Paulus Venetus, ou plus sûrement par

<sup>(\*)</sup> On trouvera une réponse à cette Critique dans le second Tome du Dictionnaire historique, théorique & pratique de Marine, publié en 1758, chez Jombers, Voyez l'article Octante

Flavio Gioja vers l'an 1300, on substitur à l'aiman une aiguille aimantée qu'on suspendit au fond d'une boète ronde divisée en trente-deux parties, qui formoient les trente-deux airs de vents. Il manquoit à cette Boussole un moyen de connoître les écarts de l'aiguille aimantée, du Nord, cette aiguille étant comme l'aiman, sujette à variation. C'est ce qu'on trouva en ajustant aux extrémités d'une alidade mobile au centre de la Boussole, deux pinules traver-sées d'un fil; de sorte qu'en tournoyant vers le Soleil à son coucher ou à son lever, on sut de combien l'aiguille s'écartoit de cet Astre; c'est-à-dire du Couchant ou du Levant, & par conséquent du Nord & du Sud.

On ignore l'Auteur de cette addition, qui a fait donner à la Boussole de mer, le nom de Compas de variation. Tous les Marins l'estiment & s'en servent. Cependant M. Halley à proposé un nouveau Compas de variation, qu'il a inventé, par lequel il connoît avec une très grande justeffe la variation de l'aiguille. Il le nomme Compas azimuthal , parceque c'est par les azimuths, ou cercles verticaux où perpendiculaires à l'horison, qu'il connoit la déclinaison de l'aiguille. A certe fin il éleve sur l'alidade mobile du compas ordinaire de variation, une lame de métal, qui forme une elpèce de pinule, & qu'on baisse quand on veut par le moyen d'une charmere. Il tend enfuite un fil depuis le haur de cette pinnule jusqu'au milieu de l'alidade. On fair ainsi usage de cet instrument. On tourne l'alidade vers le Soleil, de maniere que l'ombro du fil rombe & sur la fente de la pinnule & sur la ligne, qui

111

est au milieu l'alidade. On juge par cette ombre, de l'écart de l'aiguille de l'azimuh du Soleil, & par conséquent de la variation de l'ai-

guille.

Quoique cette Boussole soit bien supérieure au compas de variation, les Marins ne l'ont pas cependant encore adoptée. Ils se sont attachés à perfectionner la Boussole proprement dite, en donnant à l'aiguille la plus grande vertu ou sorce qu'elle puisse acquérir de la part de l'aiman, & en la suspendant sur son pivot le mieux qu'il est possible, & ils ont été bien sécondés à cer égard par M. Anthéaume, connu par ses expériences sur les aimans artificiels, qui a donné le moyen de faire des Boussoles, où ces deux qualités de l'aiguille, dont je viens de parler, la vertu & la suspension, se trouvent parfaitement réunies (\*).

Pendant que M. Halley travailloit à perfectionner le compas de variation, deux Mathématiciens habiles étoient occupés de la mesure du sillage ou chemin du Vaisseau. L'Académie Royale des Sciences de Paris ayant proposé, pour le prix qu'elle distribue tous les deux ans sur la Navigation, de déterminer le meilleur moyen de connoître ce chemin & d'en tenir compte, le célebre Marquis de Poleni, imagina une Machine qui remporta le prix. Elle consiste en une colonne en forme de paralle-lipipede sur laquelle est un levier parfairement mobile. A l'une des extrémités de ce levier est attaché un globe qu'on jette à l'eau, quand la

<sup>(\*)</sup> On trouve la description de cette Boussole dans le Distinnaire historique, théorique & pratique de Marine, art. Boussole.

#### 122 Histoiri

machine est placée sur le vaisseau, & à l'autre extrémité est un poids destiné à faire équilibre au choc de l'eau sur le globe. Cette extrémité répond à un demi cercle, dont elle parcourt plus ou moins de dégrés, selon que l'impression de l'eau sur le globe est plus ou moins grande. On connoît donc par là la valeur de cette impression, & par conséquent la vitesse du Vaisseau qui lui est proportionnelle. Pour parvenir à cette connoissance, il faut avoit appris par expérience qu'une vîtesse déterminée donne tant de dégrés, afin de déduire par les dégrés les autres vitesses du Vaisseau. Or cette expérience n'est pas aisée à faire. C'en fut assez pour en dégoûter les Marins. Ils trouverent encore tant d'autres inconvéniens dans l'usage de cette machine, qu'on n'en a pas même fait l'essai.

L'autre Mathématicien qui a imaginé une nouvelle maniere de mesurer le chemin du Vaisseau, est M. Pitot. En écrivant sur l'hydraulique, qu'il a enrichie de plusieurs belles régles, il découvrit un instrument pour mesurer la vîtesse d'un coutant. C'est un tuvau recourbé, en forme d'entonnoir, auquel est adapté un tuyau de verre. Il plonge le tuyau dans l'eau, de maniere que l'eau entre par l'entonnoir. Elle monte ainsi dans le tuyau, & son ascersion y est d'autant plus grande, que sa vitesse est plus considérable, conformément à ce principe que la vitesse de l'eau d'un courant peut être considerée comme étant acquise par un chûte d'eau, & est toujours proportionnelle à l'élévation de cette chûte. L'application de cette machine pour mesurer le chemin du Vaisfeau fut aisée à faire. Il ne s'agissoit que de percer le Vaisseau, pour y placer le tuyau; de placer à côté un autre tuyau simple pour marquet le niveau de la mer, & d'observer l'excès de l'élévation de l'eau dans le tuyau recourbé sur celle du tuyau simple. Cet excès donnoit ainsi la viresse du Vaisseau. Mais il falloit percer le Vaisseau afin de placer ces tuyaux, & les Marins ne voulurent point entendre raison la dessus.

Je ne sais point s'il me convient de dire que j'ai voulu joindre moi-même mes efforts à ceux de MM. Poleni & Pitot. Mais si le Plan de l'Histoire des Sciences est de rapporter & les découvertes & les nouvelles vues, je dois parler de mes inventions. Celles dont il s'agir dans le cas présent, sont deux Machines avec lesquelles on peut estimer, ce semble, le chemin du Vaisseau avec assez de justesse. La premiere est composée d'une boule de bois emmanchée à un long bâton suspendu par son milieu ou environ, à la poupe du Vaisseau, de maniere qu'il peut balancer en tout sens à la moindre impression. Dans cette position, la boule est plongée dans l'eau. A l'autre extrémité du bâton, est attachée une corde qui passe dans un tuyau, & au bout de laquelle pend un bassin dans lequel on met différens poids.

Quand le Vaisseau fait route, la boule, étant entraînée avec une force proportionnelle à la vitesse du Vaisseau, fait par conséquent pencher l'autre extrémité du levier; ce qu'on empêche en mettant un contrepoids dans le bassia pour rétablir l'équilibre. Or c'est par ces poids qu'on connoît l'essort de l'eau sur la boule ou Histoiks

globe, & par conséquent sa vitesse. Asin de saciliter cette connoissance, j'ai calculé une table, où l'on trouve la vîtesse du Vaisseau relative à la charge qu'on a mise dans le bassin, & cela depuis six cens toises, jusqu'à près de

cinq lieues par heure.

La seconde Machine est formée de deux tuyaux, dont l'un reçoit une certaine quantité d'eau qu'il reverse dans l'autre; & comme il en reçoit d'autant plus que le sillage du Vaisseau est plus rapide, il en verse à proportion une plus grande quantité. En connoissant donc la quantité d'eau que contient le second tuyau, on a la vîtesse du Vaisseau. Une table met sous les yeux cette vîtesse relativement à la quantité d'eau qu'on trouve dans ce tuyau. Ces deux Machines sont décrites avec sigures dans l'Art de mesurer le sillage du Vaisseau, imprimé en 1750, chez Jombert.

Ce ne sont pas là les seuls moyens dont on peut faire usage pour estimer la vitesse du vaisseau. On parvient encore à cette estime d'une maniere plus savante : c'est en connoissant la force du vent, son angle d'incidence sur les voiles, la quantité de voiles qu'on porte, & l'angle de la dérive. Il est vrai qu'il n'est pas ailé d'acquérir ces connoissances. Premierement il faut une machine qui marque la force du vent. En second lieu, il est difficile de déterminer son angle d'incidence sur les voiles. Il s'agit en troisieme lieu, d'évaluer la voilure ou la surface des voiles. Enfin on est obligé de médurer la dérive pour connoître la résistance que le vaisseau oppose à l'impulsion de l'eau, suivant l'obliquité de sa route par rapport à sa quille.

quille. Ce sont la quatre problèmes parriculiers qu'il faut résoudre, pour avoir la solution d'un seul, savoir la viresse du vaisseau. Le dernier de ces problèmes, celui de la dérive, est surtout d'une si grande difficulté, que ce n'est qu'à la fin du dernier siècle qu'on a osé en tenter la solution, & dans celui-ci qu'on l'a trouvée.

Le P. Pardies est le premier qui ait cherché à déterminer la dérive par les loix de la méchanique. En considérant que le vaisseau, lorsqu'il fait route, oppose à l'eau deux résistances. une par sa pointe, & l'autre par son côté, il crut que le simple rapport de ces deux résistances suffisoit pour déterminer la dérive. Le Chevalier Rénau, Ingénieur de la Marine, adopta ce principe, & établit en conséquence une très belle théorie du mouvement du vaisseau ou de La manœuvre. Elle fut imprimée en 1689, par Ordre du Roi. Presque tous les Mathématiciens l'accueillirent. Le principe du P. Pardies, sur Lequel elle étoit fondée, n'étoit cependant pas vrai. M. Hughens le reconnut & en avertit le public. Il prétendit que ce n'étoit point fuivant Le rapport général de la résistance de la proue au côté du vaisseau, qu'il falloit déterminer la dérive, mais qu'on doit avoir égard à l'impulsion différente que peut recevoir souvent le vais-Seau, & surtout par le côté. Ce fut en 1693, dans la BibliothequeUniverselle, que son écrit parut. M. Rénau y répondit, & voulut engager les Mathématiciens à s'intéresser en sa faveur ou à le juger. La question étoit trop délicate pour qu'on osat prendre si promptement parti dans certe dispute. Le Marquis de l'Hôpital en fit part au grand Bernoulli (Jean), qui d'après

son exposition, prononca en faveur du Chevalier Rénau. Celui-ci ne manqua pas de publier sa victoire. Il composa avec beaucoup de soin un Mémoire dans lequel il prétendit démontrer son principe. Il le mit au jour en 1712, sous le titre de Mémoire, où est démontré un principe de la Méchanique des Liqueurs, dont on s'est servi dans la manœuvre des vaisseaux, & qui a été contesté par M. Hughens. Son dessein étoit de donner après cela une nouvelle édition de sa Théorie; mais quelqu'un ayant instruit Bernoulli de certe disposition, sit naître en lui le desir de voir par lui-même comment étoit énoncé le principe du Chevalier Rénau, constamment contesté par Hughens jusqu'à sa mort. Il se procura sa théorie de la manœuvre, & vit que le Marquis de l'Hôpital lui avoit mal exposé l'état de la question, & que M. Hughens avoit raison. Il recut dans ce tems-là le Mémoire du Chevalier Rénau, qui le prioit d'en porter son jugement sans nul autre égard que pour la vérité.

Il ignoroit les dispositions où étoit Bernoulli sur son principe; car la vérité sit voir que c'étoit ici un pur compliment, ou une maniere modeste de demander des éloges. En esset, la réponse que Bernoulli lui sit, quoique conforme à sa priere, l'indisposa beaucoup. Cette réponse contenoit des remerciemens sur le présent de son mémoire, & une critique severe de son principe. Ce sur un coup de soudre pour le Chevalier. Il envoya une espece d'appel à son juge même: mais cette désense devint inutile; l'Arrêt étoit prononcé. Bernoulli démontra géométriquement son erreur; &, ayant relevé

217

une autre méprisee qui étoit échappé à M. Hughens, il donna la véritable regle qu'il falloit

faire pour déterminer la dérive.

La Théorie de la Manœuvre du Chevalier Rénau se trouva ainsi absolument fausse. Pour y suppléer, Bernoulli composa une sublime théorie qui parut en 1714, sous ce titre modeste: Essai d'une nouvelle Théorie de la Mananvre des Vaisseaux. La matiere y étoit traitée en grand. & avec cette sagacité qui caractérisoit la solution qu'il donnoit des questions les plus épineuses. C'étoit des principes généraux, des régles générales par lesquelles il déterminoir tous les mouvemens du vaisseau, sans entrer dans le moindre détail de pratique. Il regardoit l'application de toutes ces regles, comme l'affaire de la parience & du tems; & ce grand homme ne s'amusoit point à des calculs ou des dépouillemens qui dépendoient d'une découverre. Dès qu'il avoit fait cette découverte, il songeoit à une autre, & laissoit à des Mathéma. ticiens du second ordre le soin de les analyser.

Ce ne devoit pas être l'ouvrage d'un Mathématicien aussi habile que M. Pitot. Néantmoins son zele pour le bien public, & l'importance de la matiere, engagerent ce Savant à réduire en pratique la Théorie de Bernoulli. Il travailla donc à rendre sensibles les regles de la nouvelle Théorie, & calcula des tables pour en faciliter la pratique. Il enrichit aussi cette théorie de beaucoup de choses neuves, & forma un ouvrage où ses connoissances géométriques & son esprit d'invention brilloient également. Il su imprimé en 1731, sous le titre de Théorie de la Manœuvre des Vaisseaux ré-

1714.

duite en pratique, ou les principes & les régles pour naviger le plus avantageusement qu'il est possible.

Excité par l'exemple de M. Pitot, sans avoit la même capacité, j'ai voulu moi-même en 1743, mettre la théorie de la manœuvre à la portée des Pilotes. Je composai donc une Théorie plus simple que celle de M. Pitot . & débarrassée de calculs algébriques qui se trouvent fréquemment dans cette derniere. Je remarquai même en travaillant que dans cet Ouvrage & dans celui de M. Bernoulli, il y avoit deux suppositions, nécessaires à la vérité pour soumettre à des démonstrations géométriques les régles du mouvement du vaisseau, mais que les marins ne vouloient point absolument admettre. Ces suppositions sont, 1° que la vitesse du vent est infinie à l'égard de celle du vaisseau; 2°. que la carene ou la coupe du vaisfeau à fleur d'eau est un segment de cercle. Je tâchois donc de ne point admettre ces deux suppositions dans le livre que je méditois; & après avoir réduit à des démonstrations fort simples les regles de la manœuvre, je publiai mon travail en 1745, sous le titre de Nouvelle Théorie de la Manœuvre des Vaisseaux, à la portée des Pilotes. C'est un petit sivre fort élémentaire, & que je donnai sans prétention. Il eur cependant quelques critiques légeres, auxquelles j'ai répondu.

C'est ainsi que l'art de soumettre les mouvements du vaisseau à des loix, prit naissance & qu'il se développa. La régle pour déterminer la dérive étant connue, on a pu résoudre dans les ouvrages qui ont été composés sur cet art,

219

tous les problèmes nécessaires pour conduire se vaisseau le plus avantageusement qu'il est possible. Ces problèmes sont 1° de déterminer la dérive; l'angle de la voile & de la quille étant donné: 2° cet angle étant connu, trouver l'angle le plus avantageux de la voile avec le vent: 3° déterminer la vîtesse du vaisseau se-lon les angles d'incidence du vent sur les voiles, selon les dissérentes vîtesse du vent, suivant les dissérentes voileres ou le port des voiles, & ensin suivant les dissérentes dérives.

Tout ceci n'a pu être l'ouvrage que des Mathématiciens: c'est aux Marins à le mettre en pratique. Avant le P. Pardies, on connoissoit bien une manœvre sur mer: mais c'étoit bien moins un art que des tours d'adresse. L'illustre Génois André Doria, qui commandoit sous François I les Galeres de France, connut le premier qu'on pouvoit naviguer par un vent presque opposé à la route. En dirigeant la proue de son vaisseau vers un air de vent voisin de celui qui lui étoit contraire, il depassoit plusieurs vaisseaux qui rétrogradoient au lieu d'avancer. Doria ignoroit la raison de cet avantage que le hazard & peut-être son intelligence sur les mouvemens du vaisseau lui avoient fait découvrir. Les plus célebres marins qui vécurent dans le siecle de Louis le Grand, se distinguerent aussi par des découvertes de cette espece, comme en gagnent au vent, en prenant le dessus du vent, en essayant d'aller à l'abordage ou de l'éviter, &c. Ils découvroient tout cela en éprouvant leurs vaisseaux dans les différentes routes, & en faisant des tentatives. C'étoient des tatonnemens HISTOIRE

mais dirigés par un grand desir de se rendre habiles dans l'art de faire mouvoir le Vaisseau, & secondés par une apritude singuliere à saist les moindres avantages que tous ces essais pouvoient manifester. Le Chevalier de Tourville, habile Officier de Marine, a formé ainsi un exercice de la Manœuvie, qui contient les différentes manœuvres qu'on doit faire sur mer. Il y enseigne comment on doit gouverner dans un tel ou tel tems, porter plus ou moins de voiles, suivant les occurences; en un mot, ce qu'il estimoit le mieux de faire pour se conduire fur mer, soit d'après les expériences qu'il avoit faites, soit d'après ses propres réflexions. On ne trouve aucune raison des opérations qu'il prescrit. C'est un pur exercice à-peu-près semblable à celui des Troupes sur terre.

Le P. Hoste, qui a écrit sur la Manœuvre, après le Chevalier Rénau, tira meilleur patti des pratiques de manœuvre des plus célebres Marins, tels que Duguai-Trouin, Duquesne, Jean Bart, Ruiter, Tromp, &c. Il forma de ces pratiques une tactique des armées navales, qu'il publia en 1727, sous le titre de l'Art des Armées navales. On y trouve la maniere de former nn ordre de bataille, de le rétablir lorsque le vent a changé, de changer la disposition d'une Escadre, de forcer l'ennemi au combat, de traverser une armée ennemie, de la mettre hors d'insate dans un Port, & une infinité d'autres manœuvres très curieuses & très utiles. Il est yrai que tout cela n'est fondé que sur l'expérience & la pratique. Mais dans le cas dont il s'agit, il n'y a point de principes géométriques à établir, parcequ'il n'y a point ici de proble-

1727.

mes déterminés, & qu'on ne peut donner que des moyens généraux sans démonstrations.

Voilà quelles font les découvertes qu'on a faites surl'art de navigner. Il en reste encore une importante, & d'où dépend la perfection de cer art, c'est celle des Longitudes. Pour se reconnoître fur mer, il faut avoir la longitude & la latitude de l'endroit où l'on est. Par les différens instrumens qu'on a imagines pour observer les Astres, on a bien la latitude, mais ces instrumens ne peuvent servir pour déterminer la longitude. On supplée à cette connoissance par la mesure du chemin du vaisseau. C'est un supplément qui ne dédommage pas absolument de la chose. Aussi il n'est rien que les Mathématiciens n'aient fait pour trouver la longitude sur mer & leurs efforts ont été inutiles. Ils ont d'abord proposé des Horloges; mais c'étoit une simple proposition qu'on a bientôt abandonnée. Un Marin, Guillaume Nautonnier, crut qu'on pouvoit déterminer les longitudes par la variation de l'aiguille almantée. Il supposoit une regle constante dans cetre variation. laquelle est absolument gratuite. Enfin un inconnu a cru avec plus de vérité & de jugement, que s'il étoit un moyen d'avoir sur mer la longitude, c'étoit en connoissant parfairement le mouvement de la Lune. On sait que cette planete secondaire, avance de treize dégrés par jour. En mesurant donc sa distance d'une étoile à une heure donnée, & sachant son éloignement d'un pays (dont la longitude feroit connue) à cette même heure, on auroit par cette différence, la différence des Méridiens de ce Pays & de l'endroit où l'on est, & par consequent la longitude de cet endroit. Pour met tre cette idée à exécution, il manque des Tables exactes du mouvement de la Lune. C'est à quoi travaillent les Astronomes les plus in-

telligens.

Par le juste accueil qu'on fit à ce projet, on comprit qu'on ne devoit pas désespérer de découvrir un jour une maniere de déterminer les longitudes fur mer. Les Anglois qui ont si à cœur la perfection de la Navigation, crurent qu'il convenoit d'exciter par l'attrait des récompenses, les Mathématiciens à travailler à la solution de ce probleme Sous la Reine Anne, en 1713, le Parlement d'Angleterre rendit un acte pour récompenser publiquement quiconque découvrira les Longitudes en mer. Il promet par cet acte dix mille livres sterlings à celui qui trouvera la longitude à un dégré près du grand cercle; quinze mille livres sterlings à celui qui l'aura trouvée à deux tiers de dégré, & vingt mille livres sterlings à celui qui l'aura trouvée à un demi dégré près.

Cet acte étoit à peine public, que deux Philosophes Anglois travaillerent à mériter ces récompenses. Ce sont MM. Wiston & Dinton. Ils crurent avoir résolu le problème en fixant sur mer, de deux cens lieues à deux cens lieues des vaisseaux chargés de faire partir à minuit précise une bombe selon une direction perpendiculaire. Tous les Vaisseaux qui seront sur mer verront, disoient - ils, cette bombe lorsqu'elle crevera, & en comparant l'heure qu'il est sur le Vaisseau, à celle qu'indique la bombe, ils auront la dissérence des heures de ce Vaisseau aux leurs; & par cette disséDE LA NAVIGATION.

ils connoîtront les Méridiens, & par quent les longitudes. Le rapport que files Commissaires chargés de l'examen de invention, ne lui fut point du tout favora-On trouva tant de difficultés à exécuter ce t, que quoique Wiston & Ditton jouissent plus haute considération, on l'abandonna à-fait.

l'exemple des Anglois, les Hollandois promis une récompense de 50000 l. à ceui découvriroit un moyen de détermiur mer les longitudes; mais tous ces avanin'ont produit encore que des vues sans s. Depuis peu un Anglois a inventé une E, qu'il appelle Chaise marine, qu'il susl si bien sur un Vaisseau, qu'on peut y ober les Astres comme si on étoit sur terre. ré le rangage & le roulis du Vaisseau. Cetvention a mérité les éloges des Mathémans & des Marins. On a même écrit qu'elle u une récompense à son Auteur, C'est tous un pas qui peut avancer la folution d'un slême d'où dépend la perfection de l'art aviguer.

1760-



### HISTOIRE

D E

## L'OPTIQUE.

'Optique est la science de la vision. L'œil en est l'organe. C'est un Globe composé de quatre tuniques & de trois humeurs. La premiere tunique forme en quelque sorte le globe. Elle est en partie opaque, en partie transpaparente. La partie opaque est épaisse vers le milieu, où elle porte un nerf, qu'on appelle Nerf optique. Cette épaisseur diminue vers le devant de l'œil, où elle devient transparente. Ces deux parties de cette premiere tunique ou envelope de l'œil ont deux noms distérens. L'une postérieure, qui est opaque, se nomme Cornée: & on donne le nom de Sclerotique à la partie antérieure, c'est-à-dire à la partie transparente. La seconde tunique est placée au-dessous de la Cornée, ou Sclerotique. Elle a une couleur qui lui est propre. On l'appelle Uvée, ou Iris. A son milieu est un trou nommé la Prunelle. Vient ensuite la Choroïde. C'est une double membrane tirant un peu sur le rouge, & adhérente à la Cornée opaque par plusieurs Vaisseaux. Elle envelope d'un côté le nerf optique au-delà de l'œil qu'elle accompagne au milieu du cerveau, & est couverte de l'autre côté par la Récine, qui est la derniere tunique.

Celle-ci est très mince & très déliée. Elle est formée par les filets du nerf optique, & c'est sur

elle que se peignent les objets.

Les humeurs qui remplissent & composent la concavité de l'œil, sont l'humeur viviée, l'humeur cristalline & l'numeur aqueuse. La premiere est dans la partie postérieure du globe de l'œil, dont elle occupe plus des trois quarts. Elle ressemble au blanc d'œus & est rensermée dans une capsule membraneuse. Au milieu de l'œil, au-dessous de la paupiere, on trouve l'humeur cristalline, ou plutôt le Cristallin; car cette humeur est un petit corps convexe des deux côtés, d'une consistance assez ferme & transparent comme le cristal. L'espace compris entre ce corps & la cornée, est l'humeur aqueuse, liqueur très limpide & extrêmement sluide.

Telle est la construction générale de l'œit. Ce n'est point ici le lieu de nommer ceux à qui on en doit la connoissance. Ceci regarde l'histoire de l'Anatomie, & je dois me renfermer dans celle des Sciences exactes: Aussi me suisje borné à faire connoître les parties de l'œil, qui forment l'organe de la vue, sans parler ni des muscles qui le font mouvoir, ni des autres parties qui l'accompagnent. Il s'agit ici de la vission, de ses phénomenes & des découvertes qu'on a faites pour la perfectionner. La science de la Vision est en esser la science de l'Optique, & c'est de l'histoire de cette partie de Mathémati-

ques dont je vais entretenir le Lecteur.

On entend par le mot Vision, une sensation qui dépend d'un certain mouvement du nerf optique, qui est le siege du sentiment. Ce mouvement est produit au sond de l'œil par des

rayons de lumiere qui partent d'un objet éclais ré, & le rendent sensible à l'ame.

Dans tous les tems les hommes ont éprouvé avant J. C. ce sentiment; mais nous ne trouvons pas dans l'histoire qu'avant Pythagore personne ait cherché comment nous l'éprouvons; c'est-à-dire quelle est la cause de la vision. Le Philosophe que je viens de nommer, croyoit qu'il sort des objets certaines especes visibles, qui sont fort grandes proche de ces objets, mais qui diminuent à mesure qu'elles s'en éloignent, au point qu'elles peuvent entrer dans le trou de la prunelle, pour y exciter le sentiment de la présence de cet objet.

Peu content de cette explication, Empedocle 370 ans & Platon prétendirent qu'il sort de l'objet & avant J. C. de l'œil certains écoulemens qui se rencontrent & se mêlent les uns dans les autres au milieu de leur chemin. Par ce choc, les écoulemens qui sortoient de l'œil y retournent & y excitent la

fensation des objets.

Les Disciples de Platon adopterent cette explication, & y ajouterent cette découverte importante, c'est que la lumiere se propage en ligne droite, & que les angles d'incidence font égaux aux angles de réflexion. C'étoit là un bon commencement pour établir une théorie de l'Optique. Cependant Aristote, l'un des disciples de Platon, plus raisonneur que géomerre, au lieu de suivre cette idée, s'attacha à expliquer la vision d'une maniere plus satisfaisante, & à connoître la lumiere & ses effets.

La vision s'opere, selon lui, par la réception des images ou especes des objets dans l'œil. Cela ne s'entend gueres; mais la maniere dont il explique la lumiere est encore plus inintelligible. La lumiere, dir-il, est ce qui rend les corps transparens; car les corps transparens ne le sont qu'en puissance, puisqu'ils sont opaques la nuit, & qu'ils ne deviennent transparens qu'à la présence de la lumiere. Il n'y a donc qu'elle qui puisse réduire cette puissance en acte. La lumiere est donc l'acte du transparent, en tant que transparent. C'est la conclusion d'Aristote. Et comme la couleur ne se fait sentir qu'à travers les corps qui ne sont transparens qu'en puissance, elle est donc ce qui meut le corps actuellement transparent. Ce Philosophe ne prétend pas néanmoins expliquer par-là la nature de la lumiere : il avoue même presque qu'il l'ignore. Sa conjecture est que c'est la présence du feu, ou de quelqu'autre corps lumineux au corps transparent.

Les Successeurs d'Aristote qui s'occuperent de l'Oprique, laisserent là ces notions obscures. Ils crurent qu'il falloit s'attacher uniquement à soumettre les mouvemens de la lumiere aux loix de l'Optique, sans rechercher sa nature. Deux points fixerent principalement leur attention: ce fut de déterminer la grandeur apparente des objets, qu'ils firent dépendre des angles sous lesquels ils paroissent, & de trouver le lieu apparent de l'image dans les miroirs qu'ils formerent par le concours du rayon réflechi avec la perpendiculaire tirée de l'objet sur le miroir. Avec ces deux principes ils ébaucherent la théorie de l'Optique. On attribue à Euclide cet essai : je dis qu'on l'attribue ; car plusieurs Mathématiciens soutiennent avec rai-avant J. G.

248 son que cet ouvrage n'est pas de lui. On n'y reconnoît point en effet la méthode & la logique de cet habile Géometre. Les démonstrations sont défectueuses, & la marche de l'Auteur est très embarrassée.

après J. C.

Quoi qu'il en soit, plus de quatre siecles s'écoulerent sans qu'on songeat à perfectionner cette premiere partie de l'Optique. Mais Ptolémée, à qui les progrès des Mathématiques étoient si précieux, & qui les cultivoit avec tant de supériorité, crut devoir s'occuper de cette science. Il composa là-dessus un Ouvrage savant, à ce qu'on assure, qui est perdu, mais dont on peut se former une idée par les traits que les Opticiens ses successeurs nous ont transmis. Le premier regarde les réfractions astronomiques. Ptolémée découvrit que la lumiere des Astres en venant à nous se brisoit dans l'atmosphere. Le second trait est une explication de la grandeur excessive des Astres vus à l'horison. Ce Mathématicien donnoit de ce phénomene une raison toute métaphysique. C'est l'ame, disoit-il, qui juge l'Astre fort grand relativement au grand nombre d'objets interposés, qui donnent l'idée d'une grande distance lorsque l'Astre est près de l'horison, au lieu que faute de terme de comparaison, elle estime l'Astre infiniment plus éloigné, lorsqu'il est beaucoup élevé au-dessus de l'horison, c'est-à-dire près du Méridien.

Le peuple qui fit le plus d'accueil à l'ouvrage de Prolemée, fut les Arabes. Ils étudierent avec soin l'Optique, & composerent sur cette science divers écrits. Le premier qui parut, nomme Aifarabus, traitoit de la Vision. C'étoit

139

une partie essentielle de l'Optique. Un autre Arabe appellé Ibn-Heiten, Syrien, prit la chose plus en grand. Il écrivit sur la vision directe. réfléchie, rompue, & sur les miroirs ardens. Aucun de ces Traités ne nous est parvenu. Sur Le titre de ce dernier, il est évident que Ibn-Heiten examinoit le mouvement de la lumiere en ligne directe, ensuite venant à l'œil après une réflexion, & enfin faisant impression sur cet brgane après avoir été rompue ou réfractée. A l'égard des Miroirs ardens, cet Auteur est le premier qui en ait parlé. On dit bien qu'Archimede les connoissoit, mais on n'a aucun mémoire à ce sujet, & l'usage qu'il en faisoit forme encore un problème. C'est sans doute ici le lieu de parler de cet usage, & de rapporter ce que les Historiens nous en ont appris.

Il y a lieu de croire que les Miroirs ardens ont été inventés par les Grecs. On lit en effet dans la comédie des nuées d'Aristophane, où Socrate est si mal traité, on lit, dis-je, qu'un Acteur a trouvé une sorte de pierre avec laquelle il peut se dispenser de payer ses dettes. Quand on me montrera mon obligation, je présenterai, dit-il, cette pierre au Soleil, & par sa propriété elle sondra la cire sur laquelle est l'empreinte de ma dette. Aristophane, ou son Acteur, ne parle pas de la qualité de cette pierre; mais il n'est pas douteux que ce ne sût un morceau de verre qui réunissoit en un point les rayons du soleil. Voilà donc un miroir ar-

dent.

Depuis Socrate jusqu'à Archimede, qui vivoit 230 ans avant Jesus-Christ, il n'est point Histoire

240 question de miroirs ardens. Mais voici toutà coup un usage admirable que ce grand homme en fait, sans qu'on sache ni leur origine, ni les progrès de leur invention. Avec ces miroirs, Archimede brûla, à ce qu'on prétend, plusieurs Navires Romains à la distance de trois milles. Cela est prodigieux: qu'est-ce que c'étoit donc que ces miroirs? On a écrir que c'étoit des verres paraboliques qui en réunissant les rayons du Soleil à son foyer, mirent le feu aux Vaisseaux. S'il n'y avoit point d'autre circonstance de ce trait historique, on pourroit hardiment le mettre au rang des fables, parcequ'il est impossible qu'un verre parabolique ait trois milles de foyer. Aussi tous les Histo-

riens ne s'accordent pas en ce point

Un d'eux, nomme Tzetzes, foutient que le miroir d'Archimede étoit composé de plusieurs miroirs, qui, ajustés sur une espece de chassis, réunissoient par réflection les rayons du Soleil à une grande distance. Tzetzes ne dit pas quelle forme avoient ces miroirs, s'ils étoient plans, sphériques ou paraboliques. Convaincu par l'expérience que les miroirs paraboliques & sphériques, de quelque maniere qu'on les combinât, ne pouvoient pas former un foyer d'une grande étendue, le Pere Kirker crut que la Machine d'Archimede devoit être composée de miroirs plans. Il voulut faire l'essai de cette idée, & imagina un miroir ardent de plusieurs miroirs, qui en réfléchissant la lumiere dans un même point, y produisirent une chaleur considérable à une grande distance. Un Jésuite de Prague, au commencement de ce siecle, répéta cette expérience avec plus de succès. Le P.

Regnault.

nault, dans ses Entretiens de Physique, en chissant sur l'esset d'une pareille machine. vancé qu'on devoit attendre la chaleur la vive d'un miroir ardent composé de plurs miroirs plans dirigés vers le même enit, & disposés en forme de pyramide. En-M. de Buffon vient de réaliser l'assertion du legnault, en faisant exécuter un miroir semsle. Il est composé d'environ quatre cens es planes d'un demi-pied en quarré : il l le plomb & l'étain à cent quarante pieds listance, & allume le bois beaucoup plus loin. In voit par ce détail que les miroirs arts sont une découverte presque de nos jours, ique les Anciens l'aient connue, & qu'il t près de huit cens ans que l'Arabe 1bnten en air parlé; car cet Auteur vivoit enon dans le dixieme siecle. C'est encore un sice très considérable depuis Ptolémée, qui voit écrit; mais cet intervalle est le tems uel toutes les sciences furent négligées, Ce t même que dans le onzieme siecle qu'a parit remier Traité d'Optique digne de quelque ention. Il est d'un Arabe nommé Alhazen. : Auteur rassembla toutes les idées de Ptoée sur la réflexion de la lumiere, & y joit les siennes touchant la réfraction. Il traita si de la Catoperique, qui est, si l'on peut parde cette maniere, la science de la réflexion la lumière, & de la Dioptrique, qui est celle la réfraction. Dans cette seconde partie de prique, Alhazen tâche d'expliquer comment fait la réfraction, & essaie d'en dérerminer la . Il traite des foyers des verres sphériques, & la grandeur des objets vus à travers de ces

IIOQ.

verres. Ce sont ici piutot des efforts que des success. Ses démonstrations sont encore si embartassées, qu'on a de la peine à l'entendre. Dans le douzieme siecle, un Mathématicien estimable (Viellion), travailla à mettre l'Optique d'Alhazen en un meilleur ordre, & à la rendit blus claire & plus intelligible. Son Ouvrage par

1270.

ble (Vicellion), travailla à mettre l'Optique d'Alhazen en un meilleur ordre, & à la zendie plus claire & plus intelligible. Son Ouvrage petut en 1270. Dix ans après M. Peccamus, Arthevêque de Cantorberi, composa un Traité d'Optique ditecte, qu'on appelloit Perspective, c'est-à-dire de la vision sans réslexion ni réfraction, avec un abregé de la Caroptrique Mais l'Optique prit une autre forme à la nailfance de Roger Bacon.

C'étoir un grand Physicien doué d'une imagination admirable, qui entrevit plusieus belles découvertes, mais qui eut aussi de grandes illusions. Il naquit en Angleterre en 1214, & donna presque en naissant des marques d'une sagacité étonnante. Il eut à peine une connois sance générale de l'objet des sciences, qu'il porta ses vues sur les Mathématiques. Il sentit que pour faire quelques progrès dans l'étude de la Philosophie, il falloit réunir l'expérience at raisonnement. Le desir extrême qu'il avoit de perfectionner certe science universelle, le porta à entrer à l'Observance, dans l'espérance que la tranquillité du Cloître lui laisseroit la liberté de se livrer entierement à l'étude. Il se trompa. Les Religieux de son Ordre trouverent mauvais qu'il voulût en favoir plus qu'eux. Ils lui firent un crime de désapprouver leur forme obscure de raisonner suivant la méthode d'Aristote, défigurée encore par les Arabes & par les Scholastiques. Baron, qui goutoit avec tant d'ardeur la méthode des Mathématiciens, désapprouvoit hautement celle de l'Ecole. Les Protesseurs de son Ordre essayoient bien quelquefois de l'embarrasser par de longs argumens, mais ils étoient toujours repoussés avec honte. Cela étoit humiliant. On chercha à levenger d'une maniere plus aisée, & on en trouva l'occasion. Bacon avoit découvert quelques secrets, par le moyen desquels il faisoit des choses extraordinaires. C'en sur assez pour le perdre. Eux qui se croyoient de grands Doeteurs, & qui ne comprenoient rien à toutes ces choses, firent entendre aux Supérieurs que Bacon étoit sorcier. A ces mots un cri d'indignation s'éleva contre ce malheureux Philosophe. On assembla tumultueusement un Chapitre, où on lui défendit d'écrire. Peu contents de certe sorte de châtiment, toujours offusqués par son mérite qui brilloit au milieu de cette humiliation, les Scholastiques de l'Oblervance manœuvrerent avec tant d'art, qu'ils le firent enfin enfermer dans une prison. Il en sortoit quelquesois; mais il n'en fut absolument élargi que dans une extrême vieillesse, par la protection de quelques personnes de haute confidération.

Malgré ces disgraces, Bacon composa plussieurs Ouvrages très estimables. Il écrivit un Traité particulier sur l'Optique, qui parur sous le titre de Specula Mathematica. Il tâcha de résoudre les mêmes problèmes qui avoient occupé Alhazen sur les soyers des verres & des miroirs sphériques, & ajouta de belles réservions sur la réstaction de la lumiere des Astres, sur la grandeur apparente des objets, sur la

1280.

HISTOIRE

grosseur extraordinaire du Soleil & de la Luns à l'horison, & enfin sur la rondeur de l'image du Soleil passant par une ouverture quelconque, phénomene qui avoit beaucoup occupé Aristote & ses Disciples. Mais ce travail ne contribua pas au progrès de l'Optique. Bacon ne s'éleva pas beaucoup au-dessus d'Alhazen, & tout ce que dit cet Auteur sur ces problèmes est peu exact.

Dans un Ouvrage que publia Bacon sous le titre d'Opus majus, lequel renferme toutes ses vues sur la perfection des Sciences, on trouve une heureuse idée sur les avantages qu'on pouvoit retirer de la réfraction de la lumiere. Il crut qu'en tirant parti de cette réfraction, on pouvoit beaucoup rapprocher les objets, & les augmenter ou les diminuer infiniment, & même faire descendre en apparence ici bas le Soleil & la Lune. Ce n'étoit pas là une simple idée. Ce savanthomme fit voir & dans son Opus majus & dans sa Perspective, la possibilité de la chose. A cet effet il démontre que si un corps transparent interposé entre l'œil & l'objet, est convexe vers l'œil, cet objet paroîtra plus grand. Il veut encore qu'on puisse voir les objets dans un miroir concave, quelqu'éloignés qu'ils soient. Et tout cela annonçoit la découverte des Lunettes, des Telescopes & des Microfcopes. Il ne faur pas aller plus loin, & c'est assurément beancoup que Bacon air prévu la possibilité de l'invention de ces Instrumens. Quelques Partifans de ce grand homme ont même cru qu'il avoit connu les Lunettes; mais c'est une simple prévention dénuée de preuves. Bacon mourur à la fin du treizieme siecle. Le

quatorzieme fiecle s'écoula fans qu'il parût aucun ouvrage sur l'Optique. Vers le milieu du quinzieme siecle, Maurolicus, Géometre habile, s'y appliqua & y fit les plus belles découvertes. La premiere regarde l'usage du crystallin. Maurolicus trouva que ce corps est destiné à rassembler sur la retine les rayons émanés des objets. Il connut par-là en quoi consistent les vues longues, mais foibles, qu'on appelle Presbites, & les vues courtes, mais fortes que l'on nomme Miopes. Ce ne fut pas une connoissance stérile. Elle lui procura un avantage bien important: ce fut d'aider ou d'augmenter, la vue des Presbites par des verres convexes. & celle des miopes par des verres concaves. II résolut aussi le fameux problème de l'image ronde du Soleil, quoique sa lumiere passe par un trou quarré ou triangulaire. Pour cela il démontra que ce trou est le sommet de deux cônes de lumière, dont un a le Soleil pour base, & l'autre son image,

Toutes ces découvertes annonçoient une explicarion prochaine de la vision. C'étoit une grande ouverture pour les Physiciens qui avoient cette explication fort à cœur. La clarté devint encore bien plus grande à cer égard. par la découverte que fit Jean-Baptiste Porta. Physicien kalien. Il reconnut que dans une chambre fermée, & qui ne recevoir de la lumiere que par un trou, on voyoit les objets, de dehors se peindre sur la muraille qui luis étoir opposée. Il voulut savoir ce que produiroit un verre convexe placé à ce trou, & il eur le plaisir de voir les objets peints si distincte. ment sur la muraille, qu'il appercevoit pres-

HISTOTRE

que les traits de ceux qui se promenoient au dehors. Il sut aisé de représenter après cela sur une surface tel point de vue qu'on souhaita, en faisant une chambre obscure portative. Telle est l'origine de la chambre obscure, que plusieurs Physiciens célebres tels que s'Grawesande, Polinière, Muschenbroek &c, ont perfectionnée, en lui donnant des formes très portatives & très commodes, pour copier avec facilité toutes sortes d'objets.

1570.

Après cette découverre . Porta crut tenir la véritable raison de la vision. Il dir que l'œil est une chambre obscure où les objets se peignent; mais il ne sut point où cette peinture se forme Il crut que c'étoit sur le cristallin. C'est une etreur qui touche cependant si près à la vérité, qu'on doit attribuer à la foiblesse de l'esprit d'être arrêté par les choses simples, quand on croit avoir vaincu les plus difficiles. Ce Physicien ayant ensuite observé que les verres concaves font voir distinctement les objets éloignés, & que les verres convexes font appercevoir distinctement ceux qui sont proches, averrit que si on les arrangeoir comme il faut, on verroit clairement les objets proches & ceux qui sont éloignés. C'étoit là donner assez bien l'idée d'une sunette, & on est étonné après ce raisonnement, que Porta n'en ait point construit une.

Ce fut vers la fin du quinzieme siecle que ces découvertes parurent. Kepler, Marhématicien fameux, suivit les idées de Porta, & acheva l'explication de la vision, en faisant voir que c'est sur la retine que se peignent les objets. On ne perdit pas aussi de vue son arrangement

des verres convexes & des verres concaves pour faire une lunette. Une Constructeur d'infitumens de Physique, nommé Jean Lippers-beim, né à Middelbourg, trouva enfin cer artangement & fabriqua ainsi une lunette. C'est à un Savant, nommé Sirturus, qu'on doit cette anecdote: elle a été contestée par plusieurs \$avans.

Pierre Borelli prétend que Zacharie Johnson. faiseur d'instrumens d'optique, découvrit par hasard, en 1590, l'effet de la combinaison d'un verre convexe & d'un verre concave en les tenant l'un derriere l'autre & en regardant au travers, & qu'il communiqua cette observation à Lippersheim, qui construisit bientôt une lunette. D'un autre côté Adrien Metius, célebre Professeur à Francker, traite tout cela de fable, & fait honneur à son frere Jacques Mazius de l'invention de cet instrument. Pour rendre le change à ce Professeur, des Savans nienc absolument ces allégations, & veulent que ce soit à Galilée que cette invention est due. Il y a sans doute ici de l'humeur ou de la mauvaisefoi; car Galilée, à qui on peut bien s'en rapporter la-dessus, convient dans son Nuntius sidereus, que dans la lunerre qu'il fit faire, il suivit exactement la maniere que lui enseigna un Allemand pour en construire une. Au reste ce Savant est le premier qui en a fait usage pour observer les Astres. Enfin, pour ne rien négligler sur cette discussion touchant l'origine des lunerres, je dois dire encore qu'un Italien, nommé François Fontana, s'attribue l'invention de ces instruments. C'est en 1608, dit-il, qu'il a fair cette découverte, Mais comme il y avoir

déja quelque tems que les Lunettes étoient connues en Allemagne, on regarde cette préten-

tion sans conséquence.

Quoi qu'il en soit, tout ceci est plutôt l'ouvrage du hasard que celui de la réflexion & du raisonnement. On construisoit des lunettes sans regles & sans principes. Kepler rechercha le premier ces regles, afin de perfectionner cette découverte. Il trouva que deux verres, dont l'un est plus convexe que l'autre, étant placés I'un devant l'autre au bout d'un tuyau, celui-ci devant l'objet, & celui-là proche l'œil, repré-Sentoient d'une maniere fort distincte les objets Loignés. Il découvrit ensuite que les objets ainsi vus augmentoient dans la raison de la distance du foyer du verre objectif, à la distance du verre oculaire, ou appliqué à l'œil. Le Pere Schirlacus de Rheita, Capucin, réduisit ces regles en pratique, & inventa la lunette ou telefcope à quatre verres. Hughens ajouta à ces préceptes & à cette invention. Il fit d'après eux une grande lunette avec laquelle il découvrit la véritable figure de Saturne. Un nommé Campani enchérit encore sur l'instrument d'Hughens. Il construisse une lunerre d'une grandeur extraordinaire, dont le célebre Cassini fit un merveilleux usage dans les Observations des Astres (\*).

Pendant qu'on travailloit ainsi à perfectionner les lunettes, quelques Physiciens cherchoient à résoudre un problème très curieux: c'étoir de rendre raison des couleurs de l'arcen ciel. La chose étoir d'autant plus difficile,

qu'on ignoroit la cause des couleurs.

nomie, qui fait partie de cet Ouvrage.

Les Anciens avoient fait là-dessus des raissonnemens qui répondoient parfaitement à ceux que j'ai exposés d'après eux sur la vision. Epicure disoit que les principes des Corps n'avoient aucune couleur, & il avouoit qu'il n'en savoit pas davantage. Pythagore appelloit couleur la superficie des corps, & Empedocle donnoit ce nom à ce qui est convenable aux conduits de la vue. Zénon peu content de toutes ces explications, sourenoit que les couleurs sont les premieres configurations de la matiere.

: Il est surprenant que des personnes aussi sensées que ces Philosophes, ne s'apperçussent pas que c'étoit des mots & non des explications. Platon le comprit bien, & donna des couleurs une espece de raison. Elles sont formées, dit-il. par une flamme qui sort des corps & dont les parcelles font impression sur la vue. Il falloit suivre cette idée, qui auroir pu procurer quelque clarté sur la cause des couleurs; mais Aristote, disciple de Platon, qui n'adoptoit que ses propres idées, après avoir dit, comme on l'a vu, que la lumiere est l'acte du transparent, en tant que transparent, voulut que la couleur fût. ce qui meut le corps actuellement transparent. Il étoit naturel qu'on demandat à Aristote ce qui meut le corps actuellement transparent; mais il répondoit que c'est la couleur, c'està-dire qu'il disoit que la couleur est la couleur. ou que ce qui meut le corps actuellement transparent, est ce qui meut le corps actuellement ransparent : ce qui est un cercle de logique & un pur jeu de mots.

Aussi les Disciples de cet homme célebre

On observa d'abord que l'arc-en-ciel étoit formé par les rayons du Soleil, qui après avoir choqué des goures de pluie ou de vapeurs, étoient renvoyés dans un certain ordre.

## DE L'OPTIQUE.

De cette observation, on conclur que c'étoit de La réstexion de la lumiere que dépendoient les couleurs de ce météore.

Cette conséquence, quoique assez juste, ne donnoit cependant qu'une explication fort vaque de l'apparition des couleurs. Vers la fin du seizieme siecle, Fleicher de Breslau, Physicien habile, crut expliquer ce phénomene d'une maniere plus satisfaisante, en ajoutant à la réstéxion de la lumiere une double réfraction, c'està-dire que la lumiere n'étoit réfléchie qu'après avoir soussert deux réfractions. Fletcher approchoit du but & ne le frappoit pas. Plus heureux que lui, quoique moins habile, Antonio de Dominis, Archevêque de Spalatro en Dalmatie, en examinant de plus près la route de la lumiere, trouva une raison plus vraie des couleurs de l'arc-en ciel. Il se fixa à une goute d'eau, & suivit en quelque sorte la marche de la lumiere, ou la controuva.

Il fait entrer le rayon de lumiere par la partie supérieure de la goute, le fait réflechit contre la partie postérieure, & sortir par la partie insérieure, d'où il se rend à l'œil du Spectateur. Ainsi le rayon commence d'abord par se rompre dans la goute, il s'y résléchit ensuite, & après s'être rompu une seconde sois il vient à l'œil. Mais comment ces détours sorment-ils des couleurs? le voici, suivant le Prélat de Dalmatie. Les couleurs sont, selon lui, excitées en nous par le mouvement de la lumiere, qui produit, suivant la vivacité de ce mouvement, des sensations plus ou moins sortes. Cette opinion n'étoit pas

absolument à lui : c'étoit celle de quelques
Physiciens éclairés qui s'écartoient de la doctrine d'Aristote. Mais M. de Dominis en faisoit usage pour expliquer l'arrangement descouleurs de l'arc-en-ciel.

On sait que tel est cet arrangement: rouge jaune, vert, bleu & violet. Or les rayons rouges sont ceux, selon lui, qui en sortant approchent davantage de la partie postérieure de la goute, parceque leur mouvement n'est pas troprallenti par la réstaction, & qu'elle produit alors une sensation vive sur l'œil; d'où nait la couleur rouge. Les rayons verts & bleus sous frent plus de réstactions, & voilà pourquoi ils excitent en nous le sentiment de ces couleurs. Ensin les autres couleurs sont formées par le mélange des trois premieres.

Après avoir fait en quelque sorte cette dissection particuliere, l'Archevêque de Spalatro remarqua que tous les rayons d'une même couleur faisoient, avec l'œil du spectateur, des angles égaux, & par cette remarque il expliqua comment les bandes des couleurs paroissent circulaire. La bande rouge doit être plus élevée, parceque la partie la plus voisine du fond de la goute fait avec l'axe de vision un angle plus grand, puisque les rayons rouges sortent de la partie voisine du fond de la goute. Les bandes vertes & bleues suivront celles ci par la même raison.

De Dominis voulut ensuite vérisser son raisonnement par une expérience. A cette sin, il prit une boule de verre pour représenter une goute d'eau. & l'exposa au Soleil. Il la regarda

cans une situation convenable, & il appercut Les mêmes couleurs de l'arc-en-ciel & dans le même ordre.

Quand on examine le développement de cette explication, on a de la peine à se per-Luader que ce soit l'ouvrage de l'Archevêque de Spalatro. C'étoit un assez foible Physicien. Quoiqu'il eût découvert les réfractions dans les goutes de l'arc-en-ciel, il nioit celles qui se font dans les humeurs de l'æil, & croyoit que les images des objets sont dans la prunelle. Son explication lui faisoit néanmoins tant d'honneur, qu'on ne pensa pas qu'on pût en donner une meilleure. On s'occupa même de tout autre chose. Quelques Opticiens cherchèrent à tésoudre un problème très important. C'étoit de déterminer sur un tableau les objets tels qu'ils nous paroissent à différentes situations ou selon les diverses distances; ou autrement, la projection des objets à l'égard de l'œil. Vitruve nous apprend qu'Agatarchus, qui faisoit des décorations de théatre, écrivit sur cette matiere; que cet Artiste communiqua ses idées à Démocrite & à Anaxagore, & que ces deux Philosophes les soumirent à des regles. Il ne dit pas en quoi consistoient ni les idées d'Agatarchus, ni les régles de Démocrite & d'Anaxagore. Seulement il nous assure que ceux-ci enseignerent comment d'un point pris dans un lieu, on devoit représenter les édifices dans les décorations, & donner du relief ou de l'enfoncement en apparence aux corps qu'on peignoit.

Voilà tout ce que nous savons sur la Perspective des Anciens, je veux dire l'art de dessiner

HISTOIRE.

sur un plan un objet tel qu'il se présente à l'œil placé à une certaine hauteur & à une certaine distance. Ce n'est rien savoir. Aussi les Modernes ont été obligés de l'inventer. Le premier qui youlut découvrir des régles, est un Italien nommé Pietro del Borgo, Il supposa les objets au-delà d'un tableau transparent, & chercha la trace que forment les rayons que ces objets envoient, & qui parviennent à l'œil en traverfant ce tableau. Cela devoit donner une image des objets qui paroîtroient à l'œil comme les objets même. La difficulté étoit de déterminer la trace de ces rayons. On ignore comment Pietro del Borgo y parvenoit, parceque l'ouvrage très considérable qu'il a écrit à ce sujet est perdu. & qu'on ne les connoît que par les éloges que lui donne le fameux Egnazio Dante.

Le Peintre Albert Durer, Allemand, d'après les principes de l'Aureur Italien, construiste une machine avec laquelle il trouva la trace des rayons de lumiere. Pendant ce rems-là Balthazar Perussi étudia le livre de Del Borgo . & travailla à le rendre clair & précis. Il imagina aussi des points qu'on appelle Points de distance. fur lesquels tombe une ligne qui fait, avec le tableau, un angle de quarante-cinq dégrés, de façon que leur éloignement sur la ligne horisontale tirée sur le tableau, est égale à la distance de l'œil au tableau. Par-là il découvrit que toutes les lignes horisontales faisant, avec le tableau, un angle de quarante-cinq dégrés. ont pour images des lignes qui passent par les points de distance.

. Peu de tems après Guido Ulbaldi, Physicien:

Etallien, ajouta à ces regles un principé extrêmement fécond; c'est que toutes les lignes pamement fécond; c'est que toutes les lignes pamelleles entr'elles & à l'horison, quoiqu'inclimées au plan du tableau, convergent ou tendent à se réunir vers un point de la ligne horisontale, & que c'est par ce point que passe la ligne rirée de l'œil parallelement aux autres. Il forma ainsi une théorie de la Perspective assez complette. C'est le jugement que les Mathématiciens en porterent. Ils crurent même que tout étoir sair, & cette pensée les empêtha de persectionner cette partie de l'Optique.

Un objet plus piquant s'offrit à leur imagination, ce fut de trouver l'art de dessiner une image, qui bien loin de représenter l'apparence des objets dans leur distance & leur situation respectives, les désigurât, au contraire, tellement qu'on ne pût les reconnestre, sinon à une certaine distance, en les negardant soit avec les yeux nuds dans un miroir, soit en faisant usage d'un poliedre, c'est-àdire d'un verre à plusieurs facettes, plan d'un côté & convexe de l'autre. Cette idée singuliere forma deux divisions, qu'on comprit sous ce problème général, en quoi consiste cette nouvelle Perspective, connue sous le nom de Perspective curieuse.

On énonce ainsi ce problème: diviser une figure ou un portrait en de perites cellules, soit comme il est en lui-même, soit comme il parosit sur la surface d'un verre convexe ou concave: dans ce premier cas, la figure parosit telle qu'elle est lorsqu'on la regarde par un trou extrêmement évasé du côté de la figure. A ce

point de vue, on voit des choses fort agréables qui, regardées de près, sont extrêmement difformes. On peut même voir des objets dissérens de ceux qu'on a dessinés, tels que la figure d'un animal ou d'un satyre, au lieu de l'image d'une

belle personne qu'on a tracée.

C'est ici en quelque saçon la premiere partie de la perspective curieuse. Il s'agit dans la seconde de dissoquer ou de former sur un plan horisontal une sigure qui, résléchie sur un miroir cilindrique, ou conique, ou piramidal, posé de bout sur ce plan, paroisse dans

son état naturel.

- On ne connoit point celui qui a inventé l'att de déformer ainsi les objets. On peut présumer que le hazard en a donné la premiere idée. En effet un rableau transparent éclairé par le soleil est projetté sur une surface opposée d'une maniere très dissorme; de sorte que pour parve--nir à savoir quelle devoir être la situation de l'œil afin de faire disparoître cette difformité, il ne s'agissoit que de copier cette désormation. Ceci est une simple conjecture, car Simon Stevin, qui a écrit le premier sur cette perspective, dans le dernier siecle, ne nous apprend rien à cettiégard. Gaspard Schot en a ensuite traité dans sa Magie universelle, sous le titre de Magie Anamorphotique. Le P. Dubreuil & Ozanam en ont aussi parlé. Ensin au commenrement de ce siècle, Jacques Leopold, fameux Mécanicien, a inventé deux machines avec desquelles il déforme les images, l'une pour les miroirs cylindriques, & l'autre pour les mi-Foirs coniques.

Le hazard procura encore dans ce temps là

une découverte plus importante. Un homme ordinaire, doué d'une aptitude singulière pour les Inventions, en examinant un verre convexe affez petit, fut surpris de voir combien il grossissis les objets. Aussitôt il ajusta ce verre de maniere qu'il pût s'en servir commodément pour observer de perits objets, & construint un nouvel instrument d'Optique qu'on nomme Microscope. Cet homme étoit Hollandois : il s'appelloie Corneille Drebbel. On lui doit aussi l'invention du Thermometre; de sorte qu'il a découvert les instrumens les plus utiles de la Physique t c'est une grande gloire. Drebbel n'étoit cependant point un savant. Il avoit l'esprit d'obfervation: don heureux, qui lui procura mieux l'immortalité, que ne pourroit le faire la sagaciré la plus profonde qui ne découvriroit que des vérités métaphysiques. Cela doit être. Les plus belles connoissances ne sont point si sensibles que des instrumens qui sont à la portée de tour le monde....

Le Microscope parut en 1627. Il ne sut d'abord connu qu'en Allemagne, de saçon que Fontana, qui prérendoit avoir inventé les Lunettes à longues ques ou les Télescopes, s'attribua en 1646, l'invention du Microscope; c'étoit une découverte qu'il avoit saite, disoitil, en 1618. On est étonné que Fontana garde pendant trente ans le silence; qu'il n'ait pas sait connoître plutôt son microscope, & qu'il ait laissé pendant ce long espace de tems Drebbel jouir de l'honneur de cette invention. Un autre sujet de surprise, c'est qu'on n'ait point donné une description & du microscope de

Drebbel, & de celui de Fontana. Dans tous les Traités de Physique & dans ceux qu'on a faits sur les Microscopes même, on ne parle que des Microscopes de Gray, Leewenoek, Wilson, de Muschenbroek, de Newton, &c. Celui de Gray étoit formé d'une petite goute d'eau qui tenoit lieu de petit verre convexe ou de lenrille. Hartel, Allemand, en composa ensuite un avec de perites bouteilles remplies d'Esprit-de vin Leewenoek ajusta une lenrilleentre deux plaques d'argent percées pour la recevoir, & mit devant une épingle mobile asin d'y placer l'objet qu'il vouloit observer. Quelque simple que sût ce microscope, ce fameux Physicien sit par son moyen une ansinité de belles découvertes.

Hook Physicien Anglois, s'avisa de réunit deux lentilles, & composa ainsi un microscope double qui grossit davantage les objets. Ce Savant rendit son invention très recommandable par plusieurs observations fort curieuses. Elle eut le suffrage de tous les Mathématiciens; mais on n'abandonna point le microscope simple. La facilité qu'on trouvoit à s'en servir, engagea M. Willon, savant Anglois, à le perfectionner. Il disposa un tuyau de maniere à pouvoir placer successivement plusieurs lentilles, pour choisir celle qui convient aux dissérentes observations qu'on veut faire. Plus l'objet est petit, plus petite doit être la lentille qu'on doit placer, parce qu'une lentille augmente un objet à proportion de sa petitesse. Wilson ajouta encore à ce microscope un mitoir concave pour éclairer davantage l'objet. Enfin les idées de Hook & de ce Physicien étant réunies &

combinées, on a depuis inventé plusieurs autres microscopes à plusieurs verres, & garnis d'un miroir, qui ont dévoilé au Physicien les merveilles de la Nature dans ses plus petites productions. Ce seroit un travail très agréable que d'exposer ces merveilles, mais ce détail appartient à l'histoire de la Physique, & je ne fais ici que celle des sciences exactes, dont l'emigue of une partie

l'oprique est une partie.

Jusques-là on avoir fait usage de la réfraction de la lumiere, sans connoître la loi de cette réfraction. On appelle réfraction le détour de la lumiere en passant d'un milieu rare comme l'air dans un milieu moins rare ou plus dense, tel que le verre. C'étoit ce détour qui produisoit tous les esfets du Télescope & du Microscope. Lorsque ces instrumens parurent, les Mathématiciens s'occuperent sérieusement de la route que la lumiere suir en traversant le verre, ou, pour exprimer la chose en un seul mot, de la réfraction.

Kepler crut que c'étoit en cela que consistoient les essets du telescope. Il s'appliqua donc à connoître avec soin la loi de cette réfraction. Il remarqua d'abord que la lumiere passant d'un milieu rare dans un milieu dense, s'écarte d'autant plus de la perpendiculaire, que son inclinaison est grande, ce qui peut augmenter à tel point que le rayon de lumiere rompu peut devenir parallele au milieu qui le brise. Il mesura ensuite l'angle d'inclinaison du rayon en passant par le verre, & suivit la route de la lumiere rompue par des verres convexes & concaves: il découyrit ainsi le soyer de ces verres, je veux dite le point où se réunissent les rayons de lumière rompus par les verres. Il ne sut pas difficile après cela d'expliquer comment un

Télescope rapproche les objets.

Porta avoit déja déconvert due les objets se peignent dans une chambre obscute, éclairée feulement par un petit trou. Il avoit même fait voir que cette image est plus distincte quand on place à ce trou un verre lenticulaire, parceque les tayons de lumiere sont alors tous réunis à un même point. Kepler sit aisément l'application de cette expérience au Télescope. Il comprir que le premier verre de cet instrument qu'on notime Objettif, donnoit à son foyet l'image de l'objet opposé, & que l'autre verte auquel on applique l'œil, qu'on appelle oculaire, ne faisoir que grossir cette image. De-là il est aifé de conclure que la perfection d'une lunette, consiste à faire ensorte que l'Objectif rende l'image au foyer la plus distincte qu'il est possible, & que l'oculaire grossisse cette image le plus qu'il est possible.

Dans ce travall, Keplet determina le rapport de l'angle d'inclinaison du rayon de lumiere à celui de réfraction. L'inclinaison étant de trente dégrés, il trouva que l'angle de réfraction en est environ le tiers. C'étoit l'angle que sormoit le rayon en entrant dans le verre. Lorsqu'il sort de ce milieu, l'angle en est alors la moitié, selon ce grand Mathématicien. La réputation qu'il s'étoit justement acquise, valut à cet ouvrage toutes sortes d'éloges: ils étoient pouttant dus plutôt à son zéle & à sa sagacité, qu'à son succes. Ce rapport du tiers & de la moitie n'étoit pas le véritable. Le fameux Hollandois Willehrord Snellius, Professeur de Mathématiques dans l'Université de Leyde, en répetant les expériences de Kepler, en découvrit la fausseté. Il sit de nouvelles expériences sur dissérens milieux, & sur ensin assez henreux pour découvrir la loi de la réfraction. Cette loi est telle: Il y a toujours dans la réfraction un même rapport entre le rayon rompu & la prolongation de l'incident; de sorte que la lumiere en passant de l'air dans l'eau, ce rapport est constamment comme 4 à 3, & en passant dans le verre comme 3 à 2.

Le grand Descartes vivoit lorsque Snellius. sit cette découverre. Occupé à chercher la cause générale des effets de la Nature, il s'appliquoit à toutes les sciences, & étudioit précisément alors l'Optique, sans connoître les découvertes de Snellius, ou peut-être après en avoir été instruit ( car ce point est encore un problème), il établit la loi de la réfraction dans le rapport constant du sinus de l'angle du rayon d'incidence, à celui de l'angle rompu correspondant. Il expliquoit ainsi comme Snellius la loi d'un effer, mais il ne rendoir pas raison de la cause de cet esset. C'étoit un sujet digne de l'attention d'un homme, qui avoit affez de fagacité & d'élévation d'esprit pour remonterà la source de tout. Descartes le comprit, & ofa le premier expliquer comment la lumiere. en passant dans un milieu plus rare, s'approche de la perpendiculaire. Et telle est la raison. qu'il en donna: La lumiere, dit-il, passe plus facilement dans un milieu dense, que dans Riii

un milieu rare, parceque le rayon est moins détourné lorsqu'il traverse un milieu solide, dont les parties sont solides, que quand il passe dans un milieu rare, qui est composé de parties mobiles sans adhérence les unes aux autres.

Cette raison parut bonne: elle ne sut cependant pas goutée par M. Fermat, Conseiller au Parlement de Toulouse & grand Ma—
thématicien. Ce Savant prétendit que la lumiere—
éprouvoit au contraire plus de résistance dans un
milieu dense, que dans un milieu rare. Il sou—
tint même que les résistances de dissérens mi—
lieux étoient, par rapport à la lumiere, proportionnelles à leurs densités. Cette seconde
proposition n'étoit qu'une conséquence de la
premiere qu'il falloit prouver. A cet esset, Fermat employa un raisonnement Métaphysique
que Leibnitz développa dans la suite de la maniere suivante.

Son principe est que la nature tend toujours à ses fins par les voies les plus courtes. Cela étant, en passant de l'air dans l'eau, la lumiere doit suivre ou le chemin le plus direct, ou le plus court, ou de la moindre durée. Or, lorsque la lumiere en se réfractant ne suit ni le chemin le plus direct, ni le plus court, il faut donc qu'elle suive nécessairement celui de la plus courte durée: mais afin que la lumiere qui se meut obliquement aille en moins de tems qu'il est possible d'un point donné dans un milieu quelconque, à un point donné dans un autre milieu, elle doit être réfractée de telle sorte que le sinus de l'angle d'incidence & celui de réfraction, soient entr'eux comme les facilités que la lumiere trouve à pénétrer ces milieux. Par le rapport de ces sinus, on doit connoître ainsi ces facilirés; ce qui est actuellement très aisé, car on sait que la lumiere en se réstractant dans l'eau, approche de la perpendiculaire, & que le sinus de l'angle de réfraction est plus petit que celui d'incidence. Donc, la conséquence est nécessaire, la lumiere éprouve moins de faciliré à pénétrer l'eau que l'air. Donc l'eau est un milieu plus dissicile que l'air.

Le P. Dechalles, habile Mathématicien, & le Docteur Barrow, Maître de Mathématique du grand Newton, donnerent une explication mécanique de la réfraction, en adoptant pour principe que les milieux qui réfractent davantage, résistent plus que les autres. Enfin pour ne plus revenir sur ce sujet, Newton expliqua la réfraction par cette propriété dont il doue tous les corps, je veux dire l'attraction. Un rayon de lumiere se brise en passant de l'air dans l'eau, parcequ'il est attiré par le dernier milieu, & cette attraction le fait approcher de la perpendiculaire. Cela est fort général, & suppose une vertu dans les corps qu'ils n'ont peut-être pas. Aussi le célebre Jean Bernoulli, peu content de cette raison, a cherché à connoitre par les regles de la méchanique la loi de la réfraction. Il supose que l'eau résiste plus au mouvement de la lumiere que l'air, & après avoir établi que quand deux forces agissent librement, elles se disposent de maniere que leurs puissances sont égales, afin de se mettre en équilibre, il démontre que le rayon de lumiere s'incline par cette raison, de façon qu'il trou-

## .64 Histoir a

ve, par les regles de l'équilibre, la canse de la proportion constante, qui est entre les sinus des angles d'incidence, & ceux des angles de réfraction.

Cela est très ingénieux, mais il reste toujours à prouver que l'eau résute plus au mouvement de la lumiere que l'air. M. Carré, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, crut que la cause immédiate de la réfraction étoit un certain fluide contenu dans les corps. C'étoit là une conjectute vague : elle frappa cependant un grand Physicien moderne. M. de Mairan (c'est le nom de ce Physicien), persuade que les parties propres des corps ne peuvent causer la réfraction, crut qu'elle devoit Etre produite par un fluide très subtil qui remplit les pores des corps & forme même autour d'eux une espece d'athmosphere. Or, ce fluide s'oppose au mouvement de la lumiere & la détourne de son chemin. Plus il y a de fluide dans un corps refringent, plus la refraction est grande. Ainsi le verre réfracte plus la lumiere que l'eau, parceque le verre contient une plus grande quantité de ce fluide que ce dernier milieu; de sorte que la proportion de la réfraction suit celle de la quantité de ce fluide dans un milieu refringent,

Cependant Descarces, après avoir tâché d'expliquer la cause de la réstraction, en examina les effets. Il pensa avec Dominis, qu'elle produssoit les couleurs de l'Arc-en-ciel: mais il dévelopa bien autrement ce météore. Le Physicien d'Italie, n'avoir ni expliqué l'Arc-en-ciel extérieur, ni rendu raison de la grandeur

des Arcs lumineux & de leurs couleurs. Le Philosophe François fit voir d'abord que l'Arcen-ciel extérieur étoit produit par deux réflezions & doux réfractions de la lumiere dans les goutes d'eau. Il trouva ensuite que de tous les faisceaux de rayons de lumiere, qui tombent parallelement sur une goute d'eau, il n'y en a qu'un seul qui parvienne parallelement à l'œil après la réfraction & la réflexion qu'il a souffertes. Or, celui-là seul peut y exciter la sensation de l'objet, parcequ'il a seul la densité ou la force nécessaire pour faire une impression sensible. Il s'agit donc de savoir quel angle forme ce faisceau de rayons avec l'axe de la réfraction; & Descartes trouve que c'est celui de 42 degrés. Delà ce grand homme conclut que la bande lumineuse du premier Arc d'un Iris, ou Arc-en ciel, ne doit paroître qu'à la distande 42 dégrés du point diamétralement opposé au soleil. A l'égard des couleurs il les explique en considérant que les goutes d'eau qui forment les bandes de l'Arc-en-ciel, font l'effet d'un petit prisme. C'est la situation dissérente de ces petits prismes à l'égard de l'œil du spectareur, qui renverse les couleurs dans les deux

Mais, pourquoi le prisme fait-il paroître des couleurs? C'est, disoit Descartes, qu'il modifie la lumiere; car les couleurs ne sont, selon lui, que des modifications de la lumiere. Les globes dont elle est composée, sont en proie à deux mouvemens; savoir le mouvement circulaire, & le mouvement droit. Du rapport de ces deux mouvemens dépend la différence des couleurs. Lorsque le mouvement circulaire

Arcs.

est plus prompt que le mouvement droit, la couleur est rouge; s'il lui est presque égal, la couleur est jaune; & lorsque le mouvement droit est plus rapide que le circulaire, la couleur est bleue, &c.

Cette explication ne fit pas fortune. Les Mathématiciens qui vécurent après Descartes, crurent que les couleurs dependent du plus ou du moins des rayons réstéchis des corps colorés; de sorte que les couleurs les plus brillantes sont celles qui en réstéchissent davantage. On pensa ensuite avec plus de raison, ce semble, que l'angle sous lequel les rayons sont impression sur la rétine, est la cause des dissérentes couleurs, parceque c'est de la grandeur de l'angle que dépend la vivacité de l'action de la lumiere.

Un fameux disciple de Descartes, Rohault, étoit même si persuadé que c'étoit là la véritable cause des couleurs, qu'il calcula les angles que font avec l'axe de la vision les rayons de la lumiere, pour produire telle ou telle couleur; & il trouva que l'angle de la couleur rouge est de 41 dégrés 46 minutes, celui de la couleur jaune, de 41 degrés 30 minutes

Ces calculs n'étoient pas une démonstration. Aussi, peu satisfaits du système, qui y avoit donné lieu, plusieurs Mathématiciens, en examinant de nouveau les couleurs du prisme, crurent qu'il falloit chercher la cause des couleurs dans les réstractions dissérentes des rayons au travers de ce verre. On ne sit d'abord que des tentatives: mais Newton s'étant emparé du prisme, sépara toutes ces couleurs, en les recevant sur une surface blanche dans une chambre obscure, qui

1700.

ne laissoit échapper que le rayon de lumiere que réfractoit le prisme. Par cette séparation il trouva qu'il y a dans la lumiere sept sortes de rayons qui ont une couleur qui leur est propre & qui forment sept couleurs primitives. Ces couleurs sont, le rouge, l'orangé, le jaune, le verd, le bleu, le pourpre & le violet. Les expériences qu'il sit ensuite sur la réfraction ou sur l'instexion de ces rayons en sortant du prisme, lui apprirent que le rayon rouge est le rayon le plus réfrangible, & que cette réfrangibilité suit l'ordre des couleurs, de maniere que le rayon violet est le rayon le plus refrangible.

Cette théorie singuliere des couleurs ne sur pas universellement accueillie. En France, M. Mariote, quoique très habile à dévoiler les secrets de la Nature par les expériences, répéta celles de Newton, & les manqua. On crut sur son rapport que Newton s'étoit mépris : on se trompoit. Le Cardinal de Polignac, qui savoit avec quelle réserve on devoit juger ce grand homme, appella de ce jugement. Il conjectura que les experiences de Mariote pourroient bien n'avoir pas été conformes à celles de Newton, par le désaut du choix des prismes. Il sit venir des prismes d'Angleterre, avec lesquels on répéta l'expérience devant lui, & elle réussit.

Il fallut se rendre à l'évidence: mais Mariote ne persista pas moins à soutenir que les couleurs n'étoient point dans les rayons, & qu'ils ne paroissent colorés que par les réfractions. On forma encore d'autres systèmes sur les couleurs, qui n'ont pas sait fortune. Newton sans s'y arrêter, suivit sa théorie, & trouva qu'il y avoit un rapport entre les sept couleurs & les sept tons de musique. Ce rapport est tel: la réfrangibilité du rouge répond à l'ut; celle de l'orangé, à si; celle du jaune à la; celle du verd, à sol; celle du bleu, à sa; celle du pour-

pre, à mi, & celle du violet, à ré.

Cette découverte fut très accueillie de tous les Physiciens. Un Jésuite doné d'une imagination fort vive, en fut même si enchanté, qu'il crut qu'en la développant il étoit possible de former une rhéorie des couleurs, comme une théorie de musique. Ce Jésuite est le fameux P. Castel. Il forma dans cette vue un ordre diatonique ou naturel, & un ordre chromatique. Dans le premier, il établit que le bleu répond à ut; le verd, au ré; le jaune, au mi; le fauve, au fa; le rouge, au sol; le violer, au la; le gris, au si; le bleu, à l'ut: & dans l'ordre chromatique, le P. Castel prétend que le bleu répond à l'ut; le celadon, à l'ut dieze; le verd, au re; l'olive, au re dieze; le jaune, au mi, le fauve, au fa; le nacarat, au fa dieze; le rouge, au sol; le cramois, au sol dieze; le violet, au la; l'agathe, au la dieze, & le gris, au li.

Tour cela est avancé sort légerement & sans preuves. Le rapport établi par Newton entre les tons & les couleurs, étoit presque démontré, aulieu que ces ordres diatonique & chromatique du P. Castel, ne sont sondés que sur une estime. Un Géometre ne se seroit point contenté si aisément: mais l'esprit du P. Castel s'échappoir sur la moindre vraisemblance, & lui faisoit souvent préférer le brillant au solide. Aussi sans autre examen, ce Jésuire, d'après.

cetre espece de théorie des couleurs, imagina deux choses qui lui parurent merveilleuses: ce fut un Cabinet de coloris, & un Clavecin oculaire.

Le Cabinet renferme tous les degrés ou teintes des couleurs qu'il peint sur des cartes. Il forme d'abord neuf bandes très foncées en couleurs, suivant cet ordre: bleu, celadon, verd, olive, fauve, nacarat, cramoifi, violet & agathe. Cela forme, selon lui, le premier degré de coloris. A côté de ces bandes il en met d'autres de même couleur, mais moins foncées. Il en met encore de suite toujours plus claires, jusqu'à ce qu'il parvienne au blanc. Cet assemblage donne cent quarante cinq dégrés de couleurs pures, dont le nombre ne peut être (suivant le P. Castel) ni plus grand ni moindre dans tous les ouvrages de la nature & de l'art. Un homme qui auroit l'œil fin, pourroit distinguer par-là les accords des couleurs, les fixer & composer un tableau en couleurs. comme un Musicien compose une piece à trois ou quatre parties. C'est toujouts une prétenrion du P. Castel. Pour rendre cette composition plus facile, cet Auteur a imaginé un Clavecin oculaire.

C'est un instrument formé par une table sur laquelle est élevée une espece de théatre avec des décorations. Sur le devant de cette table est un clavier, dont les touches répondent à ces décorations. Lorsqu'on touche sur le Clavier, on n'entend pas des sons, mais on voit des couleurs; de sorte qu'on fait des accords de couleurs comme des accords de sons. Il ne faudroit pas aller plus loin. Ce n'étoir pas là le

270 caractere du P. Castel, qui poussoit toujours les choses à l'extrême. Au lieu de s'en tenir là, il prétendit qu'on pourroit jouer un air aux yeux, une Sonate même, un Allegro, un Presto, un Prestissimo, sans faire attention que les couleurs en passant en double & triples croches, formeroient une confusion & un mélange de couleurs qui ne deviendroient plus qu'une.

Newton n'existoit plus lorsqu'on abusoit ainsi de sa découverte du rapport des sons avec les couleurs. Ce rapport ne l'avoit occupé que fort peu. En travaillant à l'Optique, un objet plus important avoit fixé son attention. C'étoit de perfectionner une idée de Grégori sur l'invention d'un nouveau Télescope qui devoit rapprocher considérablement les objets. Il devoit être composé d'un miroir & d'un verre lenticulaire. Newton trouva comment on devoit disposer le miroir & la lentille, pour observer les objets, & il construisit un Télescope à réslexion d'un pied ou environ, qui fit l'effet d'un Télescope ou lunerre ordinaire de seize pieds. Cet instrument a été perfectionné de nos jours : & il est devenu par là bien supérieur au Telescope ordinaire.

Cependant la difficulté qu'il y a d'avoir un miroir de métal bien poli, & l'inconvénient inséparable à un miroir d'être facilement terni par la moindre humidité de l'air, a fait regretter l'usage du Telescope à réfraction. Le défaut de ce Télescope est de colorer les objets. On remédie bien à cela en tempérant l'éclat des réfractions par un diaphragme, mais alors on diminue la clarté nécessaire pour voir distinctement l'image de l'objet peint au foyer de l'obiet. La perfection de cet instrument consisteroir donc à distraire les réfractions, pour se

passer du diaphragme.

C'est à quoi pensa M. Euler, l'un des plus grands Mathématiciens qui aient paru. Il comprit que l'unique moyen d'opérer cet effet, c'étoit de faire des objectifs de différentes matieres refringentes. Il falloit découvrir des matieres propres pour y parvenir. A leur défaut M. Euler forma un objectif avec deux lentilles de verre qui renfermoient de l'eau entr'elles. C'étoit ici un essai.

Un habile Opticien Anglois nommé Dollond, voulut le mettre en pratique, mais le succès ne répondit point à son travail. Il chercha, & fut assez heureux pour découvrir des verres de différentes réfractions : il en fit des objectifs, & construisit des lunettes sans iris. On vit alors pour la premiere fois l'avantage qu'il y avoit à supprimer le diaphragme. Une lunette de cinq pieds fit l'effet d'une lunette de douze à quinze pieds. Les verres dont se sert M. Dollon, font rares, & on ne les connoit gueres qu'en Angleterre.

Pour y suppléer, M. Clairaut, de l'Académie Royale des Sciences, après avoir constaté la réfraction de différens verres par des expériences, a cherché à déterminer les courbures qu'il falloit leur donner pour détruire les réfractions. M. Anthéaume a faisi cette théorie, & après plusieurs essais, il est venu à bout de construire une lunette de sept pieds, qui fait l'effet d'une bonne lunette de trente cinq à quarante pieds. Cela est fort heureux; car, à moins qu'on ne trouve

1764.

HISTOIRS

172 des verres comme ceux d'Angleterre, ou encore mieux la composition d'une matiere équivalente, il n'y a pas lieu d'espérer d'avoir aisément des lunertes semblables à celle que M. Anthéaume a construite.

Voilà la derniere découverte qu'on a faite en Optique. Il ne faut pas espérer qu'on en ajoute beaucoup d'autres à celle là; car cene Science touche à sa perfection: & c'est de touses les parries des Mathématiques celle quif. été cultivée avec le plus de succès.



## HISTOIRE DELA

## MECHANIQUE.

N définit la Méchanique, la connoissance des moyens par lesquels on peut augmenter l'effort d'une puissance. On doit à Architas les avant J. C. premiers principes de cette science. C'étoit un Philosophe Grec, qui, quoiqu'appellé souvent au plus grands emplois, ne recherchoit que la retraite & la solitude. Quoiqu'il sût ce que doit un Citoyen à la société dont il est membre, il n'acceptoit qu'avec une peine extrême ces postes brillants, qui en élevant un homme au-dessus des autres, le merrent à portée de rendre des fervices fignalés à ses Conciroyens, parcequ'il se sentoit en état de les servir plus utilement en étendant la sphere des connoissances humaines. Aussi Architas abandonnoit-il, autant qu'il le pouvoit, le maniment tumultueux des affaires, pour se livrer à l'étude des Sciences exactes. On a déja vu les découvertes qu'il fit en Géométrie. Il jugea par ces découvertes qu'on pouvoir en faire usage pour déterminer le mouvement, & pour augmenter par-là l'effort d'une puissance. Le premier essai qu'il fit de cette application produisit une chose merveilleuse : ce fur une colombe artificielle, qui imitoit le vol des colombes ordinaires. L'Histoire ne nous

274 apprend pas en quoi consistoit le méchanisme de cette invention. Cette ignorance où elle nous laisse à cet égard a fait douter de la vérité du fait, quoiqu'attesté par des Ecrivains mès respectables. Quelques Mathématiciens ont trouvé la chose si belle, qu'ils n'ont pas cru que ce pût être l'ouvrage du premier Méchanicien. On l'a estimée même impossible. Ce jugement a donné lieu depuis à des recherches sur cette matiere, qui ont justifié & Architas & ses Historiens.

Un Méchanicien de Nuremberg vint à bout de faire une mouche de fer, qui s'échappoit ide ses mains, voloit autour de la chambre où il étoit, & venoit ensuite se reposer sur sa main comme pour se délasser de sa fatigue. On rapporte encore que sous l'Empereur Charles V, une aigle arrificielle vint au-devant de l'Empereur, qui arrivoit à la capitale de son Empire, & l'accompagna jusqu'aux portes de la Ville.

Tous ces traits prouvent que ce n'est point un ouvrage si extraordinaire que la colombe d'Architas. Il ne faut pas être même grand Méchanicien pour ces sortes d'inventions. L'esprit y fait plus que le savoir, & on voit tous les jours des gens ingénieux, patients & adroits, faire des Machines ou des Automates admirables, sans avoir aucun principe de Méchanique. Ce n'étoit pas-là le cas où se trouvoit Aschitas. Les connoissances qu'il avoit acquises dans plusieurs parties des Mathématiques, lui procuroient des ressources que n'a pas un simple Machiniste. Ce furent même les progrès qu'il fit dans la Géométrie, qui lui donne-

DE LA MECHANIQUE. rent l'idée de la Méchanique. En résolvant des problèmes géométriques, il lui vint en pen**lée d'y employer le mouvement. Il crut sur-tout** que par ce moyen il décritoit plus facilement certaines figures. Pour s'assurer de la chose, il falloit faire une étude particuliere du mouvement: or c'est cette étude qui donna naissance

à la Méchanique.

La premiere découverre qu'il fit fut la poulie, qui est une machine simple formée d'une petite roue mobile dans son esseu sur laquelle passe une corde qui fait tourner la perite roue lorsqu'on la tire. Cette machine sert à enlever des poids, & augmente béaucoup l'effort de la puissance. Architas trouva ensuite la vis. C'est une machine composée d'un cilindre, autour duquel est entortillé un plan incliné qui forme le pas de la vis, & d'un autre cilindre percé & creusé intérieurement en forme de spirale dans lequel entrent les pas de la vis. Elle sert à presser un poids, & dans cette action elle furpasse toutes les machines qu'on a inventées depuis pour produire cet estet. Cela est bien glorieux pour Architas. Ces deux découvertes formoient déja un beau commencement pour une théorie de la Méchanique. On devoit s'attendre à voir développer les principes de ces Machines, ce qui auroit infailliblement conduit à d'autres découvertes; mais on ne sentit pas le prix de ces inventions. Platon même blâma cette application de la Géométrie à la science du mouvement. C'en fut assez pour réfroidir la curicsité des Mathématiciens, qui auroient pû imiter Architasi On abandonna donc la Méchanique, & dans les cas où l'on eut besoin d'augmenter l'effort d'une puissance, des Ouvriers adroits imaginerent des machines, qui satissitent bien ou mal à ces besoins.

Aristote, qui avoit assez de génie pour s'oc-360 ans cuper de toutes les Sciences, fit une étude particuliere de la Méchanique. Il a composé même un Ouyrage sous le titre de Questions Méchaniques, dans lequel il a tâché de résoudre des problèmes sur l'équilibre des forces; mais il n'a rien donné qui soit digne de la moindre attenion. Pour en juger, il suffit d'exposer le principe général, qui sert comme de base à toutes ses solutions. Après avoir dit vaguement qu'en toute la nature, plus l'appui du rayon est éloigne de la puissance qui le meut, plus est grand l'estort de la puissance appliquée à ce rayon, il examine l'effet qui doit résulter de deux puis sances ou poids inégaux appliqués à des distances inégales de ce rayon ou levier. Cer effet est l'équilibre. Cela lui paroît si merveilleux, qu'il se donne des peines infinies pour en rendre raison. En considérant la direction du mouvement des bras du levier, il apperçoit que ces bras décrivent des portions de cercle : delà il conclut que l'équilibre qui se trouve entre ces poids inégaux, dépend des propriétés du cercle. Et là-dessus il fait l'énumération de toutes les propriétés de cette figure, qui le conduisent à cette conclusion ridicule : puisque le cercle a tant de propriétés merveilleuses,

Quoique ce raisonnement soit pitoyable, il a cependant été admiré & commenté par les

il doit produire l'équilibre de deux forces qui le décrivent, car l'équilibre est une mer-

veille.

DE LA MECHANIQUE. Disciples de ce Philosophe jusqu'à la renaisance des Lettres. On préféroit dans ces tems eculés les mots aux choses, & l'aveuglément Coit porté au point qu'on ne vouloir pas des explications claires & simples. Tems malhen. eux & bien humiliant pour l'esprit humain! Iristore avoit cependant donné ailleurs une sounon indirecte du problème dont il s'agit, »ar la découverte de cette vérité. Si deux puisances se meuvent avec des vîtesses réciproquement proportionnelles, leurs actions ferone gales: mais l'amour du merveilleux & l'enthousiasme pour ces grands riens qu'on ne comprenoit pas, empêcha qu'on s'attachât à ce principe simple & vrai, & qu'on en fit usage.

Cet aveugle dévouement à l'autorité d'Aristote ne sit néanmoins point d'impression à ces ames élevées qui ne se rendent qu'à l'évidence. Aussi le grand Archimede qui étoit destiné, suivant la remarque de Wallis, à poser les sondements de toutes les Sciences, chercha à soumettre la Méchanique à des loix. Après avoir démontré qu'il doit y avoir équilibre lorsque des poids égaux sont suspendus à des distances égales du point d'appui, il conclut cette belle vérité, qui est le principe sondamental de la Méchanique, c'est que l'équilibre doit subsister entre des poids ou des puissances, lorsqu'elles sont à des distances du point d'appui

proportionnelles à leurs poids.

Ce grand homme jugea ensuite qu'un moyen, bien propre à augmenter l'effort des puissances, c'étoit de déterminer le centre de gravité des corps. lci il déploya tout son savoir en Géométrie, & en sit un heureux usage. Il trouva le centre de gravité de quelques figures, & eut assez de sagacité pour découvrir celui de

la parabole.

Toutes ces découvertes, quoique très belles, n'étoient pas à la portée de tout le monde. Il n'y avoit que les Géometres qui en connufernt l'importance : les autres Savans les regardoient comme des spéculations arides, qui n'avoient qu'un rapport très éloigné avec la Méchanique. On n'appelloit alors Méchanicien, que ceux qui faisoient des Machines, & Archimede n'en avoit produit aucune. Il n'étoit donc pas Méchanicien ou Machiniste, selon le vulgaire; mais il se présenta bientôt une occasion où cet homme immortel donna le spectacle surprenant de ce que peut faire un grand Géometre qui a l'esprit d'invention.

Pappus compte quarante Machines de l'invention d'Archimede, qui sont presque toutes inconnues. L'Histoire nous a seulement donné la description de la vis sans fin, & de la vis inclinée. La premiere est une espece de vis, qui engraîne dans une roue dentée. Elle sert à surmonter de grandes résistances & à retenir un mouvement pendant long tems. La seconde est une Machine hydraulique qui a la forme d'un cylindre autour duquel tourne un tuyau en vis. Cette machine est singulierement digne de remarque, en ce que la propension même du poids à tomber, sert à le faire monter. Archimede l'inventa, dit-on, en Egypte, pour évacuer promptement l'eau qui séjournoit dans les lieux bas, après l'inondation du Nil.

Il imagina encore la poulie mobile, & trouva qu'en multipliant les poulies, il augmentoit DE LA MECHANIQUE.

considérablement l'effort d'une puissance. Cette Lécouverte le mit tellement en état de connoîre la force des leviers, qu'il comprit que par eur multiplication & leur combinaison, il \* étoir point d'effort dont il ne fût capable. Donnez-moi un point, disoit-il au Roi Hieon, & je souleverai la Terre: Da mihi puncum, & terram movebo. Afin de donner une Ldée de ce qu'il pouvoir faire à l'aide de ses inventions, il entreprit de mettre seul à flot un Navire de ce tems. Le monde entier admira ces merveilles, & regarda Archimede comme un homme divin. C'est du moins un des plus grands génies qui aient paru. Il ne manquoit que des occasions pour faire conneître au public sa prodigieuse sagacité. La derniere qui se présenta lui couta la vie; mais elle lui donna lieu de faire des prodiges. Voici ce que c'est:

Les Habitans de Syracuse, où Archimede demeuroit, s'attirerent l'animadversion des Romains, pour avoir pris le parti des Carthaginois. Les Romains offensés de cette conduite, envoyerent Marcellus pour faire le Siege de Syracuse par mer & par terre. L'attaque étoit violente. Les Syracusains allarmés ne se crurent pas en état de soutenir le siege: Archimede les rassura. Il inventa plusieurs machines aveclesquelles il fit de grands dégats dans l'armée: des Romains. Tantôt il lançoit de gros quartiers de pierre qui fracassoient les Galeres: tantôt il faisoit pleuvoir sur les Assiégeans une infinité de traits qui les mettoient en déroute. Mais ce qui étonna surtout & les Romains & les Syracusains, ce fut une machine qu'il in-

venta pour enlever les Galeres & les écrase contre les rochers en les laissant tomber. Cette machine étoit d'une grandeur énorme. C'étoi une bascule, à un des bouts de laquelle étoi 🗨 attachée une chaîne armée de crampons, qui en tombant, accrochoient la Galere. On bai fsoit alors la bascule qui enlevoit ce Bâtiment, & faisoit lâcher prise aux crampons pour le laisser tomber sur des rochers où il se mettoit en pieces. Archimede soutint lui seul le siege pendant trois ans par ses inventions. Il eut résisté encore davantage, si les Syracusains n'eussent cessé d'observer les manœuvres des Romains.La fête de Diane qu'ils célebrerent ayant donné lieu à des divertissemens, ils s'abandonnerent à la débauche & ne penserent plus au siege. Marcellus profita de cette occasion pour entrer dans la Ville par escalade, & vint ainsi à bout de s'en emparer. Un Soldat pénétra dans l'appartement d'Archimede qui méditoit avec tant d'attention, qu'il n'avoit pas entendu le vacarme que les Romains faisoient dans Syracuse. Il lui ordonna de venir avec lui. Cet ordre étoit précis; mais l'idée qu'Archimede vouloit suivre, lui tenoit plus au cœur, que les discours d'un Soldat. Celui-ci impatient d'aller au pillage, sans avoir égard à la priere que son prisonnier lui faisoit d'attendre un moment, ne pouvant l'amener, le tua dans sa chambre. Marcellus fut extrêmement touché de la perte de ce grand Homme. On dit même qu'il fit pendre le Soldat. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il fit enterrer Archimede très honorablement, & qu'il accorda de grandes exemptions & des priviléges à ses parens.

Il ne faut pas espérer de trouver dans cette histoire de la Méchanique, un autre Archimede. avant J. C. Les Mathématiciens qui cultiverent après lui cette Science, la firent bien changer de face; mais aucun d'eux n'eut le génie de cet homme célebre. Le premier qui se distingua, fut Ctestbius. Il vivoit vers le milieu du deuxieme siecle avant la naissance de J. C. Il étoit fils d'un Barbier d'Alexandrie: le hazard développa en lui le goût qu'il avoit pour la Méchanique En abaisfant un miroir, qui étoit dans la boutique de son pere, il remarqua que le poids qui servoit à le faire monter & descendre, & qui étoit à cet effer enfermé dans un cylindre, formoit un son: il étoit produit par le froissement de l'air poussé avec violence par le poids. Il examina de près la cause de ce son, & crut qu'il étoit possible d'entirer parti pour faire un Orgue hydraulique, où l'air & l'eau formeroient le son: c'est ce qu'il exécuta avec succès. Un Objet plus important succéda à celui-ci. Ctesibius encouragé par cette production, voulut Le servir de la méchanique pour mesurer le tems. Il construisit une Clepsidre, formée avec de l'eau, & reglée avec des roues dentées: l'eau par sa chute faisoit mouvoir ces roues, qui communiquoient leur mouvement à une colomne sur laquelle étoient tracés des caracteres qui servoient à distinguer les mois & les heures. En même tems que l'eau mettoit les roues dentées en mouvement, elle soulevoit une petite statue qui indiquoit avec une baguerte les mois & les heures marquées sur la colonne.

Ctesibius eut pour disciple Heron, qui sut

bien supérieur à son maître. Il ne s'amusa pas seulement à faire des machines; il travailla encore à étendre la théorie de la méchanique & à la réduire à des principes simples. A cette sin, il réduisit au levier les dissérentes puissances méchaniques, & les combina de diverses manieres pour les dissérens usages ou besoins de la vie. Il s'appliqua ensuite à restituer & à calculer une belle machine d'Archimede pour tirer des fardeaux énormes. Elle étoit formée d'une espece de cric, qui engrainoit dans des pignons, lesquels à leur tour engrainoient dans des roues dentées: ce qui produisoit une force prodigieuse.

Après s'être formé ainsi des principes, Heron voulut en faire l'application dans la construction des machines. Il construist d'abord des Clepsidres à l'eau, à l'exemple de Ctessibius. Il fabriqua ensuite des Automates, c'est-à-dire, des figures mouvantes par le moyen de ressorts & de poids. Il publia après cela un traité demachines à vent, dans lequel il sit un usage heureux de l'élasticité de l'air, quoique cette propriété de cet élément lui sût inconnue.

Philon de Bysance, Géometre habile, succéda à Heron dans l'étude de la Méchanique. Il suivit les traces de son prédécesseur, & composa un Traité sur les Balistes & les Catapultes. C'étoient des machines de guerre, qui servoient à lancer de grosses pierres & des javelots. On ne sait point en quoi consistoient ces Machines, quoiqu'on air pris beaucoup de peine pour en deviner la construction.

Vitruve croit que la carapulte étoit composée de deux pieces de bois qu'on faisoit plier avec des cordes qui se bandoient comme des moulinets. C'est en se débandant, que ces pieces de bois lançoient les javelots. Cet Auteur donne une description plus claire d'une autre Machine des Anciens, inventée par les Carthaginois, connue sous le nom de Belier, parcequ'elle avoit la figure de cet animal. Une grosse poutre serrée par les deux bouts, à l'un desquels étoit la tête d'un belier, & suspendue par deux chaînes, ou posée sur des rouleaux, formoit toute la machine. Par l'un ou l'autre moyen on la mettoit en mouvement & on la laissoit tomber contre les murailles pour les abattre.

Ce furent ici les derniers ouvrages des Anciens sur la Méchanique. Dans le premier siecle de l'Ere chrétienne la nature se reposa & ne produisit que des hommes fort stupides. La Mé-après J. C. chanique fut délaissée comme les autres Scien. ces. Elle ne renaquit que douze cens ans après; encore ses commencements furent si foibles, qu'il sembloit qu'elle paroissoit pour la premiere fois. On commença par commenter les questions méchaniques d'Aristote, & à ajouter à ses mauvais raisonnemens, des raisonnemens plus pitoyables encore. Ainsi pour expliquer, par exemple, pourquoi une pierre se meut quand on la jette, on disoit qu'elle est poussée par l'air qui la suit par derriere. La pesanteur des corps de endoit d'un certain appetit que les corps ont à se réunir au centre de la terre; & les uns & les autres étoient doués d'une qualité propre quoiqu'occulte, de se mouvoir.

Rien n'étoit moins satisfaisant. Cependant

~ . . .

284

on croyoit être bien savant dans la Méchanique. Ce ne sut pas-là le sentiment de quelques Géometres qui parurent au commencement du treizieme siecle. L'un d'eux, nommé Jordanus Nemprarius, examina les essets de de l'équilibre. C'étoit là une véritable question de Méchanique; mais il la rendit générale par la maniere dont il l'envisagea. Il examina quelle situation reprendroit une balance à bras égaux & chargée de poids égaux dont on auroit rompu l'équilibre, & il décida que ce devroit être la situation horisontale. On le

1600.

Dans le seizieme siecle, les Mathématiciens reprirent ce problème, dont ils chercherent de nouveau la solution. Tartalea & Cardan adopterent la décision de Jordanus. Elle n'étoit pourtant pas vraie, car dans le cas où les directions des poids suspendus à un bras de la balance sont paralleles, la balance reste dans une situation inclinée. C'est ce que sit voir un Mathématicien de la plus haure naissance & d'un très grand mérite. Le Marquis Guido Ubaldi ( c'est le nom de ce Mathématicien ) publia aussi un Traité de Méchanique, dans lequel il réduisit toutes les Machines au levier, & appliqua cette théorie à la force des poulies. On trouve encore dans cet ouvrage l'examen d'une question curiense que Cardan croyoit avoir résolue. Il s'agissoit de connoître la force nécessaire pour soutenir un poids sur un plan incliné. Cardan prétendoit que cette force est proportionnelle à l'angle que le plan forme avec l'horison. Ubaldi jugea, avec raison, que cette prétention étoit une erreur;

mais il se trompa lui-même dans la solution qu'il donna de ce problème, en metrant un rapport faux de la puissance au poids. Ce Méchanicien composa un autre Ouvrage estima-

ble, & estimé encore de nos jours: c'est une espece de Dissertation sur la vis d'Archimede.

Pendant ce tems-là Tartalea examinoit quel devoit être le mouvement d'un corps jetté en l'air suivant une direction oblique. On croyoit alors que le corps décrivoit une ligne droite. jusqu'à ce que son mouvement fut absolument détruit, après quoi il tomboit selon une direction perpendiculaire. Tartalea jugea que cela étoit faux. Il pensa bien qu'en partant, le corps parcouroit une ligne droite, mais il soutint qu'à mesure que son mouvement se rallentissoit. sa direction devenoit insensiblement oblique. le corps étant en proie & à la force de la projection & à celle de la pesanteur. La courbe qu'il décrivoit alors étoit, selon lui, un arc de cercle. Quoique cela fût faux, Tartalea découvrit pourtant cette vérité: c'est que c'est sous l'angle de 45 dégrés qu'il faut projetter ou lancer un corps, pour qu'il aille se plus loin qu'il est possible.

La Méchanique recevoit ainsi de nouveaux accroissements, & devenoit une véritable science. Aussi fixa-t-elle l'attention de tous les Mathématiciens. Aux efforts du Marquis Ubaldi & de Tartalea pour étendre cette science, Simon Stevin, Mathématicien du Prince d'Orange & Ingénieur des Etats de Hollande, joignit son zele & ses travaux. En examinant les ouvrages de ces Méchaniciens, il reconnut qu'ils avoient manqué la solution du problème

sur la véritable proportion de la puissance at poids dans le plan incliné. D'après des principes solides, il démontra que cette proportion est comme le sinus de l'angle d'inclinaison. Il prit ensuite les choses plus en grand. Son projet étoit d'abord d'examiner les machines simples, comme le levier, la poulie, la vis & le plan incliné; mais ses connoissances se déve-Soppant par ses études, il se crut en état de réfoudre des questions ou des problèmes plus ditficiles. Une découverte qu'il fit lui donna cette noble hardiesse : ce fur d'exprimer des poids & les puissances qui les soutiennent par des lignes; de sorte que quand deux puissances sont employées pour soutenir un poids, les directions de ces puissances & celle du poids forment un triangle dont les trois côtés sont paralleles aux trois directions. Avec ce secours, il détermina avec beaucoup de facilité & d'élégance les rapports des charges que supportent deux puissances qui soutiennent un poids à des distances inégales, de même que l'effort que fait un poids suspendu à plusieurs cordages contre des puissances qui tiennent ces cordages. Les progrès qu'on a faits depuis Stevin jusqu'à nos jours dans la Méchanique, sont dûs en partie à la découverte de ce savant Mathématicien. On lui attribue même l'invention de quelques Machines, parmi lesquelles on distingue des charriots à voiles qui alloient fort vîte. On ne dit pas en quoi consistoient les autres.

Stevin fut merveilleusement sécondé par Galilée. Ce grand homme, à qui les Mathématiques doivent beaucoup, enrichit la Mé-

chanique de tant de découvertes, qu'elle changea entierement de face. Il posa premierement le principe sondamental de la Méchanique, qu'aucun Méchanicien n'avoit pas même entrevu: c'est que ce qu'on gagne en force, on le perd en tems. De-là il conclut que les Machines les plus simples sont les meilleures, parceque 1°. il y a plus de tems perdu dans les machines composées, l'essort de la puissance se communiquant plus lentement au poids ou à la rénstance qu'elle veut surmonter. 2°. Parceque cet essort diminué par les frottemens.

On enseignoit alors dans les Ecoles la doctrine d'Aristote, & on soutenoit d'après lui, que les vitesses des corps étoient proportionnelles au poids. Galilée étant Professeur en l'Université de Pise, étoit comme obligé de fuivre, ainsi que les autres Professeurs, la doctrine reçue dans l'Université; mais il jugea, avec raison, que cette espece d'obligation ne devoit s'étendre qu'à des choses vraies, ou qui passoient pour telles; & cet axiome d'Aristote, que les vîtesses sont proportionnelles aux poids, lui parut une grande erreur. On se moqua d'abord de Galilée. Quoique le raisonnement qu'il sit aux autres Professeurs pour prouver la méprise d'Aristote sût très convaincant, on en rit. L'axiome en question leur paroissoit d'une évidence extrême. Galitée appella de leur jugement à l'expérience. En présence des personnes les plus distinguées de Pise, il laissa tomber du haut du dôme de l'Eglise, des corps de pesanteur très inégale, mais presque de même volume, & tout le monde vit qu'il n'y avoit presque pas de différence aux tems de leur chûte.

1600.

Cela mortifia beaucoup les vieux Docteurs : ils n'oserent attaquer l'expérience; mais ils se vangerent sur Galilée. On fit entendre aux Magistrats qu'il ne convenoit point à un jeune homme de l'emporter sur des Anciens; qu'ils en savoient plus que les démonstrations & l'expérience, & qu'un Professeur qui s'étoit oublié jusqu'au point d'opposer les unes & l'autre à leur autorité, méritoit leur animadversion. On n'osa pas répondre à une accusation si grave, & Galilée fut obligé de quitter Pise. Il se retira à l'adoue, où on lui offrit une chaire qu'il accepta. Il persista dans cette Ville à soutenir son sentiment, & le confirma par de nouvelles expériences. La plus remarquable est celle qu'il fit sur deux pendules de même longueur & chargés de poids très inégaux. Il vit clairement que ces pendules faisoient leurs vibratious presque dans le même tems. Il faut donc, dit-il, que la différence de la chûte des corps dépende de la résistance de l'air, & en général des milieux dans lesquels ils tombent. Ainsi les corps en tombant dans le vuide, quoique de pésanteur très inégale, devoient tomber en tems égaux. C'est la conclusion que tira Galilée de cette vérité. Il ne pût point la vérifier par l'expérience. Mais avec le secours de la Machine pneumatique, qu'on a découverte après sa mort, on a reconnu la justesse de cette conséquence : le duvet le plus leger tombe aussi vîte que le métal le plus pesant, tel que l'or & le plomb.

En examinant les mouvements des corps dans leur chûte, Galilée observa que les vitesses des mêmes corps dans les mêmes milieux,

étoient

étoient plus grandes dans une raison quelconque, à mesure qu'ils approchoient de la terre. Il fur d'abord surpris de cet évenement, & craignit de n'avoir pas bien vu. Il en appella, suivant son ordinaire, au raisonnement & à l'expérience. Le raisonnement lui fit connoître que la pesanteur agit également à chaque instant indivisible, & qu'elle imprime aux corps qui tombent un mouvement accéléré en tems égal. Pour l'expérience, il laissa tomber des corps sur des plans inclinés, afin de voir & de mesurer le tems de leur accélération, & il trouva que les corps accelerent leur mouvement dans leur chûte suivant cette progression, 1, 3, 5, 7, 9, 11, &c; de sorre que les espaces qu'ils parcourent sont entr'eux comme le quarré des tems.

Toutes ces découvertes sur les mouvements des corps flatterent si fort Galilée, qu'il ne desespéra pas de déterminer la courbe que décrit un corps projetté obliquement. C'étoit un problème qu'on ne croyoit pas soluble; mais ce grand homme, en comparant le mouvement oblique c'est-à-dire l'impression communiquée au corps, avec le mouvement perpendiculaire, forma la courbe qu'il décrit dans sa projection, & démontra que cette courbe est une parabole. Il approfondit tellement toute cette théorie du mouvement des co ps projettés, qu'il fixa la portée ou l'étendue de ces corps suivant l'angle de la projection. Afin de rendre cela senfible à tout le monde, & d'un usage facile, il dressa des tables, des portées respectives qui tépondent à chaque angle.

Toujours récond dans ses principes, Galitée

HISTOIRE.

290 développa avec tant de sagacité la théorie de mouvement des corps, qu'il découvrit que deux pendules inégaux mis en mouvement, faisoient dans le même tems des vibrations qui sont réciproquement comme les racines de leur longueur. La premiere application qu'il fit de cette découverte, fut de mesurer la hauteur de la voûte des Eglises. A cet effet, il compara le nombre des vibrations des lampes qui y font suspendues, avec celle que fait en même-tems un pendule d'une longueur connue, & il détermina ainsi leur hauteur : opération ingénieuse & hardie, qui fait peut-être autant d'honneur à Galilée, que toutes les découvertes qu'il a faites fur le mouvement des corps.

Ce ne fut pas cependant là le terme de ses heureux travaux. Il reconnut encore que le même pendule fait ses vibrations dans le même tems, & donna ainsi le grand principe des horloges à pendule, avec lesquelles on mesure

le tems avec une si grande justesse.

Galilée ne poussa plus loin ses recherches fur le mouvement des corps. Une idée qui lui passa dans l'esprit sur la résistance des solides, les lui fit interrompre, & il ne les reprit plus. C'étoit de connoître le rapport de deux forces qui agiroient séparément sur un solide pour le rompre, l'une horisontalement, l'autre verticalement. La théorie des deux forces qu'il établit à ce sujet, procura ces connoissances. Dans une pourre rectangulaire ou cilindrique, la réssetance oblique est à la résistance directe comme 1 à 2. De cette même théorie il suit qu'un cilindre creux résiste davantage qu'un autre de même grosseur qui est solide. Ainsi les corpsne

DE LA MECHANIQUE.

291

télistent point à leur rupture par des forces proportionnelles à leur masse.

Galilée ne fut pas si heureux dans ce travail, comme il l'avoit été sur le mouvement des orps. Il se trompa en croyant que le rapport le la résistance directe est à la résistance oblique comme 1 à 2. Ce rapport ne peut avoir lieu que lorsqu'un solide est rompu brusquement, ans soussirir aucune extension. Dans tout autre as ce rapport est comme 1 à 3. C'est ce qui a té démontré dans ce siecle par Leibnitz & Maiote.

Galilée mourut en 1642. Après sa mort un soble Génois nommé Baliani, qui s'étoit disingué par les progrès qu'il avoit faits dans la Méchanique, attaqua la doctrine de ce grand nomme sur l'accélération des graves. Il prétenlit que cette doctrine étoit fausse, & que la ritesse des corps dans leur chûte, étoit proporcionnelle aux espaces parcourus, & non au tems, comme le soutenoit Galilée. Ce savant avoit déja fait voir la fausseté de l'hypothese de Baliani. En recourant à son Ouvrage sur la Méchanique, il étoit aisé de s'en convaincre: cependant cette hypothele eur des Partisans. Un certain P. Casrée sut le premier qui se déclara ouvertement en sa faveur. D'après une expérience fort mal imaginée, il établit que les forces des corps en tombant, sont comme les haureurs: or ces forces font comme les vitesles : donc les vitesses sont comme les hauteurs ou les espaces parcourus. L'illustre Gassendi annéantit ce raisonnement, en montrant que l'expérience sur lequel il étoit fondé ne convenoit point à la question. Il poussa encore plus loin cet Ad-

1610.

HISTOTRE

yersaire de Galisse: il prouva clairement qu'il ne savoit comparer entr'eux ni les tems, ni les vitesses, ni les espaces. Hughens & le P. de Billi se joignirent à Gassendi pour démontres l'impossibilité de la nouvelle progression de Baliani. Ensin Fermat, Conseiller au Parlement de Toulouse & grand Mathématicien, sit voir qu'il ne faudroit pas moins d'une éternité pour qu'un corps descendit avec cette proportion de

vitesse de la hauteur d'un piede

Tout cela étoit concluant. Néanmoins quelques Mathématiciens voulurent joindre l'expérience au raisonnement. Les PP. Riccioli & Grimaldi mesurerent les espaçes parçourus avec le plus de justesse qu'il étoit possible. A cette fin ils se servirent d'un pendule dont les vibrations ne durgient que la sixieme partie d'une seconde, & trouverent que l'accélération des corps dans leur chûre, étoit telle que Galike l'avoit sourenue. Quoique cette expérience sut faite avec un soin infini, cependant elle n'étoir pas absolument convaincante. On la varia; mais on trouva qu'il n'étoit pas possible de connoître & de mesurer parfaitement les tems des chûtes perpendiculaites. Cela commençoit à inquieter les défenseurs de l'hypothese de Galilée, lorsqu'on s'avisa de faire usage du mouvement des Pendules. Suivant cette hypothese, les pendules semblables & inégaux devoient faire en même - tems des vibrations qui fussent comme les quarrés de leur longueur. Il ne s'agissoit donc que de vérisser la chole, & c'est ce qu'on reconnut avec la plus grande précision.

Le P. Subastien, de l'Académie Royale des

193

Sciences, rendit le fait sensible à tout le monde par le moyen d'une machine singuliere qu'il inventa. Elle est composée de quatre paraboles égales, qui se coupent à leur sommet à angles égaux, & autour desquelles tourne une spirale composée de deux sils de laiton; de saçon que les tours sont distants l'un de l'autre, suivant a progression de Galilée 1, 3, 5 &c. Du sommet de cette machine on laisse tours une boue, & on voir qu'elle parcourt tous les tours lans le même tems.

Dans le tems qu'on constatoit la découverte de la loi de l'accélération des corps, le grand Descartes s'occupoit des loix de la communica. tion du mouvement. Il reconnut que ces loix devoient être fixes & constantes, & crut que dans le choc des corps, il y avoit toujours la même quantité de mouvement avant & après le choc. Le P. Fabri & Borelli, deux Mathématiciens d'un mérite bien dissérent, quoique le P. Fabri eût véritablement des connoissances; Fabri & Borelli, dis-je, chercherent à déterminer ces loix, & se tromperent. Le Docteur Vallis, plus habile que ces Savans, fut austi plus heureux. En homme intelligent & qui savoit simplifier les choses ou les traiter avec ordre, il commença par distinguer trois fortes de corps : des corps durs, des corps mous, & des corps élastiques. Il établit ensuite un principe par lequel il détermina la vitesse que reçoivent ces corps par le choc. Dans le choc de deux corps, la vitesse diminue en' même raison que la somme des masses de ces corps est grande. C'est-là la regle générale qu'il établit pour la communication du mouvement

par le choc; de sorte que si le corps qui choque est double de l'autre, la vitesse commune est les deux tiers de ce qu'elle étoit apparavant.

Un autre Anglois donna en même-tems des regles sur le choc des corps à ressort : c'est le Chevalier Wren. Le, célèbre Hughens résolut aussi le problème de la communication du mouvement dans toute son étendue. Mariote développa en grand toute cette théorie. Et l'illustre Jean Bernoulle l'a depuis maniée avec cette sagacité supérieure, qui caractérisoit son beau génie, dans un Ouvrage immortel qu'on regarde, avec raison, comme un ches-d'œuvre de raisonnement (\*).

L'heureux succès qu'eût la solution de ce problême fut avantageux à la Méchanique. On prit goût à l'étude de cette science, & on se proposa de nouvelles questions. Wallis chercha à déterminer le point par lequel un corps mis en mouvement frappe un obstacle avec toutela force dont il est capable, c'est-à-dire à trouver le centre de percussion. Dans le même-tems Hughens fixa le point où se concentre la pesarteur d'un pendule, composé de maniere que les oscillations de ce centre sont toujours égales à celles d'un pendule fimple, dont la longueur est égale à la distance de ce centre au point de subpension. Ce point est le centre d'oscillation. Cette découverte fut très accueillie. Wallis, qui couroit la même carriere, voulut en partager la gloire, parceque le centre d'oscillation étoit, dans plusieurs cas, le même que celui de

<sup>(\*)</sup> C'est le Discours sur les loix de la communication du Mouvement.

DE LA MECHANIQUE. 1:80 comme il avoir dérerminé co

percussion; & comme il avoit déterminé celuici, il prétendoit avoir droit à la détermination de l'autre. Il avoit tort. Hughens lui sit voir clairement que le centre d'oscillation dépendoit de circonstances étrangeres à celui de percussion. Wallis en convint, & Hughens ne s'oc-

cupa plus qu'à faire usage de sa découverte.

Galilée avoit eu l'idée d'appliquer le pendule à la mesure du tems. Quelques Mathématiciens avoient essayé de mettre cette idée à exécution. Mais ce ne fur qu'un projet. Hughens plus habile ou plus favant qu'eux en Méchanique par les découvertes qu'il avoit faites, se trouva en état d'en venir à la pratique. Il imagina une horloge où le pendule servit de modérateur au rouage; de façon que son mouvement devint par-là très uniforme. Hughens n'en fur pas néanmoins absolument content. Eclairé par l'expérience, il reconnut qu'il pouvoit arriver que les oscillations du pendule ne fussent pas toujours égales, & que par conséquent leur? durée ne fût pas toujours la même. Ce grand! Mathématicien chercha donc à assujettir le Pendule de maniere que cette égalité eût lieu. Il falloit pour cela connoître la courbe qu'un Pendule doit décrire, afin qu'il fasse ses vibrations en temségaux. C'est la recherche que se proposa Hughens. Cette recherche le conduisit à la cycloide, qui a en effer cette propriété qu'un corps qui la parcourt par son propre poids, fait ses vibtations en tems égaux. Afin d'avoir une mesure exacte du rems qui dépend de cette égalité ou de cet isochronisme, il ne s'agissoit plus que de disposer tellement un pendule, qu'il fûr contraint de faire ses vibrations dans une cy-

cloide. C'est à quoi parvint Hughens, en resserrant, en quelque forte, le Pendule entre deux

demi cycloide.

De certe théorie, ce grand homme déduisit une maniere de déterminer avec la plus grande précision la grandeur de l'espace que parcourt un corps par sa pesanteur dans un tems donné. Et il trouva que dans le tems d'une seconde, un corps parcourt par sa chûte quinze pieds &

un pouce.

Les succès sont presque toujours des aiguillons. L'honneur que ces découvertes firent à Hughens, l'engagea à mériter de nouveaux lauriers. Il y avoit long-tems que le P. Mersenne lui avoit proposé de déterminer le centre d'olcillation d'un Pendule chargé de plusieurs poids. Ce problème lui avoit paru alors d'une si grande difficulté, qu'il n'avoit pas seulement été tenté de le résoudre. Mais ses connoissances ayant augmenté les ressources de son esprit, il en reprit l'examen, & en donna une belle solution fondée sur ce principe : les poids dont un Pendule est composé, étant détachés à la démi vibration, & remontant avec la vitesse qu'ils ont acquise, leur commun centre de gravité s'éleve à la même hauteur d'où il est tombé, c'est-àdire acheve la vibration. Ce principe parut cettain à tout le monde. Il sembloit que le tems avoit constaté sa solidité, lorsqu'il se présenta au bout de neuf ans un homme qui soutint que rien n'étoit plus fanx. Il se nommoit l'Abbé Catelan. Le ton qu'il prit en avançant cette proposition, surprit d'abord. Cela ne déconcerta pas l'Abbé. Au principe d'Hughens, il substitua deux principes faux, qui ne séduisirent perfonne. Deux Mathématiciens illustres erurent cependant qu'on pouvoit déterminer les centres d'oscillation d'une maniere plus simple & plus évidente. Jacques Bernoulli & le Marquis de Lhopital donnerent chacun une autre solution de ce problème, qui ne servit qu'à consistmer le

principe d'Hughens.

Flaté de ce fuccès, ce favant homme voulut approfondir une autre question de Méchanique que Galilée & Descartes avoient ébauchée : c'étoit de trouver la force centrifuge d'un corps. On appelle ainfi la force par laquelle un corps qui se meut autour d'un centre, tend à s'écarter de ce même centre. L'expression de cette force dépend de la grandeur de la courbe que le corps parcourt, & de la vîtesse avec laquelle il la parcourt. Or Hughens démontra que 1º. si des corps de même poids décrivent des cercles. égaux avec des vîtesses inégales, leurs forces centrifuges sont comme le quarté des vîtesses. 2°. Si les mêmes corps décrivent avec la même vîtesse des circonférences inégales, leurs forces centrifuges sont comme les rayons; & en général quelles que soient & les cercles que les corps décrivent & la vîtesse avec laquelle ils la décrivent, les forces centrifages de ces corps sont en raison composée du quatré des vîtesses & de la raison inverse du quarre des rayons.

De ces regles ce grand Méchanicien conclut qu'un corps qui circule dans un cercle avec une vîtesse égale à celle qu'il auroit acquise en rombant par un mouvement uniformement accéléré de la hauteur du demi rayon, auroit une for-

ce centrifuge égale à sa pelanteur.

En combinant ainsi la gravité d'un corps avec le mouvement auquel il est en proie, Hughens résolut plusieurs problèmes curieux de Méchanique. Ce ne sur pas ici un travail de pure spéculation. Il voulut faire servir la théorie de la sorce centrisuge à la mesure du tems. Il substitua à cet esser au pendule ordinaire un autre pendule qu'il sit tourner ou circuler, de saçon qu'il décrivoir la surface d'une parabole. Le centre du pendule ou du poids qu'il formoit se trouva ainsi dans une ligne parabolique, & par conséquent ses vibrations surent toutes égales.

Cette nouvelle invention fut bientôt exécutée; mais on reconnut aisément que dans la pratique le pendule ordinaire est plus commode pour servir de modérateur aux Horloges, &

a les mêmes avantages.

; Il paroît par cette attention suivie qu'avoit Hughens pour la perfection des Horloges, que la mesute du tems lui tenoit au cœur. On ne doit donc point être étonné s'il a concouru à l'idée de se servir d'un ressort spiral pour régler les montres. On attribue l'invention de ce resfort à l'Abbé Hautefeuille. Hughens ne la lui conteste point; mais l'Abbé Hauteseuille veut encore être le premier qui l'a appliqué aux montres. C'est de quoi le Géometre Hollandois ne convient point. Pour le contraindre à cet aveu, l'Abbé l'attaqua en justice. Hook, Mathématicien Anglois & Physicien ingénieux, vint se mêler de cette querelle. Il prétendit que ni Hughens ni l'Abbé Hantefeuille n'avoient inventé le ressort spiral. Cette querelle suspendit d'autant plus aisément l'autre, que Hook jouissoit

DE LA MECHANIOUE. de la réputation la plus brillante en fait d'inventions, & qu'on sui devoit celle de la montre. L'écrit d'Hughens sur la découverte du resfort spiral ne parut qu'en 1674: or Hook prouva qu'il l'avoit faite en 1660, & qu'il l'avoit communiquée alors à MM. Brounker & Murai. Le Secrétaire de la Société Royale en étoit dépositaire: il est vrai que le Public n'en étoit pas instruit. Comment Hughens & l'Abbé Hautefeuille pouvoient-ils en avoir eu connoissance? Hook voulut que ce fût par l'indiscrétion de M. Oldembourg, Secrétaire de la Société Royale. Aussi toute sa colere éclata contre lui. Il lui intenta un procès très vif, demandant qu'il fût puni comme prévaricateur, parcequ'il communiquoit aux Savans étrangers les découvertes qu'on déposoit dans les Registres de la Société qu'il avoit entre les mains. Dans cette accusation Hook mettoit sans doute trop de chaleur. & ne rendoit justice ni à Oldembourg, ni à Hughens. Quoi qu'il en soit, il faut convenir que la prévention est pour lui. On lui doit presque l'invention des montres: ce qui annonce qu'il travailloit à leur perfection. Comme ces Automates sont des machines, il convient de faire entrer dans cet ouvrage l'histoire de leur construction.

On ne connoît point celui qui a eu l'idée d'une montre. La premiere machine de cette espece parut en Angleterre. C'étoit une espece de perite horloge. Elle étoit composée de deux balanciers garnis de deux palettes qui s'engageoient alternativement dans les dents d'une roue de rencontre. Voilà, à ce qu'on a écrit, tout ce qui composoit la premiere montre. Il est dissicile de concevoir comment trois pieces pouvoient former une machine propre à diviser le tems. C'est sur cette invention que Hook travailla pour construire une véritable montre. On a écrit que celle qu'il sit, avoit un ressort spiral à chaque balancier pour les gouverner. Ces balanciers se communiquoient leur mouvement comme dans l'autre montre, avec cette

différence cependant qu'il n'y avoit qu'une verge de balancier qui eût des palettes; de maniere que quand un balancier faisoit sa vibration, il donnoit son mouvement à l'autre.

omposoit une montre. On ne voit là ni poids, ni ressort pour donner le mouvement, ni chaîne pour le communiquer. Cette machine, inventée en 1693, sut néanmoins exécutée en 1675 par Tompion, Horloger. Elle sut connue en Europe dès l'année de son invention. C'étoir pour la perfectionner que Hughens & Haute-seulle imaginerent le ressort spiral dont a parlé ci-devant. Ce ressort parut en 1674. Il étoir sormé d'une lame d'acier tournée spiralement & appliquée au balancier.

1670.

s'appliqua à inventer des Machines. Il en imagina pour faciliter la pratique du dessein, & pour former des verres de figure hyperbolique. Ce Mathématicien étoit né à Londres en 1632; il avoit beaucoup de génie, & il s'est également distingué dans toutes les parties des Mathématiques. Son nom, joint à cetui d'Hughens, mit les machines en faveur. Les plus célebres Mathématiciens de ce tems se livrereur à la redherche de ces inventions, à la découverte des

pe la Mechanique. 301 quelles le hasard a souvent plus de part que l'esprit, Roëmer, Perrault & Mariote se distinguerent dans cette partie de la Méchanique; mais ils reprirent bientôt le fil de la théorie de cette science.

Le premier remarqua que les dents des roues qu'on contournoit en ligne courbe, devoient êrre courbées d'une maniere déterminée. Il rechercha cette maniere, & découvrit que l'épis cycloïde étoit la courbe qu'il falloit leur donner, pour qu'elles procurassent à la puissance la plus grande action possible. Cette découverte fit grand plaisir à tous les Méchaniciens. L'un d'eux très savant dans toutes les parties des Mas thématiques, l'accueillit sur tout avec d'autant plus d'empressement, qu'il la regardoit comme son propre bien. La date de la découverse de Roëmer est de 1675. Or M. de la Hire, qui est ce Méchanicien, avança qu'il avoit communiqué la sienne à MM. Auxout, Mariote & Pisard, en 1674; mais il étoit si célebre par tanc de belles productions, qu'il abandonna à Roëv mer la gloire de la découverte dont il s'agir.

La Méchanique recevoir ainsi de nouveaux accroissements. Cette belle science devint encore bien plus recommandable par l'usage que le grand Newton en sit pour expliquer le mouvement des corps célestes. Asin d'exécuter ce beau projet, il commença par établir ces loix du mouvement. Premiere loi : chaque corps persevere dans son état de repos ou de mouvement en ligne droite, à moins qu'il ne soir forcé de changer d'état par quelque puissance étrans gere. Seconde loi : le changement de mouvement est toujours proportionnel à la force mouvement est toujours proportionnel de la force mouvement est toujours proportionnel à la force mouvement est de la force

vante, & il se fait dans la ligne droite, selon laquelle cette sorce est imprimée. Troisieme loi : à chaque action est opposée une réaction

égale.

Newton étudia ensuite la théorie des mouvemens curvilignes. Il examina celles que Galilée & Hughens avoient établies. Le premier avoit déterminé la courbure que décrit un corps jetté en l'air dans une direction oblique, en le supposant animé d'une force qui agit uniformément, & Hughens avoit déterminé les forces centrales dans les mouvements circulaires. C'étoit déja beaucoup. Les choies changerent bien de face entre les mains de Newton. Ce grand homme détermina la loi que doit suivre une force centrale pour forcer un corps à parcourir une courbe quelconque : il établit ensuite que les corps célestes sont en proie à deux forces centrales, une qui tend à les faire tomber dans le soleil, qui est la force centripete, l'autre qui tend à les écarter de la ligne de leur chûte suivant une direction perpendiculaire; c'est la force centrifuge. Par la combinaison de ces deux forces, il trouva la courbe que les planetes décrivent, & la loi de leur mouvement. Cette opération, qui est une des plus belles choses qu'ait enfantées l'esprit humain sut accueillie par un cri universel d'admiration.

La théorie de Newton sur les forces centrales, donna lieu à la solution des plus beaux problèmes sur le mouvement des corps projettés dans un milieu résistant suivant une loi quelconque. On apprir ainsi à décomposer le mouvement oblique d'un corps en deux , l'un dans la direction de la sorce imprimée, & l'au-

DE LA MECHANIQUE. tre dans le sens vertical. Varignon sentit tous les avantages de cette décomposition. Il étendit à l'équilibre le principe de la composition ou décomposition du mouvement, & deduisit toute la statique de ce seul principe: Si trois puissances agissent l'une contre l'autre dans des directions opposées, qui se réunissent à un point, chacune de ces puissances est proportionnelle au sinus de l'angle formé par les directions des deux autres. Ainsi lorsque deux puisfances ou deux poids, ou encore une puissance & un poids, font équilibre soit avec des cordes. soit à l'aide de quelque poulie, ou de quelque levier que ce soit, ils sont toujours entr'eux en raison réciproque que font les lignes de direction avec celle de l'impression qui résulte de leur concours d'action. Cette vérité sert à démontrer sans le secours d'aucune machine, les propriétés des poids suspendus avec des cordes. en quelque nombre qu'ils soient & pour tous les angles possibles qu'ils peuvent avoir entre eux, celles des poulies dans toutes les directions possibles des puissances ou des poids qui y sont appliqués, soit que le centre de ces poulies demeure fixe, ou qu'on le suppose mobile, & enfin toutes les propriétés de toutes les especes de levier de quelque figure & dans quelque situation qu'ils soient & pour toutes les directions possibles des puissances ou des poids qui y sont appliqués.

Ce ne furent pas là les seuls avantages que Varignon retira de la découverte de son beau principe: il servit encore à faciliter le calcul des forces tant des poids que des puissances, parceque leurs rapports y sont toujours déter-

ρ4 Historre,

minés par les sinus des angles, que font leurs lignes de direction avec celle qui résulte de leur concours d'action. Toutes ces nouveautés

formerent une nouvelle Méchanique.

Ces succès engagerent deux savans Mathématiciens à s'attacher à cette science. & parceque c'étoient des hommes de génie, leurs progrès furent rapides. Le premier est M. de la Hire, & le second M. Amontons. Ils rechercherent comme de concert quelle étoit la force des hommes & dos chevaux; & ils trouverent, 1° que la force de l'homme se réduit à vingtfept livres seulement pour pousser horisontalement avec les bras ou pour tirer une corde en marchant. 2°. Que la force de l'homme, lorsqu'il agit par la pesanteur de son corps est estimée cent quarante livres. 3º. Et que la force d'un cheval, pour tirer horisontalement, se réduit à celle de sept hommes, c'est-à-dire à cent soixante-quinze livres.

1680.

Chacun de ces Méchaniciens contribua encore en particulier à la perfection de la science qui nous occupe. La Hire chercha à appliquer la théorie de la Méchanique aux Arts, & composa à cet effet un Ouvrage qui parut à la fin du dernier siecle, avec ce titre: Traité de la Méchanique, où l'on explique tout ce qui est le plus nécessaire à la pratique des Arts, &c. Amontons méditoit un plus beau projet : c'étoit de soumettre les frottements des corps au calcul. Il jugeoit, avec raison, que sans une connoissance du moins générale de la résistance que les corps éprouvent en glissant les uns sur les autres, il n'étoit pas possible d'évaluer l'effet d'une Machine. Comme ceci est un effet physique, l'expérience Pexpérience peut seule le faire connoître. C'est aussi la voie que prit Amontons. Eclairé par cé stambeau, il établit deux propositions qui formerent la base d'une théorie des frottements. La premiere est que la grandeur des frottements est proportionnelle aux poids des corps qui frottent, & non à l'étendue de leur surface; & la seconde, que la résistance occasionnée par le frottement est environ le riers de la force qui comprime les surfaces.

Parent, & un M. Camns connu par un Ouvrage estimé qui a pour titre Traité des sorces mouvantes, répéterent les expériences d'Amontons, les varierent, & y ajouterent des consisdérations particulieres. Le savant Muschenbroek, ayant sait depuis de nouvelles expériences, reconnur que la grandeur des surfaces doit entrer dans le calcul des frottements, parceque la résistance augmente lorsque les surfaces sont plus grandes, quoique le poids ou la

pression soient les mêmes.

Cette découverte est très postérieure aux travaux d'Amontons. Ce Méchanicien mourus dans la persuasion que les principes qu'il avoit établis sur les frortements étoient solides. Il s'étoit occupé d'un autre point de Méchanique, qui a un rapport aux frortements. Il s'agissoit de connoître la résistance que la roi eur des corps oppose au mouvement. C'étoit encore une matiere sur laquelle aucun Méchanicien ne s'étoit exercé. Amontons éprouva plusieurs cordes, & trouva que la difficulté de plier une corde de la même épaisseur & chargée du même poids décroît lorsque le diametre du rouleau augmente; mais qu'elle ne décroît pas autant

que ce diametre augmente. Il se trompoit. Suivant les expériences du Docteur Desaguliers; cette dissiculté de plier une corde autour d'un rouleau est en raison inverse du diametre du rouleau: ce qui signisse qu'elle est d'autant plus

grande que le diametre est petit.

La Société civile profita de tous ces travaux & de cette découverte. Elle conçut par-là une estime singuliere pour les Méchaniciens, L'eltime publique est l'objet de l'ambition de tous les grands hommes. Il en existoit un, contemporain d'Amontons, nommé Borelli, qui, jaloux d'avoir part à cette estime, voulut la mériter par une production digne de l'attention de tout le genre-humain. A cet effet, il forma le dessein de connoître par les loix de la Méchanique les moyens que l'homme & les animaux ont de mouvoir leurs membres par l'action des muscles. L'anatomie apprend que le corps d'un animal est construit avec de telles proportions, qu'on y voit différentes applications des puissances, qui se soutiennent pour mouvoir les membres, qui agissent souvent de concert dans un même tems, qui se succedent quelquefois l'une à l'autre pour changer de direction, & qui, suivant les circonstances, sont effort l'une contre l'autre pour arrêter le mouvement. Il résulta de-là une machine merveilleuse, dont Borelli voulut connoître l'artifice. Ce Savant étoit Clerc réguliet des Ecoles pies. Il étoit né à Messine en 1608. Doué d'une apritude particuliere pour les Sciences, il avoit fait des progrès considérables dans la Géométrie. Avec ce puissant secours, il se crut en état de soumettre au calcul les efforts des muscles.

DE LA MECHANIQUE. Il composa un Ouvrage, qui parut à Rome en 1681 . fous ce titre : De motu animalium , dans lequel il fait voir, 1°. Que la puissance absolue de chaque animal est nécessairement plus grande que le poids du membre, qui y est suspendu. 2°. Que la force absolue des deux muscles qui bandent le coude, qu'on nomme Biceps & Brachiaus, est plus grande que vingt fois le poids qu'ils soutiennent, lorsque le bras est dans une situation renversée & horisontale. & qu'elle surpasse la force d'un poids de 1,60 livres; car le muscle Biceps équivaux à 300 livres, & la force du Brachiaus est de 260 livres. 3°. Que la force des muscles, qui font mouvoir la partie inférieure du corps de l'homme agissent avec une force égale à 5.4 livres. quoique leur poids ne soit que d'une livre, &c. C'est ainsi que Borelli évalue tous les esforts que peut faire l'homme par le jeu de ses membres. Il est capable de produire des choses extraordinaires, quand il sair en tirer parti : on en jugera par quelques exemples.

Le Docteur Défaguliers, qui a commenté les principales propositions de Borelli, dans son Cours de Physique expérimentale, a vu les tours suivans: Un homme s'asseyoit sur une planche un peu inclinée en arrière, appuyoit ses pieds contre un appui immobile, en tendant bien ses jambes, & entouroit ses hanches d'une forre ceinture où tenoit un anneau de ser auquel une corde étoit attachée. Cette corde qu'il tenoit dans ses mains passoit entre ses jambes, & sortoit par un trou pratiqué dans l'appui. En cet état deux chevaux ne pouvoient tirer cet homme de sa place. Ce même homme

arrêroit ensuite une corde à l'extrémité d'un pour teau bien fort, & l'ayant ensuite passée dans un anneau de fer fixé au milieu du poteau, il appuyoit ses pieds contre le poteau pour s'élever de terre par le moyen de certe corde. Parvenu à l'anneau, il rompoit la corde en ouvrant subitement ses jambes, & tomboit en arrière sur un lit de plume placé à terre pour le recevoir.

\_ Dans la théorie de Borelli, il est aisé de tendre raison de ces efforts sutprenants. Lorsque deux chevaux tiroient la corde pour faire fortir de sa place cet homme situé comme je viens de le dire, ses muscles étoient occupés à se balancer les uns les autres ; je veux dire que les muscles antagonistes , les Extenseurs & les Fléchisseurs n'avoient d'autre action que de conrenir les os dans leur place ; ce qui les faifoir rélister de même qu'un os entier formé en arc. Les extrémités étoient soutenues par les jame bes & les cuisses. L'effort des chevaux ne pouvoit faire aucun mal à ges membres 😽 parceque cer effort, étoit dirigé contre le centre du mouvement; & il est démontré qu'une puissance n'a aucun effer sur un levier, quand elle agit selon cette directions pet the eville green

Le second tour s'explique encore plus aisement. Pour le comprendre, il suffit d'observer que celui qui le fait a soin de prendre la corde fort courte, avant que de grimper au haut du poteau pour placer ses pieds contre l'anneau, qui y est attaché. Son corps est situé pat-là de maniere que ses talons sont bas, pendant que ses genoux sont droits & élevés, & que la longueur de ses jambes & de ses euisses est plus

DE LA MECHANIQUE. grande que celle de la corde & de la ceinture prifes ensemble. Mais quand l'homme plie ses genoux, il faut que la corde s'étende, ou qu'elle rompe : & comme le premier cas ne peut avoir lieu, c'est le second qui arrive nécessai-1 1 2 2 24

On rend encore raison par la théorie de Borelli de ces efforts extraordinaires qui dépendent uniquement de la constitution propre du corps humain; tels que ceux qui, au rapport de Desagutiers, ont étonné toute l'Angleterre. Un homme, par la seule force de ses doigts, rouloit un grand plat d'étain, qui étoit très épais: il brisoit le fourneau d'une pipe, entre son premier & son second doigt: il élevoit, avec ses dents, une table longue de six pieds; à l'extrémité de laquelle étoit attaché un poids de cinquante livres, &c.

factions infinies, en considérant ainsi les forces des animaux en général, & celles de l'homme en particulier. Ils calculoient avec plaisir les forces des uns & des autres, lorsqu'un Savant vint troubler leur joie, par une question sur l'estimation de la force. On croyoit alors que la torce étoit proportionnelle à la vîtesse. Ce Savant prétendit qu'elle ne l'étoit qu'au quarté de la vîtesse. C'est le célebre Leibnitz. Son nom & ses raisons donnerent un cours rapide à cette

Tous les Méchaniciens goûtoient des satis-

tisans & des Critiques dans tout l'Univers. Elle fut adoptée sur-le-champ en Allemagne, reçue favorablement en Italie, examinée en France, & absolument méprisée en Angleterre. Les Sa-

opinion. Elle eût presque en naissant des Par-

vans de Londres n'aimoient pas Leibnitz, par-

1700.

cequ'il vouloit partager avec Newton l'invention du calcul différentiel. Ce n'étoit pas-là sans doute un motif raisonnable pour manquer d'égards au sentiment de ce grand homme, qui méritoit toutes sortes d'attentions. La maniere même dont il étoit présenté étoit très séduisante. Voici en en esser comme il exposoit la chose.

Dans la force d'un corps, il faut distinguer deux efforts: celui qu'un corps fait lorsqu'il presse un obstacle, & celui qu'il produit lorsqu'il se meut. Leibnitz appelle le premier essort Force morte, & Force vive le second, qui provient de son mouvement. La mesure de la premiere, est le produit de la masse par la vîtesse initiale, c'est-à-dire par la vîtesse infiniment petite, que la pesanteur lui communique à chaque instant infiniment petit. Ainsi un corps, qui en presse un autre par son poids, communique à ce dernier une vîtesse infiniment petite: c'est l'esse de la pression.

Il n'en est pas de même d'un corps en mouvement. Tout corps qui tombe, acquiert en tombant des dégrés de vîtesse, qui sont comme les tems, tandis que les hauteurs & les espaces parcourus sont comme les quarrés des tems & des vîtesses. Or les forces se messurent, dit Leibnitz, par l'espace parcouru, & cet espace est comme le quarré de la vîtesse : donc les forces des corps en mouvement sont comme

le quarré des vîtesses.

À ce raisonnement, on a joint plusieurs expériences, qui ont paru le confirmer. Cependant les Mathématiciens habiles veulent que ce soient des illusions. Ce qu'il y a de certain, c'est que M. de Mairan, a formé contre cette doctrine des objections très fortes: il a même prouvé que la force des corps est dans tout le cas le produit de la masse par la vîtesse. Les Anglois ne doutent point que cela ne soit. Il faut cependant que toutes ces preuves ne soient pas des démonstrations; car le grand Bernoulli est mort dans la persuasion que le sentiment de Leibnitz est vrai. Il y a ici quelque mal entendu. C'est aussi ce que pensent les Méchaniciens de nos jours. L'équivoque vient, selon eux, du mot force, auquel les deux Partis donnent un sens particulier.

Dans la chaleur de cette contestation, les Marhématiciens résolutent plusieurs problèmes difficiles sur le choc des corps, sur les centres d'oscillation & de rotation, sur les loix du mouvement d'un système de plusieurs corps. D'un autre côté, des Machinistes inventoient des Machines ingénieuses, qui, quoique construites sans principes, contribuoient cependant aux progrès de la Méchanique, par les idées nouvelles qu'elles presentoient. Ces Machines sont sans nombre, & leur mérite principal consiste ou dans la délicatesse du travail, ou dans un usage bien entendu de ressorts, de poids, de roues, &c. On a vu au commencement de cette Histoire de la Méchanique, que les Anciens étoient assez adroits dans l'invention de ces Machines, & que c'est de-là que cette Science a pris naissance. Il convient donc de donner une idée de l'habileté des Modernes dans ce genre, afin de réunir ici ce qu'on a produit de plus curieux.

Pour l'usage des ressorts on n'a rien vu de

HISTOIRE plus surprenant que cer Automate. C'étoit un Berger de bois, qui jouoit plusieurs airs sur une musette, avant les mouvements des doigts. Autour de ce Berger, étoient rangés des Bergers & des Bergeres de bois, qui danfoient au son de la musette des danses figurées. On connoît la tête de bois d'Albert le Grand, qui parloit & chantoit comme une personne. Elle sit l'admiration de tout Paris dans le dernier siecle. Et dans celui ci le célebre M. Vaucanson 2 inventé des Automates qui n'ont pas moins mérité les plus grands éloges. C'est un Flûteur, un Provençal jouant du Tambourin & d'une espece de Fifre, & un Canard de métal, qui mangeoir, digére & fait tous les mouve-

Les Machines où la délicatesse du travail brille principalement, ne sont pas moins ingénieuses que celles-là; on en jugera par quelques

exemples choisis.

mens d'un Canard naturel.

M. Camus, que je viens de citer, décrit dans son Traîté des Forces mouvantes, une Machine fort curieuse de son invention. Il imagina pour l'amusement de Louis XIV, lorsqu'il n'étoitencore que Dauphin, il imagina, dis je, un petit carrolle qui marchoit tout seul, parcouroit un espace donné, s'arrêtoit & reprenoit son train ordinaire jusqu'au lieu proposé. Voici la description infiniment piquante, qu'a donné l'Auteur lui-même de ce ches-d'œuvre de Méchanique.

L'espace ou le chemin donné, que le carrosse devqit parcourir, étoir la table du Conseil du Roi, à Versailles, longue de seprepieds quatre pouces, & large de trois & demi. On plaça le carrosse à l'extrémité de la table oppofée à celle où étoit le fauteuil du Roi. Dans l'instant le carrosse partit. Les chevaux plierent les jambes, les leverent & marcherent comme des chevaux vivans. Arrivé au bout de la table, le cocher, qui tenoit les rênes des chevaux, les tira pour les faire tourner. Le carrosse parcourut ainsi la longueur de la table une seconde sois; mais ayant retourné, le cocher sit passer le carrosse entre l'écritoire du Roi & le papier qui étoit sur la table. Il se trouva là placé précisément devant le Roi, & il s'y arrêta.

Alors un laquais, qui étoit derriere le carrosse, sauta en bas. Un perit page, habillé en hussard, se leva, courut à la portiere, & l'ouvrit. Une petite Dame, qui étoit dans le carrosse, descendit, s'avança vers le Roi, lui sit une profonde révérence, & présenta un placet d'une maniere également naturelle & gracieuse. Elle attendit un peu, comme pour savoir la réponse. Pendant ce tems-là le petit page badinoit avec la portiere, en la fermant & l'ouvrant alternativement. Cependant la Dame fit une seconde révérence au Roi, rentra dans son carrolle, en se tournant un peu de côté pour ne pas perdre le Roi de vue, & s'assit sur le coussin. Le hussard referma aussi-tôt la portiere, remonta sur sa soupente, & se coucha comme auparavant. Il étoit à peine couché, que le cocher donna un coup de fouet, & les chevaux reprirent leur train. Le laquais courut après le carrosse, & sauta derriere avec beaucoup d'agilité. Les chevaux se détournerent une troisseme fois au coin de la table, en

firent encore le tour, toujours guidés par le cocher, qui les fouettoit de tems en tems. Enfin le carrosse s'arrêta de lui-même au même endroit d'où il étoit parti, comme s'il rentroit

dans sa cour, ou dans la remise, après avoir

fait sa course.

Tous ces mouvements sont produits par des ressorts, des roues, des volants, des détentes &c. fort délicats. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Il faut beaucoup de dextérité & de soins à ce travail. Malgré cette difficulté, des ouvriers, en s'y exerçant, sont parvenus à faire des ouvrages d'une délicatesse infinie & presque inconcevable. Un Horloger d'Angleterre, nommé Boverick, avoit fait une chaise d'Yvoire, à quarre roues, avec toutes ses appartenances, dans laquelle un homme, étoit assis, Elle étoit si petite & si legere, qu'une mouche la traînoit aisément. La chaise & la mouche ne pesoient qu'un grain. Le même ouvrier construisit une table à quadrille avec son tiroir, une table à manger, un buffer, un miroir, douze chaises à dossier, six plats, une douzaine de couteaux, autant de fourchettes & de cuillers, deux salieres, avec un Cavalier, une Dame & un Laquais, & tout cela étoit si petit qu'il entroit dans un noyau de cerise, dont il n'occupoir encore que la moitié. La chose ne paroît pas croyable; mais Baker, Savant très respectable, dit l'avoir vu (a). On lit aussi dans un des Journaux d'Allemagne, un fait pour le moins aussi extraordinaire: c'est qu'un Ouvrier nommé Oswald Nerlinger a fait une coupe

<sup>(</sup>a) Voyez le Microscope à la portée de tout le monde, pag. 318.

d'un grain de poivre, qui en contient douze cens autres plus perites, toutes tournées en yvoire, dont chacune est dorée au bord & se

tient fur fon pied.

'Voilà des chefs-d'œuvres de Méchanique. C'est à quoi se réduisent les plus belles choses que les Machinistes aient produites jusques ici. On a vu celles qu'ont imaginées les Méchaniciens. Les travaux des uns des autres, & leurs inventions forment toute l'histoire de la Méchanique. Cette science peut recevoir encore de nouveaux accroissements, quoique ses principes soient assez approfondis; mais l'application de la théorie à la pratique est susceptible d'une très grande variété. Il reste aussi un problème à résoudre, qui est l'écueil des Méchaniciens & des Machinistes; c'est de trouver le Mouvement perpétuel. On a fait des efforts infinis pour résoudre ce problème, & on y a perdu son tems, ses peines & ses dépenses. Cela devoit être; car pour avoir le Mouvement perpétuel, il faut trouver un corps exempt de frottement, doué d'une force infinie, qui lui fasse surmonter les résistances qu'elle éprouve & qui sont répétées à chaque instant, de maniere que ces résistances ne l'épuisent jamais : deux dissicultés qui rendent le problème presque insoluble.

mede ne songea plus qu'à déterminer la quanrité d'argent que contenoit la couronne du Roi. A cer effer, il fit un alliage d'or & d'argent de même poids & de même volume que la couronne, volume qu'il connut par le même dé-

placement d'eau.

Cette découverre fut le germe de la science de l'équilibre des liquides. En l'approfondissant, Archimede trouva les principes de cette science. Il établit d'abord cette vérité: Un corps plongé dans un liquide, déplace un volume d'eau égal à son poids. De là il conclut qu'un corps plongé dans l'eau, & plus leger que l'eau, y surnage; qu'il y demeure entierement plongé, s'il est de même pesanteur spécifique; qu'il tombe au fond de l'eau, s'il est plus pesant, & que dans ces deux cas il perd un poids égal à celui du volume d'eau qu'il déplace. Il publia toutes ces vérités dans un Ouvrage intitulé: De incidentibus in fluido.

A la fin du siecle suivant, deux Méchani-180 ans ciens, s'appliquerent à l'étude de l'Hydraulique evant J. C. ils se nommoient Ciesibius & Heron. J'en ai parlé dans l'Histoire de la Méchanique. Ils imaginerent plusieurs Machines: c'étoient des Orgues & des Automates que l'eau faisoir mouwoir. Ctesibius fut cependant assez heureux pour découvrir quelque chose de plus utile. Il inventa une pompe ; c'est-à-dire une machine hydraulique composée de deux tuyaux & d'un piston, qui, par son monvement, fit monter l'eau dans un des tuyaux. Heron s'immortalisa aussi par une très jolie invention. Il sit une sontaine qui agit par la compression de l'air. Elle est composée de deux Globes, d'un bassin & de

DER'HYBROLIQUE.

Hieron avoir donné l'or au poids à l'Orfevre chargé de ce travail. Celui-ci avoit exécuté l'ordre du Roi, & avoit rendu à Sa Majesté une couronne du poids de l'or qu'il en avoir reçu! Cependant en éprouvant l'or avec la pierre de touche, on reconnut qu'il y avoit de l'argent mêlé avec ce métal, & par conséquent que l'Orfevre avoit volé une partie de celui qu'on lui avoir remis. Hieron frappé de ce larcin, voillut convaincre l'Ouvrier de sa friponherie le le comme la couronne étoit travaillée avec Béaucoup d'act il demanda à Archimede s'il ne leroit pas possible de découvrir la quantité de l'alliage, sans gâter la couronne. Le problème parut d'une très grande difficulté. Quoique ce grand homme für doue d'une fagacité extitabra dingire, il desesperoit d'en trouver la solution lorfque le hasard le favorisa.

... Un jour en le baignant, il remarqua qu'a mesure qu'il entroit dans le bain, l'eau montoit par dessus les bords. Cette simple remarque lui présenta la solution du problème, ens ont faire attention à l'état où il étoit, il coursit chez lui, en criant : Je l'ai trouve, je l'ai erouvé. En effer, il conclur que les corps de différents volumes devoient déplacer une quant tité d'eau relative à leur volume. Si la Conrohne est d'or pur, elle deplacera, divil; un volume d'eau égal à une pareille quantité d'or? Si , au contraire, il y ai de l'argenti, elle des placera une plus grande quantité d'eau, par ceque l'argent a un plus grand volume que **ខេត្ត** ប្រជាជាធិប្រជាព្រះ l'or

Certe vérité étant bien reconnue, Archi-

Historke

dance dans Rome. Il fit faire sept cens reservoirs, cent trente châteaux d'eau, & cent cinquante pompes magnifiquement décorées.

Tous ces travaux dont les Romains s'occuperent pendant long-tems, faisoient bien l'éloge de leur magnificence, de leur amour du bien public, & de leur capacité dans l'Atchitecture; mais ils ne contribuoient point aux progrès de l'Hydraulique. Cette science sut même négligée pendant une longue suite de siecles. Jusqu'à 1500; aucun' Mathématicien 1500 ans ne songea à suivre la théorie d'Archimede sut l'Hydrostatique. On croyoir qu'il n'y avoit rien à ajouter à cette théorie, & on ne pensoit pas and l'Hydraulique méritat une attention particuliere: c'éroit une double erreur. Sievin fit voir qu'il restoit encore à résoudre quelques problèmes importants d'Hydrostatique.

Il détermina d'abord la pression de l'eau sur une surface horifontale, en démontrant qu'elle est comme le produit de la base par la hauteur. H voulut ensuite connoître la pression verticale, & il-trouva quelle est la quantité & le centre de l'équilibre de cette pression. Il découvrit après cela cette vérité furprenante : c'est que l'éau renfermée dans un vase plus étroit par en haur, que par sa partie inférieure, exerce contre le fond le même effort que si ce vase étoit

d'une grandeur uniforme.

£680.

· Galilde écrivit-aussi sur l'Hydrostatique! & éclaircit plusieurs questions qu'Archimede & Szevia a voient réfolues, ou voulu réfoudre. Mais il s'en tint là La mesute du mouvement des! eaux courantes, qui est l'Hydraulique proprement dite, étoit encore an objet bien digne de

l'attention

DE L'HYDRAULIQUE. 321 Partention de ce grand Mathématicien & de ses Prédécesseurs; cependant cette mesure ne frappa personne: il fallut que la nécessité obligeat les Méchaniciens à étudier cette matiere.

Il y avoit long-tems que les dommages causés par les cours des Fleuves faisoient naître en Italie des contestations fréquentes. Urbain VIII désira mettre fin à ces contestations. Dans cette vue il chargea Benoît Castelli, Moine du Mont-Cassin, Disciple de Galilée, & Professeur de Mathématiques à Rome; il chargea, dis-je, Castelli de chercher des moyens de déterminer, s'il étoit possible, les effets que l'eau trop accumulée pouvoit produire par son choc, afin de remédier aux dommages dont on se plaignoit. C'est ce que sit Castelli. Il imagina des expériences pour connoître la vîtesse des caux courantes, & pour évaluer l'effort de leur choc. Il mir ces expériences en ordre & en forma une théorie, qu'il publia sous ce titre: Della misura desl'acque correnti. Le célebre Toricelli, qui étudioit sous lui, s'appliqua aussi à l'Hydraulique. Ce fut après avoir fait une étude particuliere de la Méchanique, qu'il osa rechercher un principe auquel on pût réduire toute la science du mouvement des eaux. Ce qui l'engagea à cette recherche, c'est la découverte heureuse de ce principe fécond en Méchanique: Si le centre commun de deux poids liés ensemble, ne hausse ni ne baisse, ils seront en équilibre dans quelque situation qu'ils soient. Comme il vouloir donner une nouvelle théorie de l'Hydraulique, il lui falloit un principe qui pûr lui servir de fondement, & il crut l'avoir trouvé en établissant celui-ci: L'eau qui s'écoule par une ouverture faite à un vase, en soit avec une vîtesse égale à celle d'un corps qui seroit tombé de la hauteur du niveau de l'eau audessus de cette ouverture. Ce principe lui parut très vrai, parceque quand l'eau est ramenée dans le sens vertical par un tuyau adapté à cette ouverture, elle monte à la même hauteur où elle étoit lorsqu'elle commençoit s'écouler du vase. C'étoit cependant là une illusion, car l'eau qui jaillit verticalement, ne parvient à cette hauteur que dans un seul cas.

Dans le même-tems, le célebre Pascal composa un petit Traité de l'équilibre des Liqueurs, fondé sur un principe de Méchanique, semblable à celui de Toricelli, qu'il avoit découvert lui-même. Ce principe est que les poids inégaux qui se trouvent en équilibre dans des machines, sont tellement disposés par la construction de ces machines, que leur centre commun de gravité ne sauroit jamais descendre, quelle que soit la situation qu'ils prennent.

De-là il conclut qu'un vaisseau étant pleis d'eau, s'il a des ouvertures, & des forces à ces ouvertures qui leur soient proportionnées, ces forces seront en équilibre. C'est-là le sondement & la raison de l'équilibre des liqueurs. Ainsi si un vaisseau plein d'eau sermé de toutes parts a deux ouvertures, l'une centuple de l'autre, & qu'on mette à chacune un piston qui soit juste à ces ouvertures, un homme qui poussera le petit piston, égalera la force de cent hommes qui poussers l'autre piston, qui est cent sois plus large. En esset, l'eau est également pressée sous ces deux pistons; car si l'un a cent

fois plus de poids que l'autre, aussi a-t il cent fois plus de parties d'eau à déplacer; de sorte que la rétistance est proportionnelle à la grandeur des pistons, qui le sont eux-mêmes aux ouvertures. Ces vérités servirent à démontrer que les liqueurs pesent suivant leur hauteur. Il fut aisé après cela de donner des regles sur la stabilité des corps dans l'eau, & de sormer une théorie exacte de l'Hydrostarique. 1:

Pascal faisoit cela en France : il étoit en quelque sorte secondé dans ses vues de perfectionner l'Hydraulique, par un Mathématicien habile, lequel travailloit à soumettre le mouvement des eaux à de nouvelles loix. C'est Guglielmini, né à Boulogne le 27 Septembre 1655. Il établit deux principes, sur lesquels il forma une théorie assez étendue d'Hydraulique. Le premier principe, est que la vîtesse de l'eau qui coule par un canal incliné, est égale à celle que l'eau acquerroit en s'écoulant d'un vase percé par un trou autant éloigné de la surface de l'eau que ce vase contiendroit, que la section horisontale du Canal s'écarteroit du lit de l'eau qui s'en écoule. Le second principe est que la résistance d'un corps qui se meut dans l'eau dans la direction de son axe, est égale au poids d'un cilindre d'eau qui auroit pour base celle du corps, & pour hauteur celle qu'il auroit fallu à l'eau pour acquérir la vîtesse avec laquelle elle choque le corps. Dionis Papin attaqua le premier principe, & le ruina. Le second est très vrai. Il est très utile pour évaluer l'effort de l'eau sur des machines : aussi les connoissances qu'il procura à Guglielmini enrichirent beaucoup l'ouvrage qu'il composa Historri

sur la mesure des eaux courantes. Cer Ouvrage parut sous ce titre : De aquarum fluentium menlura. Il fut accueilli comme il méritoit de l'etre; mais il ne fut point si estime que le livre de Palcal sur l'équilibre des liqueurs. Celui di fixa l'attention de tous les Mathématiciens qui avoient à cœur la perfection de l'Hydraulique On verifia les expériences & ses principes par de nouvelles expériences, & cette vérification fit éclore plusieurs belles découvertes.

Mariotte se distingua sur tout dans cette ende. Sa dextérité à faire des expériences lui procura tant de connoissances, qu'il résolut de faire un cours d'Hydraulique. À cette fin, après avoir exposé la propriété des corps fluides, il donna des regles pour mesurer les eaux courantes & jaillissantes; détermina la hauteur des jets d'eau, & enseigna l'art de conduire les eaux & de former des tuyaux proprés à cette conduite. Cette production est extrêmement riche en faits. Les expériences sont abondantes; & la matiere bien analysée fournit des sujets très piquans. Par exemple, il évalua la quantité de l'eau de la riviere de Seine, lossqu'elle est à la hauteur ordinaire. Cette évaluarion donne ce curieux resultat. Il passe par une fection du lit de la riviere de Seine, au-desfus du Pont-Royal, deux cent mille pieds cubes d'eau en une minute, cent vingt millions en une heure; & deux milliards, huit cent quatre-vingt millions en vingt-quatre heures.

Ce Mathématicien découvrit encore des regles pour calculer le choc de l'eau, & donna

une belle théorie des jets d'eau.

Pendant ce rems-là Wallis & Newton for-

DE L'HYDRAULIQUE. mettoient à des loix la résistance des milieux au mouvement des solides. Cette résistance est différente suivant la figure des solides; ce qui donne une infinité de cas. Pour se fixer dans cette recherche, Newton détermina la résistance d'un globe mû dans un fluide, & la compara avec celle d'un cilindre de même base. mû avec la même vîtesse dans la direction de son axe; & il trouva que le cilindre éprouve une résistance double de celle du premier. Il donna ainsi une maniere générale de connoître la résistance qu'éprouvent les corps de figures différentes. A cette occasion ce grand homme résolut deux problèmes très difficiles, qui ont exercé depuis tous les grands Mathématiciens. Le premier consiste à déterminer la figure d'un folide, qui, étant mû dans l'eau suivant la direction de son axe, y éprouve la moindre résistance possible Il s'agit dans le second de tracer la route que suit une colonne d'eau qui sort d'un vase cilindrique percé à son fond. Ce problême est connu sous le nom de la Cataracte de New ton.

L'Hydraulique fut établie par-là sur des principes & des regles propres à résoudre les disférents problèmes qui pouvoient naître du mouvement des eaux. La théorie de cette science prit donc une forme. Ce sut l'ouvrage des Méchaniciens. Les Machinistes voulurent aussi concourir à sa perfection, comme ils avoient contribué aux progrès de la Méchanique. A cette sin, ils imaginerent dissérentes machines pour élever les eaux & pour les conduire.

Nous ne connoissons des Anciens d'autre machine pour élever l'eau, que le Tympan.

X îii

C'étoit une grande roue creuse qui sormoit un tambour divisé en huir cellules, dans lesquelles l'eau entroit lorsqu'on la tournoit, & se vui-doit de même. Cette machine a le désaut d'élever l'eau dans la situation la plus désavantageuse qu'il soit possible, le poids de l'eau se trouvant toujours à l'extrémité du rayon. On a paré depuis à cet inconvénient; mais elle en a un autre qu'il n'est pas possible d'éviter: c'est qu'elle n'éleve l'eau qu'à une hauteur égale à celle de son rayon,

On n'eût cependant pas, jusqu'au seizieme siecle, d'autre machine pour l'épuisement des eaux. Vers la fin de ce siecle, M. Francini, Gentilhomme François, en inventa une sort simple, bien supérieure à celle-là. Elle est composée de godets ensilés dans une chaîne, dont les deux bouts sont joints, & qui est suspendu

fur un tambour.

Le mouvement du tambour, dans le sens circulaire, sait monter & descendre les godets. En descendant ils puisent l'eau, & en montant ils la vuident. On appelle cette machine un Chapelet, parcequ'elle ressemble à un chapelet. Elle a été exécutée en 1685. C'est une des plus heureuses & des plus simples inventions qui aient été imaginées pour l'épuisement des eaux. Quatre manœuvres appliqués à un chapelet, enlevent par heure deux mille sept cent quatrevingt pieds cubes d'eau, à huit pieds de hauteur.

Pendant qu'on admiroit à Paris la Machine Hydraulique de Francini, un Machiniste construisoit à Marly une Machine, qu'on a regadée comme une huitieme merveille du monde

DE L'HYDRAULIQUE. Il s'appelloit Rannéquin, & étoit né à Liege. Il s'agissoit de donner de l'eau à Marly & à Versailles, & il falloit pour cela faire monter l'eau au sommet d'une montagne élevée de cinq cents deux pieds au-dessus du lit de la riviere. C'est à quoi parvint Rannéquin, par une invention dont le projet dans l'exécution étoit effrayant. Cette invention consiste en une Machine composée de quatorze roues, qui ont toutes pour objet de faire agir des pompes qui forcent l'eau à se rendre sur une tour élevée au sommet de cette montagne. Ces roues garnies de vannes, sont mises en mouvement par une chûte d'eau de trois pieds, qui vient de la riviere de Seine. En tournant, elles font monter l'eau par un tuyau à cent cinquante pieds de haureur, dans un puisard éloigné de la riviere de cent toises, & en même-tems elles mettent en mouvement des balanciers qui font agir des pompes refoulantes placées près des puisards. Dans le premier puisard, ily a d'autres pompes qui reprennent l'eau qui y a été portée par les premieres pompes, & la font monter par un tuyau dans un second puisard élevé au-dessus du premier de cent soixantequinze pieds, & éloigné de cent trente-quatre toises de la riviere. De-là cette eau est reprise par de nouvelles pompes (que les roues en tournant font toujours mouvoir par des balanciers), & elle est portée sur la platte-forme de la tour située au sommet de la montagne, élevée audessus du puisard de cent soixante-dix-sept pieds, & de cinq cents deux au-dessus de la riviere, comme je l'ai déja dit, & éloignée de fix cents quatorze toises des roues. De là l'eau

X iv

coule naturellement, en suivant sa pente, sur un acqueduc qui la conduit dans de grands réservoirs, qui la distribuent où l'on veut.

Cette Machine donne cinq mille deux cents cinquante-huir tonneaux d'eau en vingt-quatre heures. Elle occupa soixante ouvriers ou environ. On dit qu'elle a coûté plus de huir mil-

lions. Elle commença à agir en 1682.

Dans ce tems-là paroissoit, depuis 1663, un livre intitulé: Centuries d'inventions, composé par le Marquis de Worcester, qui contenoit plusieurs projets, parmi lesquels on trouvoit l'idée d'une Machine pour élever l'eau par la force du feu, & pour changer l'eau en vapeurs, afin de presser de grandes quantités d'eau froide. En 1686, Papin publia un Ouvrage, qui avoit pour objet une Nouvelle maniere d'élever l'eau par le feu : c'est le titre de l'Ouvrage. Leibnitz eut aussi le même projet en tête. En France, Amontons chercha encore à élever l'eau par le moyen du feu. Mais Saveri, en Angleterre, après avoir fait plusieurs expériences, imagina une Machine à feu extrêmement ingénieuse, qui réalisa toutes ses vues. Le Docteur Desaguliers prétend que ce Savant a profité du livre du Marquis de Worcester, & que pour qu'on ne connût point combien il lui étoit redevable, il avoit acheté tous les exemplaires de ce livre, qu'il avoit brûlés en la présence d'un de ses amis. Savéri ne convient point de cela. Il nie d'abord le fait. Ensuite il soutient qu'il a découvert le principe de sa Machine à feu . & voici comment:

Etant un jour chez un Traiteur, après avoir bu une bouteille de vin, il mit, sans y faire attention, la bouteille vuide sur le seu, asin de saire place à un bassin plein d'eau, qu'on lui avoit apporté pour se laver les mains. Quelques moments après il s'apperçût que le vin, qu'il avoit laissé au sond de la bouteille, s'étoit échaussé & s'étoit converti en vapeurs, qui remplissoient toute la capacité de la bouteille. Il s'avisa de la prendre par le goulor, & de la plonger dans le bassin. Dans l'instant l'eau monta dans la bouteille, & par-là il connut

l'effer du feu pour élever l'eau.

Desaguliers ne veut pas que Saveri ait fait cette expérience. Il l'a répétée lui-même, & il a trouvé que l'eau monta dans la bouteille avec tant de promptitude, qu'elle la brisa avec violence entre ses mains : effer, dit-il, qui auroit dû arriver à Saveri. Desaguliers étoit un si habile homme, qu'on doit presque s'en tenir à ce qu'il avance. Cependant il semble que la raison ne soit pas ici pour lui. La bouteille ne creva pas entre les mains de Saveri, parcequ'elle ne s'étoit pas affez échauffée pour que l'eau montât avec une impétuosité capable de la faire caster. Si cela arriva entre les mains de Desaguliers, c'est que la bouteille étoit extrêmement chaude, tellement qu'il fût obligé de se servir d'un gant fort épais, pour ne pas se brûler en touchant au goulot : précaution que ne prit point Saveri. Au reste, cette expérience est fort peu de chose. Tout le monde sait que la pression de l'atmosphere fait monter l'eau dans tout vase dont l'air est plus dilaté que l'air extérieur; & que cette ascension est d'autant plus prompte que cette dilatation est plus grande. Aussi Saveri en sit bien d'autres pour

pouvoir construire sa Machine à seu, & ce ne sur que par des essais multipliés qu'il en vint à bout. Voici en esset ce que c'est.

Au-dessus d'un fourneau allumé est une chaudiere pleine d'eau, couverte d'un chapiteau qui est percé, pour recevoir un cilindre ou corps de pompes de métal. A cette pompe communique un tuyau qui éjacule de l'eau froide, lorsque la machine joue. Le piston est attaché à un bras d'un balancier, à l'autre bras duquel sont suspendus des pistons de plusieurs pompes qui trempent dans l'eau. Lorsque l'eau de la chaudiere bout, elle remplit le chapiteau de vapeurs. On ouvre alors la communication de ce chapiteau au corps de pompe, pour y laisser passer la vapeur. A peine cette vapeur est montée, que le tuyau qui communique au cilindre, y éjacule. Dans l'instant toute la vapeur tombe dans la chaudiere. Il se forme ainst un vuide. Le poids de l'air presse alors sur le piston & le fair descendre dans le cilindre. Par ce mouvement le bras du balancier auquel il est attaché, baisse, & l'autre bras s'éleve & fait jouer les pompes, en soulevant leurs pistons. Cette Machine donne quinze impulsions dans une minute, & fournit vingt-cinq pintes d'eau à chaque impulsion. Il faut pour cela qu'elle soit d'une certaine grandeur, & alors elle coûte beaucoup. Pour épargner la dépense, M. Potter a inventé une autre Machine à feu, beaucoup plus simple que celle-là, qui éleve vingtquatre mille feaux d'eau en vingt-quatre heures, & qui agit avec tant de force & de vîtesse, qu'elle fait l'ouvrage de cent chevaux.

Voilà les Machines hydrauliques les plus

## DE L'HYDRAULIQUE.

considérables qui aient été inventées. On en & bien imaginé & même exécuté d'autres, mais elles se réduisent routes à un assemblage de corps de pompe que fait jouer des roues mues

par le choc d'une eau courante.

Telle est, par exemple, la Machine du Pont Notre-Dame, qui est composée de quatre équipages, lesquels comprennent chacun six corps de pompes accolés, dont trois aspirent l'eau, & les trois autres la resoulent. Des roues mues par le courant de la Seine sont agir ces pompes, Telle est encore la Machine hydraulique du Pont-Neuf, à Paris, qu'on nomme la Samaritaine, & qui est composée de quatre corps de pompe, que sait jouer une roue mue par le courant de la Seine.

On trouve la description de ces Machines, dans un livre estimé de M. Belidor, intitulé: -Architecture Hydraulique, ou l'Art de conduire, d'élever & de ménager les Eaux pour les différents besoins de la vie: l'un des plus curieux Ouvrages qui aient paru sur l'Hydraulique, & le meilleur que ce Mathématicien air composé. Il s'en est occupé toute sa vie, & n'a rien négligé pour le rendre digne du suffrage du public. C'est un corps de doctrine qui comprend toute la théorie de l'Hydraulique, sans cesse appliquée à la prarique. Aussi M. Belidor lui doit-il la réputation qu'il s'est acquise. C'étoit un homme extrêmement laborieux, qui a écrit avec clarté & avec soin. Il développe les Machines hydrauliques, qu'il décrit ( & il décrit les plus belles qui aient été exécutées ) dans de grandes planches dessinées & gravées avec autant de précision que de pro-

HISTOIRE preté. Il étoit l'un des Associés libres de l'Académie Royale des Sciences, & il a été un des premiers Professeurs de Mathématiques des Ecoles d'Artillerie. Son zele & ses études lui valurent aussi la place de Commissaire Provincial d'Artillerie; mais trop s'empressement pour s'avancer, lui fit perdre ces deux poltes. Il fit quelques expériences sur la charge des canons, & découvrit ou crut avoir découvert qu'au lieu de douze livres de poudre pour chaque coup qu'on employoir ordinairement, on pouvoit n'en mettre que huit sans diminuer l'effet. Et comme le Roi gagnoit à cette diminution, il voulut faire sa cour au Cardinal de Fleuri, qui étoit premier Ministre, en lui communiquant secrétement sa découverte. Le Cardinal acceuilloit favorablement tous les projets d'œconomie. Il reçut donc bien celui de Belidor. Il en parla même au Prince de Dombes, Grand-Maître de l'Artillerie. Ce Prince fut surpris d'apprendre qu'un Mathématicien qui travailloit sous ses ordres, & qu'il combloit journellement de ses bienfaits, ne se fût point adressé à lui dans cette occasion. Il lui fit connoître dans l'instant son mécontentement; le dépouilla de ses places, & l'obligea de quitter la Fere. M. de Valiere, Lieutenant Général d'Artillerie, justifia la conduite du Prince de Dombes, par un Mémoire qui fut imprimé à l'Imprimerie Royale, dans lequel il attaqua le procedé & les expériences de Belidor. Ce Protesseur, né sans fortune, se trouva ainsi dépourvu de tout. C'étoit véritablement un malheur. Le Prince de Conti, qui connoissoit sa capacité dans les Fortifications, l'emmena

avec lui en Italie, lotsque S. A. S. alia y comminander les troupes du Roi. Belidar n'oublidatien pour mériter la protection du Prince. Il en reçut une récompense bien propre à flatter son ambition: ce sur la Croix de S. Louis. Cette saveur lui procura quelque considération à la Cour. Le Maréchal Duc de Belle-Isle se l'attacha, & lorsque ce Maréchal sur Ministre de la Guerre, il le nomma Inspecteur d'Artillerie, & lui donna un beau logement à l'Arsenal, où il est mort en 1765, âgé de près de soixante-dix ans.

Tandis que les Machinistes secondoient les Mathématiciens pour perfectionner l'Hydraulique, des Géometres habiles s'occupoient de la théorie de cette science. Un problème surtout les occupoit particulierement: c'éroit de déterminer le mouvement d'un fluide, qui sort d'un vase. Plusieurs d'entr'eux vousoient que le fluide qui s'échappe à chaque instant, sût pressé par le poids de toute la colonne du fluide. D'autres soutenoient que cela étoit faux. Il falloit decide slaquestion, pour connoître les soix du mouvement d'un fluide hors d'un vase.

Daniel Beinoutti s'appliqua des le commencement de cessele, à établir des principes d'où il pur déduire ces loix. A cette sin, il considéra un fluide comme un amas de perits corpuscules élastiques, qui se pressent les uns les autres. Comme dans de pareils corpuscules la somme des produits des masses par les quarrés des vitesses, est roujours une quartité constante, il conclur que la même regle devoit avoir lieu dans les sluides. Par là il vint à bout de donner des méthodes sures pour déterminer le mou-

1700.

vement des fluides. Elles sont exposées dans un bel Ouvrage, qui a paru en 1738 sous ce titres Hydrodynamica, sive de viribus & motibus fluidorum.

Jean Bernoulli, pere de l'illustre Auteur de te livre, trouva que le principe sur lequel cette théorie est établi, n'étoit pas universellement reconnu, & que l'usage qu'il en faisoit étoit quelquefois abusif. Il en chercha un autre plus général & non contesté : c'est ce qu'il crut avoir découvert, en substituant à la somme des poids de toutes les couches, une seule force qui n'agisse qu'à la surface du fluide, en substituant de même à la somme des forces motrices des particules du fluide, une seule force qui n'agisse qu'à la surface, & en faisant ensuite ces deux forces égales entr'elles. Cette nouvelle théorie de l'Hydraulique, est imprimée dans le quatrieme volume des Œuvres de Bernoulli, sous ce titre: Joannis Bernoulli Hydraulica nunc primum detecta ac demonstrata directe ex funda. mentis purè mechanicis.

M. d'Alembert, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, a fait des remarques critiques sur cette théorie, dans un Traité de l'équilibre & du mouvement des Fluides, lequel contient un principe nouveau qui sert de sondement à ce Traité. Ce principe est : que la vîtesse de tous les points d'une même tranche horisontale, estimée suivant le sens vertical, est la même dans tous ces points; & que cette vîtesse, qui est la vitesse de la tranche, est en raison inverse de la largeur de cette même tranche. Cet Auteur établit encore dans ce Traité, que la mesure des corps, telle que je viens de

DE L'HYDRAULIQUE

l'exposer en parlant des corpuscules elastiques; que cette mesure, dis-je, qu'on appelle principe de la conservation des sorces vives, a lieu dans le mouvement des fluides, comme dans celui des solides.

Voilà les derniers efforts qu'on a faits, pour connoître la marche de l'eau lorsqu'elle s'échappe d'un vase. C'est la derniere partie de l'Hydraulique, qui n'est peut-être pas perfectionnée; car l'expérience ne peut gueres éclairer sur la route de l'eau dans ses divers mouquemens.

17430



## HISTOIRE EL'ACOUSTIQUE

ET

## DELAMUSIQUE.

L semble que l'Acoustique, qui est la science de l'ouie & du son, devroit faire partie des Mathématiques, comme l'Optique, qui est la science de la vision; mais elle n'est point soumise à des regles comme l'est l'Optique. Par cette raison, on ne la considere que comme un Art qui dépend des Mathématiques. En esfet, la partie la plus considérable de l'Acoustique, est l'art de rendre les impressions du son, agréables à l'oreille, c'est-à-dire la Musique. Or la Musique a quelques regles, en tant qu'elle renserme la science des accords: mais la théorie du son sur laquelle elle est établie est encore très incertaine.

L'oreille est l'organe de l'ouie. C'est une partie de la tête située sur les os des temples. Elle est élastique: ce qui la rend très sensible aux impressions de l'air. Sa forme extérieure est telle qu'elle ramasse le son, si l'on peut parler ainsi, & le transmet dans un conduit qui le porte au tympan. Ce conduit a la figure d'un cilindre elliptique & va en serpentant, asin que le son ou l'air qui le produit, ne fasse impression

sion sur le tympan, quoiqu'après avoir été amorti par les résistances qu'il sousse dans ce canal tortueux. Le tympan est une membrane située obliquement, qui touche exactement le conduit.

Après le tympan, est la caisse du tambour. On appelle ainsi une cavité plus longue que large, & tapissée d'une membrane. Elle contient quatre osselets, trois muscles, deux conduirs, deux fenêtres & une branche de nerss. Le premier osselet, nommé marteau, est fortement colléta la membrane du tympan. Il s'articule avec l'enclume, qui est le second osselet; & celui ci s'articule avec un petit osselet, lequel a la figure d'une lentille & qui est attaché à un quantrieme osselet, appellé étrier.

Vient une seconde cavité, connue sous le nom de labyrinthe. Elle est divisée en trois parties ainsi distinguées: le vestibule, les conduits semi-circulaires, & la coquille. Cette cavité contient un air qui n'a aucune communication avec l'air extérieur: on le nomme implanté, parcequ'on ne voit point de conduit par lequel il ait

pû pénétrer.

Telle est la construction générale de l'oreille. Lorsque l'air est agité de la maniere convenable pour produire le son, il entre dans le premier conduit par où il pénetre au tympan. L'impression qu'il fait sur cette membrane la fait trémousser. Par ce trémoussement, le tympan pousse le marteau & le fait baisser. Alors l'enclume, qui est articulé avec le marteau, met un mouvement l'etrier auquel il communique; par cette secousse, selui-ci comprime l'air nfermé dans le labyrinthe. Il est bientôt réta-

148 HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE bli dans son état par son ressort, & ce mouvement alternatif cause des impressions dans les nerfs, qui tapissent le labyrinthe, lesquelles se transmettent au cerveau & y excitent l'idée du son. Cette idée n'est bien agréable, qu'autant que le son résulte de la proportion des mouvements de l'air. Par exemple, lorsque la seconde vibration de l'air répond à la premiere par quelque tiers, la troisieme à la seconde, & la quarrieme à la troisseme, l'ame éprouve alors une sensation délectable. C'est ce plaisir qui a donné lieu à la recherche de la rhéorie des sons. d'où la Musique a pris naissance. Pour former cet art, il falloit examiner les propriétés des fons, & en les confidérant séparément & en les alliant par les accords. Il s'agissoit dont dans le premier cas de faire succéder les sons d'une façon agréable à l'oreille; & dans le se cond, de lui plaire en les unissant. Cela forme deux parries de la Musique, dont l'une s'appelle mélodie, c'est l'att de composer un chant; & l'autre harmonie, qui est l'art de varier les sons autant qu'ils peuvent l'être pour produit de bons accords.

La composition d'un chant consiste dans la fuccession de plusieurs sons qui montent du grave à l'aigu, ou qui descendent de l'aigu au grave. Suivant que cette succession est variée, elle excite disserves assections ou passions C'est une assaire de l'art ou du goût; car il n'y a point de regles pour faire un beau chant Seulement on sait qu'en général les sons aigus excitent la soie & la gaieré; que les sons graves produisent la trisselle; que les chants qui procedent par semi-tons mineurs (ou semi-sons,

TET SUR LA MUSIQUE. un ton n'étant qu'un son comparé à un autre fon ), font rendres, doux, affectueux, & que ceux qui sont composés par semi-tons majeurs, sont gais & éclatants. Le mouvement de ces airs contribue encore à rendre ces affections plus forces. Voilà ce que nous apprend la nature. Il est question de produire ces estets, en le conformant à ses instructions.

Jubal, sils de Lamech, est le premier qui pensa à cela. Il inventa, à ce qu'on dit, le Psal- de la créaterion & la Harpe. On imagina ensuite la Cim-tion du bale, & en joignant le tambour à ces Instru-Monde. ment, on forma un concert. C'étoit celui des Hébreux. Cela devoit faire beaucoup de bruit. Le Tambour sur-tout devoit dominer, & étouffer tous les sons harmonieux que le Psalterion & la Harpe auroient pu rendre. Quoi qu'en dise Wossius, dans l'éloge qu'il fait du Tambour, cet instrument n'est gueres propre à figurer dans un concert. Ce Savant a néanmoins écrit une Differtation sur le Tambour, pour prouver au'il peut exprimer toutes sortes de Musique, & qu'il renferme dans ses sons la mesure de l'ancienne versification des Grecs & des Romains. Mais il faut le laisser dire, & convenit que l'agrément ou l'harmonie d'un concert consiste dans la proportion qu'il y a entre les différents tons des parties. Or dans le tambour il n'y a ni tons, ni inflexions de sons, les sons du Tambour n'étant point dissérents par dégrés, mais feulement par espece, l'un éclatant, l'autre sourd.

Concluons donc que la Musique des Hébreux n'étoit pas seulement une mauvaise musique, mais encore que ces peuples n'avoient point

L'an 1040

fuivi la route que la nature prescrit pour sormer un chant agréable. Quoique l'Ecriture-Sainte nous parle beaucoup de la belle Musique qu'on sit à l'honneur de Saül & de David, après la désaite des Philistins, cette Musique n'étoit cependant formée que d'un amas confus de voix & d'instruments de plusieurs personnes appellées Musiciens, qui n'avoient point concerté ce qu'elles chantoient: elles se conformoient seulement à un sujet connu de tous ceux qui composoient cette sorte de musique, dont le chant étoit une maniere de plain-chant, réglé, quant au mouvement, par les cimbales & les tambours.

Il est cependant parlé dans Daniel, d'un instrument de Musique appellé Symphonie, qu'on a cru former une harmonie véritable, quoique cet instrument ne sît d'autre esset, selon M. Perrault, qu'un accord qui servoit de bourdon aux autres. C'étoit, selon lui, une espece d'arc sur lequel trois cordes étoient tendues.

Le mot symphonie servit encore à exprimer l'effet de plusieurs instrumens qui formoient l'accord dont je viens de parler. On en sit aussi usage pour désigner la conformité d'un même chant, d'un même mouvement, & d'un même ton : ce qui formoit une sorte de plain-chant dont la douceur touchoit extrêmement les Anciens. C'étoit sans doute cette symphonie qui appaisoit les sureurs de Saül, & qui produisoit cet enthousiasme qu'on préconise tant dans les Livres saints.

Les Phéniciens profirerent des connoissances des Hébreux dans la Musique, & la cultiverent, sans suivre néanmoins ni principes,

ET DE LA MUSIQUE. ni regles. L'un d'eux, nommé Cadmus, porta, dit-on, à Athenes, les lumieres qu'ils avoient sur cet art. Il y fut très accueilli. Les Sages de la Grece le rechercherent avec soin, & l'Auteur de l'Histoire de la Musique prétend même que Thalès devint grand musicien; qu'il guérit par les douceurs de sa musique les Spartiates d'une mélancholie si noire, qu'elle avoit dégénéré en une maladie contagieuse, & que par les accords de sa harpe il avoit appaisé une sédition populaire dans Lacedémone, quoique ces traits ne se trouvent point dans la vie de ce Philosophe. Mais il est toujours certain que les Grecs aimerent beaucoup la musique, & qu'ils ont découvert les premiers éléments de cet art.

. C'est à un nommé Mercure qu'on doit cette découverte. Il inventa la Lyre, instrument composé de trois cordes, qui donnoient un demi ton & un ton. Apollon y ajouta une quatrieme corde; Corebus une cinquieme; H'agnis une fixieme, & Terpandie une septieme. On vouloit par ces additions exprimer tous les sons : on croyoit même en êtro venu à bour; mais le célebre Pythagore reconnut un grand défaut dans ce systême; c'étoit un ton dillonnant d'une corde à l'autre. Pour le sauver, il ajouta au dessous de la corde la plus grave une huitieme corde, qui formoit l'octave avec la plus haute. On jugea qu'il avoit bien fait. Il n'y eut peut-être que lui qui ne fût point content de tout cela. Ce système n'étoit fondé sur aucune raison; & Pythagore, qui étoit Géometre, vouloit déterminer avec précision la proportion que les sons ont entr'eux, afin 352 HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE d'établir une théorie de la Musique. Plein de cette idée, il ne cessoit de s'en occuper.

Un jour en passant devant une forge, il fut 590 ans surpris d'entendre que les coups de marteau avant J. C. fur l'enclume formoient des accords. Il entra dans la forge pour examiner les marteaux, & il trouva que la différence des sons dépendoit des différents poids des marteaux. Pour déterminer plus précisément la chose, il tendit plusieurs cordes & les chargea de différents poids, & par la proportion des poids il détermina les accords des sons. Ce problème fut encore mieux résolu, par le moyen d'un instrument qu'il imagina. Il construisit un Monochorde, avec lequel il détermina géométriquement la propottion des sons. Il étoit formé d'une seule corde divisée en plusieurs parties égales sur lesquelles il appliquoit une espece de chevaler qui soutenoit la corde, & qui la partageoit en telle raison qu'il souhairoir. Selon que la corde étoit divisée par le chevaler, elle rendoit un son plus grave, ou plus aigu. Lorfqu'elle étoit partagée en deux parties égales, de maniere que les termes étoient comme 1 à 1, elle formoit deux sons semblables, c'est-à-dire qu'elle formoit des unissons. Etoit-elle divisée comme 2 à 1 ? elle donnoit l'octave. C'étoit la quinte qu'on entendoit lorsque la division étoit comme ; à 4; la quarte, quand elle étoit comme 4 à 3 &c. Enfin il poussa les divisions jusques au point qu'il exprima les demi tons.

Voilà le premier système de Musique qui ait paru. On ne le suivit pas d'abord; & au lieu de s'attacher à le persectionner, on ne s'occupa

BT DE LA MUSIQUE. que de l'art de chanter, ou de la modulation, On avoit imaginé quatre sortes de chants, qui paroissoient former la musique la plus parfaite. C'étoient, dit-on, des modérateurs aux passions humaines. L'un appellé Dorien, servoit aux choses graves, séveres & belliqueuses. Il avoit été inventé par Lamiras, Poète & fameux Musicien de Thrace, qui vivoit avant Homere, & qui a appris à joindre la Harpe au chant. Un second chant, distingué par le nons Phrygien, avoit la puissance d'exciter la fureur; & à ce chant un troisieme lui étoit subordonné; on le nommoir par rapport à cela sous Phrygien. Son caractere étoit si opposé à l'autre. qu'il appaisoit les fureurs que celui ci avoit excitées. C'est à Marsias qu'on doit ce chant. Si l'on en croit quelques Historiens, c'étoit un.

Il y avoit encore un quarrieme chant, qu'on appelloit Lydien. Il étoit triste & lamentable, & produisoit la langueur & la mélancholie. Ensin un dernier chant inspiroit la tendresse l'amour. Demon l'Athénien, neveu de Démossible, en est l'inventeur, & l'a nommé le

fameux Berger, qui osa défier Apollon de jouer

chant Eolien.

comme lui du Flageolet.

On conçoit que ces chants ne différoient que par la modulation qu'on donnoit aux sons, soit en élevant la voix, soit en l'adoucissant; mais on a de la peine à comprendre comment on pouvoit par ce moyen produite tous les effers que des Ecrivains, sans doute trop amoureux du merveilleux, se sont plûs à nous raconter.

Si l'on s'en rapporte aux plus savans Com-

344 HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE mentateurs des écrits des Anciens sur la Musique, il y avoit un ton de dissérence entre les trois modes. Il est vrai que Perrault veut que le mode Lydien fût à la tierce du Dorien. On ne voit rien là qui puisse opérer des sensations extraordinaires Cependant le chant Dorien portoit tellement à la vertu, qu'un Musicien contint par ce chant Clytemnestre, femme d'Apamemnon, tant qu'il resta auprès d'elle; mais elle succomba, lorsque le Prince Egiste, qui en étoir amoureux, lui eut enlevé son Musicien. Avec le chant Phrygien, Timothée mettoit Alexandre le Grand en fureur. Il se levoit de table & couroit au combat le sabre à la main. Il revenoit de son trouble & reprenoit sa tranquillité ordinaire, quand le même Musicien jouoit un chant Sous Phrygien, &c. il falloit que la mélodie des Anciens fût bien touchante. On ne feroit pas cela aujourdhui, en joignant à notre mélodie tous les agrémens de l'harmonie. N'y auroit-il pas de l'exagération dans l'éloge de ces thants? on doit le croire. Mais quels qu'ils fussent, c'étoient de simples chants, & non une musique. Sans la science des accords, on ne devoit pas espérer d'en établir une; & pour connoître cette science; il falloit suvre le travail de Pythagore. On auroit dû attendre cela du fameux Aristote; mais comme s'il ne l'eût pas connu, ce Philosophe ramusa à examiner les différentes manieres de chanter. Il appella Symphonie un concert formé par deux voix qui chantoient le même air, ou joué par deux instruments accordés à l'unifson. Et il donna le nom d'Antiphonie au concert que faisoient deux voix ou deux instru-

TW ET DE LA MUSIQUE. ments, exécutant le même air, & accordés à l'octave. Cette maniere de chanter s'appelloit encore Magadizein, à cause de l'instrument Magadis dans lequel les cordes étoient accordées à l'octave, de sorte qu'étant pincées ensemble, elles ne rendoient qu'un seul ton. Anacréon dit que cet instrument étoit une espece de Luth garni de vingt cordes accordées à l'octave, & quelquefois à la tierce. Ce n'est pourtant pas là une opinion généralement reçue. Plusieurs Erudits soutiennent, d'après le Poète Ion dont parle Athénée, que le Magadis étoit formé de deux flûtes de grosseur dissérente; que la plus menue rendoit un ton plus bas & plus foible, & la plus grosse un ton plus aigu & plus fort.

Quoi qu'il en soit, tandis qu'Aristote écrivoit ainsi sur la Musique, Aristoxene, son disciple, né à Tarente, étudioit le système de Pythagore. Il trouvoit extraordinaire que ce Philosophe voulûr que la raison seule jugeat des sons & de leurs proportions, & qu'on n'admît point d'autres formes d'intervalles que celles qu'on pouvoit démontrer ou arithmétiquement par les nombres, ou géométriquement par les lignes. Ainsi la quinte doit toujours être, selon lui, dans la proportion précise de 2 à 3, la quarte dans celle de 3 à 4, le ton mineur dans celle de 9 à 10, & le ton majeur dans celle de 9 à 8. Mais Aristoxene prétendit que l'oreille ne s'accommodoit pas de ces précisions mathématiques; que le son étant l'objet de l'ouie, c'étoit à elle à en juger souverainement, sans avoir égard à la raison; & que par conséquent la quinte trop forte, & la quarte trop foible ne s'accommodant point avec l'oreille, il falloit

346 HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE diminuer un peu la premiere pour donner un peu plus d'étendue à l'autre. Il observoit encore que l'oreille ne s'appercevant d'aucune différence sensible entre les tons, il étoit inutile de les partager en mineurs & majeurs, puilqu'ils devoient, au contraire, être censés tons égaux. Il divifa cependant le ton en neuf parties, dont quatre font le semi-ton mineur, & cinq le semi-ton majeur; & il donna le nom de comma à chaque division. Afin de former un système dans lequel il comprît tous les sons qui peuvent être agréables à l'oreille, il fit un Tetrachorde, c'est-à-dire une espece d'instrument à quatre cordes, avec lequel il trouva l'ordre des sons, les consonances & les dissonances des tons suivant le jugement de l'oreille. On appelle consonance la convenance de deux sons dont l'un est grave & l'autre aigu, & qui se mêlent avec une certaine proportion Et on entend par dissonance, l'intervalle de deux tons désagréables ou un accord saux. Ot Aristoxene croyoit que les intervalles, qui sont moindres que la quarte, étoient tous discordans, & que la quarte étoit la plus petite des consonances.

Les raisons & les découvertes de ce Musicien philosophe furent si frappantes, que plusieurs Musiciens abandonnerent le système de Pythagore pour le sien. Ces deux systèmes faisoient un honneur infini aux Grecs, qui se regardoient comme les seuls peuples qui connussent la Musique. Mais à-peu-près, dans le tems d'Aristoxene, il arriva à Athenes un Phrygien qui avoit sur la Musique des vues bien supérieures à celles de cet Auteur & de Pythagere:

il se nommoit Olympe. Il sit remarquer aux Grecs que les sept tons reconnus par ce Philosophe, & le septieme ajouté par Simonide, ne remplissoient pas toute l'étendue de la voix & des instruments, & que ces tons passoient trop vites de l'un à l'autre : ce qui rendoit la Musique dute. Il faur, leur dit-il, pour rendre la Musique douce, y mêler des agrements, ou mettre des intervalles dans le passage de ces tons. C'est ce qu'il sit, en esset, en introduisant des semi-tons dans la modulation. Il en sit la découverte avec un instrument semblable à celui de Pythagore, sur lequel il tendit une corde plus fine à chaque distance d'une corde à l'autre. Il combina ensuite ces semi-tons avec les tons entiers, & forma ainsi un système, qui comprit les trois genres principaux de la Mufique vocale & instrumentale; savoir le genre diatonique, le genre chromatique & le genre enharmonique, comme on le reconnut bientôt.

Le genre diatonique est l'ordre naturel des sons. Le chromatique est ce même ordre altéré d'un demi-ton, soit quand il est élevé par des diezes, ou abaissé par des bémols. C'est à Timothée, presque contemporain d'Olympe, qu'on doit ce derniet genre. On le trouva si tendre à Sparte, qu'on chassa Timothée de cette Ville, de peur que sa Musique ne corrompit les mœurs. Quant au genre enharmonique, dans lequel la modulation ne procede que par des quarts de tons, il sut extrêmement goûté. On le déduist si naturellement du chromatique, que personne ne se sit un mérite de l'avoir introduit.

Sur tout cela on s'en rapportoit absolument

348 HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE

130 ans à l'oreille. Cet organe jugeoit souverainement après J. C. du mérite de ces découvertes & de la beauté des chants. Dy lime, grand Musicien, trouva que ce juge n'étoit pas infaillible. Ptolémée, grand Mathématicien, se joignit à Dydime, & appuya son sen-iment. L'un & l'autre s'accorderent à soutenir que Pythagure & Aristoxene avoient donné dans deux extrémités également vicieuses, le premier en accordant tout à la raison, & le second en s'en rapportantentierement à l'oreille. Ils crurent que pour bien juger de la Musique, le sens & la raison devoient concourir à ce jugement. Ils se réunirent donc à faire un nouveau système, qui satisfit & à l'oreille & à la raison, & qu'ils appellerent système réformé. A cette fin, après avoit admis la division de l'octave de Pythagore, en <sup>2</sup>/<sub>4</sub> & <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, qui forment la quinte & l'octave, ils diviserent la quinte dans ses rapports les plus simples, qui sont \( \frac{4}{5} \), & qu'ils prirent pour les expressions de la tierce majeure & de la tierce mineure, c'est-à-dire pour deux consonances: la premiere composée de trois sons ou degrés, faisant entr'eux deux tons, dont l'un est majeur, & l'autre mineur; & la seconde formée de trois semi-tons, dont deux majeurs & un mineur. Ils diviserent ensuite la tierce majeure dans ses rapports les plus simples, savoir  $\frac{8}{9}$ ,  $\frac{9}{10}$ ; ce qui donna deux sortes de tons, le majeur & le mineur. Enfin ils arrangerent les tons majeurs & mineurs de telle forte, qu'il y eût moins de tierces altérées qu'il fût posfible.

Dans ce système, Dydime & Ptolémée supposoient toujours que le ton mineur ne pouvoit être partagé en deux demi-tons : c'étoitune supposition fausse. On le reconnut bien dans la fuite; mais comme il falloit pour faire ce partage donner un peu plus d'étendue à la quarte, & diminuer par conséquent l'étendue de la quinte, on ne savoit comment s'y prendre pour introduire cette altération. Des necles s'écoulerent sans qu'on pût ajouter ce dégré de perfection à la Musique. Enfin un homme, qui n'est point connu, ayant examiné l'effet que produisoit sur l'organe de l'ouie, l'altération de la quinte, ne trouva point que cet effet fût désagréable. Enhardi par cette expérience, il donna un peu plus d'étendue à la quarte, & rendit le second ton du tétrachorde égal au premier, & par conséquent susceptible comme lui d'une corde chromatique, qui le parrage en deux semi-tons. Cela forma un qua-

Cependant pour noter ou écrire une chanson, on écrivoit au dessus des syllabes du texte ou de la chanson, le nom de toutes les cordes, qui exprimoient les différents tons. Cela étoit souvent fort embarrassant, parceque le nom de ces cordes étoit quelquefois si long, qu'il excedoit beaucoup trop la syllabe du texte à laquelle il donnoit le ton. Les premiers qui sentirent cette difficulté, voulurent substituer à certe écriture des lettres de leur aiphabet, qu'ils mirent tantôt droites, tantôt couchées, tantôt renversées, afin que le nombre de leurs lettres pût suffire pour exprimer tous les tons. Par ces différentes situations, ils avoient trouvé le moyen d'avoir plus de douze cents caracteres,

trieme système de Musique, auquel on donna

le nom de Tempere.

fouvent d'une figure très bisarre. C'étoit un véritable grimoire qu'un air de musique noté. Il falloit encore une mémoire prodigieuse pour se souvenir que tel caractère significit tel ton ou telle corde. Aussi les Romains sirent main basse sur tous ces caractères, & leur substituerent les quinze premieres lettres de leur alphabet. Ils s'attacherent aussi à persectionner les instruments de musique. Parmi ces instruments, il en étoit un dont ils saisoient beaucoup de cas, & qui étoit si agréable, qu'il est presque parvenu susqu'à nous. On l'appelloit la Mandore.

Cer instrument étoit monté de quatre cordes, dont la plus petite, que nous nommons aujourd'hui Chanterelle, servoit à jouer le des sus, ou l'air seul. On la pinçoit avec une plume, attachée au doigr index. Les trois auttes cordes faisoient une octave remplie de saquiste. Elles étoient frappées l'une après l'autre pat le pouce, & elles faisoient l'esset de trois bourdons. En jouant, on s'en servoit pout faire les radences principales & les dominantes. On frappoit même les bourdons suivant la mesure de l'air; de maniere qu'on frappoit quatre ou huit coups quand étoit elle binaire, & trois si elle étoir triple. C'étoit cette mesure, ou la cadence de l'air, qui formoit le caractere de leur musique, & par cette raison en metroit les cimbales & les tambours au rang des instruments les plus confidérables, parcequ'on pouvoit fort bien y marquet le mouvement & la cadence.

La perfection des instruments de Musique, n'étoit pas le seul objet dont les Musiciens s'occupassent. Ils cherchoient encore à simplifier la maniere d'écrire un air, ou de le noter. S. Gré-

ET DE LA MUSIQUE.

Poère, Pape, qui aimoit assez la Musique pour l'étudier, remarqua que les dernieres lettres qui exprimoient huit tons, n'étoient qu'une répétition, ou une octave plus haure, des sept premieres. Cette observation lui sit connoître que sept lettres sussission pour rendre tous les tons, pour vu qu'on les réitérât plus ou moins, tant en haut qu'en bas, selon l'étendue des chants, des voix & des instruments. On les marquoit au-dessus de chaque syllabe de la chanson, comme les Grecs, & on les écrivoit sur la même

ligne.

Cette maniere de noter, dura plusieurs siecles. On s'y étoir accoûtumé, lorsqu'un Bénédictin, nommé Gui, & surnommé l'Aretin, découvrit un moyen encore plus simple que celui du Pape Grégoire, dont on faisoit usage. Aux six lettres de l'alphabet des Romains, il substitua les syllabes ut, ré, mi, fa, sol, la, qui lui vincent dans l'esprit en chantant la premiere strophe de l'hymne de S. Jean-Baptiste, dans laquelle elles sont effectivement. En écrivant ces monosyllabes au-dessus de chaque syllabe des paroles chantantes, il remarqua que cette façon de diftinguer les notes ou sons, ne faisoit pas assez distinguer les sons graves des sons aigus. Il chercha à aider la mémoire dans cette distinction, & il imagina à cette fin plusieurs lignes paralleles sur lesquelles & entre lesquelles il mit des points ronds ou quarres immédiarement au-dessus de chaque syllabe des paroles: c'est ce qu'on a nommé depuis Notes. Par la situation haute ou basse de ces points ou notes sur les lignes ou entre les lignes, Gui l'Aretin caractérila facilement les tons gra-

1024.

3(2 Histoire de l'Acoustique ves & les tons aigus. Extrêmement attentif à ne rien confondre, il voulut distinguer aussi le son que chacun de ces points représentoit. Il prit les sept premieres lettres de l'alphabet des Latins, & mit un G, ou le caractere qui exprime le Gamma des Grecs, lettre initiale de son nom, afin qu'on n'oubliat pas qu'il étoit l'inventeur de cette nouvelle maniere de notes. Et comme ces lettres devoient donner la connoissance des sons, il les nomma Cless. Il les joignit ensuite avec les syllabes ut, re, mi, fa, sol, la; ce qui forma une disposition des tons de la Musique, qu'il nomma échelle, & qu'on a depuis appellé Game, à cause de l'addition du Gamma des Grecs.

On ne connoit pas trop l'arrangement que Gui donnoit à ses notes & à ses lettres sur les lignes ou entre les lignes. Ce Musicien a oublié de parler de cela. L'Auteur du Dictionnaire de Musique (M. Brossard), qui a assez bien analysé ses découverres, conjecture qu'il mir d'abord à la têre de chaque ligne & entre chaque ligne une des lettres, qu'il appelloit Clefs, laquelle marquoit le nom qu'on devoit donner à tous les points ou notes qui se rencontroient sur les lignes ou entre les lignes. Les lettres A, B, C, D, &c. ou Clets avoient donc à l'extrémité de chaque ligne, la même situation que les notes fur ces lignes. Dans la suite, il comprit, (selon M. Brosard'), qu'il pouvoit simplifier cette disposition, sans nuire à la clarté de l'indication, & cela en metrant seulement une lettre à chaque ligne, pour donner la valeur aux sons marqués sur ces lignes, sans en mettre entre les lignes, pour défigner les notes correspondantes. Cétoit ET DE LA MUSIQUE.

C'étoit encore trop. Dans la suite on a vu qu'il suffisoit de caractériser un son simplement par une clef, parceque la valeur des autres est désignée par l'ordre naturel des sons de la Gamme, soit en montant, soit en descendant, & on en a choisi trois, celle de G, celle de C, & celle de F, qui sont en esset suffisantes. Elles répondent à ces notes de la Gamme: la premiere G, au re & au sol; la seconde C, au sol & à l'ut; & la troisieme F, à l'ut & au sa: d'où elles ont tiré le nom sous lequel elles sont connues aujourd'hui: Gre sol, C sol ut, & Fut sa.

Ce ne sont pas là les seules découvertes de Gui. Ce docte Religieux partagea, comme les Grecs, les deux tons compris entre A & B, en deux semi-tons, & mit au-dessus de B, un b pour marquer que de l'A au B, il ne falloit élever la voix que d'un demi ton. Et comme cette intonation a quelque chose de plus tendre & de plus doux que celle d'un ton plein, il lui donna l'épithete de molle: d'où est venu le

mot b mol.

Les choses ne se persectionnent pas tourd'un-coup, & quelque aptitude qu'ait un génie inventeur, il ne peut reculer qu'à un certain point les limites d'un art, parceque ce n'est que par la pratique de cet art qu'on découvre les persections dont il est susceptible. C'est aussi cette pratique qui sit connoître que dans ce système de Musique il falloit donner très souvent des noms différents aux mêmes notes, lorsque l'étendue du chant élevoit la voix plus haut que le la, ou l'abaissoit plus bas que l'ut; c'est-à-dire qu'on ne pouvoit exprimer tous les dégrés de l'octave & en remplir tous les intervalles, sans répéter une des six notes, & lui donner un ton dissérent. Il étoit aisé de remédier à cela, en ajoutant une septieme note à ces six. Mais le Successeur de Gui Aretin dans l'étude des progrès de la Musique s'occupa de tout autre

objet.

Il se nommoit Jean des Murs. Il étoit Docteur de Paris, où il étoit né au commencement du quatorzieme siecle. Ses vues se porterent sur l'agrément du chant. Il remarqua que l'égalité de notes inventées par Gui rendoir le chant trop uniforme. Elles avoient toutes une même valeur, & cela nuisoit aux mouvements tantôt lents, tantôt vîtes, qui rendent un air agréable. Jean des Murs imagina différentes figures de notes, & trouva ainsi le moyen de faire connoître tout-d'un-coup combien de temps doit précisément durer chaque son. Ainsi il inventa les notes qu'on distingue aujourd'hui par rondes, blanches, noires, croches, triples croches, &c.

1 60G.

Cependant il manquoit toujours une septieme note, pour parvenir jusqu'à l'octave. Vers le milieu du siecle passé, on ajouta une septieme syllabe aux six autres; c'est si, & on exprima par-là avec facilité tous les dégrés de l'octave; on en remplit tous les intervalles, & comme les sons peuvent se répéter d'octave en octave à l'infini, on sit cette répétition sans être obligé de changer le nom des notes. Ce succès enhardit à examiner avec plus de soin le système de Gui. On trouva par cet examen qu'à la corde chromatique, ou au b mol de cet Auteur, on pouvoit ajouter les cordes chromatiques des Anciens, c'est-à-dire celles qui partagent les

ET DE LA MUSIQUE. tons majeurs, ou les intervalles des sons en semi-tons. On exécuta cette idée, en élevant d'un femi-ton la plus basse de ces cordes : ce qu'on indiqua par un double dieze que l'on mit à côté gauche sur le même dégré, & immédiarement devant cette plus basse note (a). Je dis un double dieze, parceque Gui avoit introduit le dieze simple; mais de ce qu'il n'élevoit la note que d'un quart de ton, on n'y faisoit point attention. Ce Musicien marquoit son dieze avec une croix de Saint-André. Ce caractere parut convenable pour désigner le nouveau dieze en doublant cette croix, afin de marquer qu'il falloit élever deux fois plus la voix que dans le dieze de Gui. Celui-ci ayant été depuis

Les mêmes raisons qui empêcherent qu'on n'adoptât le dieze simple, sirent rejetter absolument le genre enharmonique des Anciens, dont j'ai parlé ci-devant. Ces raisons sont que dans ce genre la modulation procede par des quarts de ton. Or pour rendre ces quarts de ton, on doit élever la voix d'une maniere presque insensible; ce qui est d'une grande difficulté; sans parler de l'impossibilité de faire des accords dans cette modulation.

abandonné, le double dieze est devenu le dieze

ordinaire.

On songea ensuite à donner plus d'étendue aux distérens systèmes de Musique, en augmentant le nombre des notes. On ne connoissoit jusques là que deux octaves, & on en forma quatre, dont on composa chacune de huit sons diatoniques ou naturels, & de cinq chro-

756 HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE matiques. Ce sont ces quatre octaves qui sont

l'étendue du système moderne.

Toutes ces découvertes perfectionnoient bien la mélodie; mais elles n'apprenoient rien fur l'harmonie, ou la science des accords. Cette science étoir encore dans l'enfance. Les Anciens n'avoient là-dessus que des idées fortimparfaites. Ils connoissoient les consonances, & ignoroient l'art de les mêler pour former des accords. On fait qu'on entend par consonance, la convenance de deux sons, dont l'un est grave & l'autre aigu, lesquels se mêlent avec une certaine proportion qui fait un effet agréable à l'oreille. Les Anciens en admettoient six, auxquelles ils ont donné des noms particuliers. Ces consonnances étoient distinguées par le nombre des sons où la voix s'arrête en passant de l'un à l'autre. En mêlant deux de ces consonances, ils formoient au hasard quelques accords, & c'étoient les seuls qu'ils connussent.

La pratique de la Musique & le tems procurerent de p'us grandes connoissances. On chercha d'autres accords, on les renversa & combina, & on forma ainsi les premiers élémens de l'Harmonie. On distingua dans la suite plusieurs parties. Au dessus on ajouta successivement la basse, la taille & la haute-contre. On ignore comment & par qui ces découvertes ont été faites. Comme nul principe ne guidoit les Musiciens dans l'harmonie ou l'art de plaire à l'oreille en unissant les sons, on ne trouve rien de suivi dans ses progrès. Quelques Philosophes, tels que Zarlin, Kirker, Wallis (a), Des-

(a) On doit à Wallis & à Mersenne deux découvertes trop belles pour les ometire. La premiere est que si l'on

ET DE LA MUSIOUE. cartes, Mersenne & Hughens ont bien voulu foumettre l'harmonie à des regles; mais leurs raisonnements n'ayant pas un rapport direct avec l'art musical, ils n'ont point contribué à sa persection. Il faut cependant excepter Zarlin, qui a écrit plus en Musicien qu'en Géometre. Ce Savant a publié des Institutions de Musique, dans lesquelles il traite véritablement de la composition harmonique. Il y établit que dans cette composition il faut commencer par la Taille, ajouter après la Basse, & ensuite la Haute Contre. Cette méthode a paru fort éloignée de la nature & extrêmement embarrassante. Des Musiciens ont voulu qu'on composât d'abord le dessus, & qu'on y joignit successivement la basse, la taille & la haute-contre. D'autres pensent, au contraire, que la basse doit être prise pour le fondement des autres parties, parcequ'elle fait ressortir ces parties & qu'elle soutient toute l'harmonie; c'est encore une opinion. De-là la diversité du goût dans

fait résonner un corps sonore, on entend, outre le son principal, deux autres sons très aigus, dont l'un est la douzieme au-dessus du son principal, c'est-à-dire l'octave & la quinte en montant, & l'autre la dix septieme majeure au-dessus du même son; c'est-à dire la double

octave de sa Tierce majeure en montant.

La seconde découverte consiste en ceci: Si l'on accorde avec un corps sonore, quatre autres corps sonores, dont le premier soit à la douzieme au dessus, le second à sa dix-septieme majeure au-dessus, le troisieme à sa douzieme au-dessous, le quatrieme à sa dix-septieme majeure au-dessous, le quatrieme à sa dix-septieme majeure au-dessous; alors si l'on fait résonner le premier corps, des quatre autres corps les premier & second sémiront dans leur totalité, & les deux autres frémiront en se divisant par une espece d'ondulation, l'une en trois, l'autre en cinq parties.

les compositions de Musique. Les uns n'aiment que les airs surchargés de diezes & de bémols: ce sont les Italiens. Les François ne sont cas que des tons naturels, des airs touchants ou gracieux, & de beaux accords.

1700.

Comme ces deux Nations ont eu de très grands Musiciens, cette diversité de goût forma au commencement de ce siecle deux partis considérables, lesquels firent un schisme en Musique, semblable à celui qu'on a fait renaître de nos jours, quoiqu'on l'ait introduit comme une nouveauté. Voici comment parloit en 1715 l'Auteur de l'Histoire de la Musique. » Vous favez donc comme moi, Monsieur, » (dit-il) qu'il y a présentement ici deux par-» tis formés dans la Musique: l'un, admira-» teur outré de la Musique Italienne, soute-» nu d'une petite secte de demi-Savans dans » cet art; néanmoins gens de condition assez » relevée, qui décident souverainement & » proscrivent absolument la Musique Fran-» coise, comme fade & sans goût, ou tout-» à fait insipide. L'autre parti, fidele au goût » de sa Patrie, & plus profond dans l'art de la Musique, ne peut souffrir, sans indigna-» tion, que l'on méprise dans la Ville capi-» tale du Royaume, le bon goût de la Mu-» sique Françoise, & traite la Musique Ita-» lienne de bisare, de capricieuse, & comme » une révoltée contre les regles de l'art (a) «. Il y avoit, comme on voit, de l'humeur dans ces deux partis. Elle fut excitée par un Ouvrage intitulé: Parallele des Italiens & des

<sup>(</sup>a) Histoire de la Musique, page 293, sec. édition.

François, en ce qui regarde la Musique & les Operas. L'Auteur de cet Ouvrage, qui ne s'étoit pas fait connoître, le publia à Paris, au. retour d'un voyage d'Italie. Il venoit de mettre: au jour un livre intitulé: Monuments de Rome, lequel avoit été si agréable aux Italiens, que les Conservateurs de Rome, à qui il l'avoit dédié, le gratifierent, par reconnoissance, de Patentes de Citoyen Romain. Il se sentit obligé. envers eux par cette faveur, & afin de leur faire sa cour, il composa ce Parallele, dans l'intention de relever infiniment la Musique Italienne sur la Musique Françoise. L'esprit d'enthousiasme prenant la place de celui de vérité, il chargea son style d'expressions boursouflées, qui élevent fort haut la Musique Italienne. Ces éloges sont soutenus par de bonnes. & de mauvaises raisons.

La premiere, est que la langue Italienne a dans le chant, par ses voyelles, un grand avantage sur la langue Françoise. Premierement, on ne sauroit faire de cadences (dit l'Auteur du Parallele), ni de passages agréables sur les syllabes où se trouvent nos voyelles, dont la moitié sont muettes. En second lieu, on n'entend qu'à demi nos mots (François), au lieu qu'on entend très distinctement tout ce que disent les Italiens. Nos e muets, comme dans les mots gloire, chaîne, &c, font, ajouta-t-il, un son consus asses peu proprea ux passages & aux cadences.

Il fut aisé de répondre à ces raisons. D'abord les Partisans de la Musique Françoise soutinrent que les Chanteurs Italiens prononcent mal, & qu'ils ont moins de facilité que les nôtres à bien faire entendre ce qu'ils disent, par260 Histoire de l'Acoustique ceque les Italiens serrent tous les dents & n'ouvrent pas assez la bouche. Tout le monde convient qu'il n'y a qu'en France où l'on ouvre bien la bouche en chantant. Les autres Peuples, & fur - tout les Italiens, mangent ce qu'ils disent. Qu'on ajoute à cela qu'il est très difficile d'entendre les paroles Italiennes, parceque la Poésie Italienne étant pleine d'élisions, en prononçant les syllabes se confondent les unés dans les autres. Outre cela, la langue Italienne est chargée d'expressions alambiquées, de métaphores, de comparaisons, & sa construction est presque toujours renversée, ce qui la rend quelquefois inintelligible, au lieu que la langue Françoise est toujours naturelle, simple, claire & bien construite.

Voilà ce qu'on répondit à l'Auteur du Parallele. Les preuves ne manquerent point. On cita une multitude d'exemples, qui ne laisserent point de prise à la replique. Cet Auteur convint que les 7 fréquents dans la langue Italienne, ses terminaisons perpétuelles en a, en é, en i, & en o, lui ôtent la gravité, la noblesse & l'énergie, & lui donnent une douceur fade & excessive, qui dégénere en une puérilité efféminée. Mais ce n'étoit là, comme il le dit, que le matériel de la Musique, & il falloit répondre aux attàques directes qu'il adressoit aux Airs, à la Musique sans parole. Or ces attaques sont très vives, & semblables, pour la politesse, à celles qu'on a renouvellées depuis peu.

Les Italiens (dit cet ennemi redoutable de la Munque Françoise), trouvent que notre Musique berce, qu'elle endort, qu'elle est même,

à leur goût, très plate & très insipide, parceque dans cette Musique tout est doux, facile, coulant, lie, naturel, suivi, uni & égal. La variété est, au contraire, quelque forcée qu'elle soit, toujours plus piquante. Les Italiens passent à tout moment du b quarre au b mol, & du b mol au b quarre. Ils font souvent des cadences doublées & redoublées de sept ou huit mesures, des tenues d'une longueur prodigieuse, des passages d'une étendue à confondre ceux qui les entendent la premiere fois, sur des tons à faire frayeur: ils hasardent ce qu'il y a de plus dur & de plus extraordinaire. Ils insultent la délicatesse de l'oreille que les autres n'oseroient. toucher qu'en la flattant, dans le sentiment qu'ils ont d'être les premiers hommes du monde pour la Musique, d'en être les Souverains & les Maîtres despotiques, & en gens toujours assurés du succès.... parcequ'elle est fort commune en Italie. La Musique leur est si familiere, qu'un chant naturel & uni est pour eux une chose trop vulgaire, & que pour piquer leur goût rassassé de chants simples & suivis, il faut sans cesse changer de ton, & hasarder les passages les plus bisarres & les plus forces. Aussi l'Italie est pleine de Maîtres, qui sont tout au moins de la force de Lulli. Il y en a Rome, à Naples, à Florence, à Venise, à Boulogne, à Milan, à Turin, & il y en a eu dans tous les tems. Les Chanteurs de la Place Navone à Rome, & ceux du Pont-rialte à Venise, qui sont là ce que sont ici les Chanteurs du Pont-Neuf, se mettent trois ou quatre ensemble, & font une Musique qui vaut les Concerts qu'on fait en France. Enfin comme les Italiens sont beaucoup plus vifs que les Fran-

## 962 Histoire de l'Acoustique

çois; ils sont bien plus sensibles qu'eux aux passions, & les expriment aussi-bien plus vivement dans toutes leurs productions. ... Tellement qu'ils sont une chose que ni les Musiciens François, ni ceux de toutes les autres Nations ne sauroient & n'ont jamais su faire, c'est d'unir quelquesois d'une maniere suprenante la tendresse avec la vivacité.

Telle est la substance du Parallele de la Musique Italienne & de la Musique Françoise. Quoique assaisonné de tout le fiel que peut comporter la critique la plus sévere, on le lut avec assez d'indifférence. Les beaux morceaux de la Musique Françoise furent toujours admirés, & on ne courut pas avec moins d'empressement aux Opera de Lulli. Cela piqua les Partifans de la Musique Italienne; & l'un d'eux se chargea, comme au nom des autres, de porter le dernier coup aux Ouvrages de Lulli. Sans pudeur ou sans décence, cet homme redoutable écrivit dans un livre intitulé: Histoire de la Guerre poétique entre les Anciens & les Modernes, écrivit, dis-je, que la plûpart de ceux qui suivent Lulli avec tant d'empressement, ne se connoissent pas mieux en Musique que les Bêtes.... Il n'y a pas moyen de résister à l'ennui que causent nécessairement les fades récitatifs de Lulli, qui se ressemblent presque tous, où les passions ne sont pas exprimées, & où il y a si peu d'art, que des Chanteurs médiocres en font sur le champ de ressemblans... Les récitatifs d'Italie sont beaucoup plus diversissés & plus animés par les grands traits de passions que les Musiciens Italiens y savent exprimer plus vivement. On voit bien qu'on a su dire autresois des

38.5

Injures aux Musiciens François, & que ceux qui les ont renouvellées de nos jours, n'ont le mérite de l'invention ni pour le fond, ni pour la forme. Cependant dans le temps qu'on échaussioit ainsi les esprits en faveur de la Musique Italienne, on travailla à la résutation de la critique du Parallele. Ce morceau parut ensin, & contint des raisons sans nombre en forme de réponses, dont voici les principales.

1°. Si les Italiens (fuivant l'Auteur du Parallele) dorment à la Musique Françoise, c'est que les Italiens n'aiment pas les Chants naturels & suivis, & qu'ils ne trouvent beaux que les agréments forcés, sans ordre & sans suite. C'est une affaire de goût. Mais leur goût vautil mieux que celui des François? ou, ce qui revient au même, le naturel est-il plus beau que le recherché? Le plus grand Philosophe du monde, Descartes, a dit que les choses les plus simples, sont d'ordinaire les plus excellentes. Et un homme de goût, un Poète célebre, Boileau, donne ce conseil.

Evitons ces excès: laissons à l'Italie, De tous ces faux brillants l'éclatante solie (a).

2°. Le changement du b quarre au b mol, peut plaire; mais il est trop fréquent chez les Italiens, & c'est-là un grand défaut. Car pour sentir ces changements, il faut que l'oreille ait eu le tems de saissir un ton, asin de pouvoir être affectée agréablement par la dissérence du second ton. Quand ce changement arrive trop souvent, il n'y a point de mode dans le chant;

<sup>(</sup>a) Art poétique.

364 HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE c'est une confusion de tons dissérents jqui doit

nécessairement fatiguer.

3°. Les cadences doublées & redoublées, dont les Italiens font de fréquents usages, & tous ces ornements étrangers qu'ils hasardent avec tant de hardiesse, sont des choses forcées & très difficiles à soutenir. Il taut en être sobre, pour ne pas satiguer. » La premiere sois » qu'on les entend, elles enchantent; la se- conde, elles sont soussirir; la troisseme, elles » choquent; la quatrieme elles révoltent (a).

40. Les Italiens savent, dit-on, unir la tendresse à la vivacité, ce qu'aucune autre Nation ne peut faire. Cela est merveilleux, car la vivacité & la tendresse sont deux sentiments presque opposés. On doit dire qu'ils passent aisément du tendre au vif, parcequ'ils répetent les paroles tant de fois, qu'avec quatre petits vers ils font une longue chanson. Sur la derniere syllabe du dernier mot, ils mettent un roulement de cinq ou six mesures. Tout le monde n'aime pas cela. Aussi les Musiciens François ne se piquent pas d'exprimer les mêmes passions dans le même air. Ils font des airs tendres & des airs vifs séparément, & croient que c'est assez de répéter trois fois ce qu'on veut le mieux exprimer.

Il y auroit bien des choses à dire en faveur de la Musique Françoise; mais ce ne seroit point au préjudice des belles symphonies & des beaux airs que nous devons aux Italiens. Il faut aussi qu'on convienne qu'on ne connoît les chœurs qu'en France, & qu'ils sont hors

<sup>(</sup>a) Histoire de la Musique, Tome II. pag 45.

d'usage en Italie; quoique ce ne soit que dans les chœurs qu'on voit l'habileté du Musicien. Un autre désaut de la Musique Italienne, c'est de n'avoir point un caractère soutenu : on trouve une gavotte ou une gigue dans un sujet tendre : le sérieux devient comique entre ses mains, parcequ'elle brille principalement dans les Arietes & dans les Airs d'éclats. J'ose citer pour preuve de ce que j'avance, le beau Stabat Mater de Pergolese, dans lequel il y a un air extrêmement gracieux & gai, quoique tout le sujet comporte un chant dolent & tristement prosond.

La joie, la colere, la douleur, &c, toutes ces passions sont souvent peintes avec les mêmes traits: aussi est-elle peu propre pour les grands sujets. Quant aux Operas Italiens, M. de Saint-Evremont, homme d'un goût si exquis, a écrit que ce sont de pitoyables rapsodies, sans liaison, sans suite, sans intrigue.... que selon les Italiens mêmes, & dans les Opera même de Luigi, les beaux endroits étoient impatiemment attendus & venoient trop rarement.... que leur récitatif est fort ennuyeux, & qu'on pourroit le désinir un mauvais usage du chant & de la parole.

Toutes ces raisons n'ébranlerent point les Partisans de la Musique Italienne; car le meilleur raisonnement ne détruit pas un plaisir qu'on éprouve. Ceux qui avoient du goût pour la Musique Italienne, s'en tinrent à la Musique Italienne, & ceux qui aimoient la Musique Françoise, suivirent la Musique Françoise. Chaque parti avoit des raisons victorieuses: c'étoit son goût, ou son plaisir, ou peut-être l'entêtement en faveur de l'une ou de l'autre Musique. Cependant il devoit y avoir une supériorité décidée en faveur de l'une des deux; car il n'y a pas deux beautés dans un même art; mais comme on ne connoissoit point de regles assez générales qu'on pût prendre pout criterium de son jugement, on s'en tenoit au

pur sentiment.

Ceux qui vouloient à perfectionner la théorie de la Musique, n'étoient pas mieux éclairés. Au lieu de chercher dans la nature quelque point fixe & invariable d'où l'on partît sûrement, & qui servît de base à la mélodie & à l'harmonie, on se contenta de faire des expériences, de compiler des faits, de multiplier les signes. On composa ainsi un Recueil d'une certaine quantité de phénomenes sans liaison & fans suite, & on s'en tint là. Un Physicien ingénieux (M. de Mairan) publia cependant quelques explications du sentiment de l'harmonie. Il fit voir que le plaisir musical étoit plus ou moins grand, selon que l'oreille étoit plus ou moins affectée des sons harmoniques, & expliqua comment l'ame distingue les sons des accords, ou juge de leur ensemble sans les confondre, par l'anatomie même de l'oreille. qui forme un instrument à corde dont le chevalet est mobile. Suivant les sons, ce chevalet s'approche ou se recule, & les cordes de l'oreille, si l'on peut parler ainsi, se mettent à l'unisson de l'air qu'on chante, & éprouvent les mêmes frémissements que les cordes des instruments qui le jouent (a).

<sup>(</sup>a) Mémoires de l'Académie des Sciences de 17374

Tel étoit l'état de la Musique au commencement de ce siecle, lorsqu'un Musicien Philosophe (M. Rameau) étonné des peines qu'il avoit eues à apprendre la Musique, forma la résolution de chercher à découvrir des principes plus certains que ceux que l'on suivoit alors. Il comprit d'abord qu'il devoit suivre dans ses recherches le même ordre que les choses ont entr'elles, & comme, selon toute apparence, on avoit eu du chant avant que d'avoir eu de l'harmonie, il voulut découvrir l'origine du chant. Au défaut de Mémoires pour remonter à cette origine, il se prit lui même pour le premier Chanteur. Comme Descartes qui, pour connoître la vérité dans l'étude de la Philosophie, oublia tout ce qu'il avoit appris, pour n'admettre désormais pour certain que ce qui lui paroîtroit évident, le grand Rameau effaça de sa mémoire toutes ses connoissances sur la Musique. Il prit la nature pour maître, dans le projet qu'il forma de l'apprendre de nouveau, & essaya des chants, de même qu'un enfant qui s'exerce à chanter. Il examina ce qui se passoit & dans son esprit & dans son organe, & il lui parut que rien ne le déterminoit, quand il avoit entonné un son, à entonner, entre la multitude des sons, qui pouvoient lui succeder, l'un plutôt que l'autre. Il y avoit cependant certains sons pour lesquels l'organe de sa voix & son oreille lui paroissoient avoir de la prédilection; & ce fut là sa premiere perception.

Il réstéchit sur cette premiere connoissance, & il crut que ce penchant venoit de l'habitude. Dans un autre système de Musique que 1700.

celui qu'il avoit appris, & auquel son ame étoit accoûtumée, & avec une autre habitude de chant, il eut choisi un autre son. D'où il conclut, que puisqu'il ne trouvoit en lui-même aucune bonne raison pour justifier ce choix & le regarder comme suggéré par la nature, il ne devoit ni le prendre pour principe de ses recherches, ni le supposer dans un autre homme, qui n'auroit point l'habitude de chanter & d'entendre du chant.

Un principe manquoit donc au développement de ses idées. Pour y suppléer, Rameau examina le rapport du son qu'il avoit entonné avec ceux que l'oreille & la voix lui fournifsoient immédiatement, & il trouva que ce rapport étoit assez simple, que ce n'étoit à la vérité ni l'unisson comme 1 à 1, ni l'octave comme 1 à 2; mais que c'étoit un de ceux qui le suivent immédiatement dans l'ordre de la fimplicité, & c'est le rapport du son à sa quinte comme 2 à 3, ou à sa tierce comme 4 à 5. Cependant quand même cette simplicité de rapport eût été encore plus grande, elle n'eût fait tout au plus qu'une espece de convenance des sons à celui auquel il les faisoit succéder immédiatement par prédilection. Elle n'eût donc point expliqué cette prédilection, ni donné un point fixe. Il retomba donc ainsi dans son premier embarras. Le moyen qu'il prit pour en sortir est si curieux & si beau, que je vais emprunter ses propres paroles, crainte de l'altérer en voulant l'analyser moi-même.

Je me plaçai donc [dit-il] le plus exactement qu'il me fut possible dans l'état d'un homme qui n'auroit ni chanté, ni entendu du chant, chant, me promettant bien de recourir à des expériences étrangeres, toutes les fois que j'aurois le soupçon que l'habitude d'un état contraire à celui où je me supposois, m'entraîneroir

malgré moi hors de la supposition.

Cela fait, je me mis à regarder autour de moi, & à chercher dans la nature ce que je ne pouvois tirer de mon propre fond, ni aussi nettement, ni aussi sûrement que je le desirois. Ma recherche ne fut pas longue. Le premier son qui frappa mon oreille, sur un trait de lumiere. Je m'apperçus tout-d'uncoup, qu'il n'étoit pas un, ou que l'impression qu'il faisoit sur moi, étoit composée. Voilà, me dis-je sur le champ, la différence du bruit & du son. Toute cause, qui produit sur mon oreille une impression une & simple, me fait entendre du bruit : toute cause, qui produit sur mon oreille une impression composée de plusieurs autres, me fait entendre du son. J'appellai le son primitif ou générateur. son fondamental, ses concomitans sons harmoniques , & j'eus trois choses très distinguées dans la nature, indépendantes de mon organe, & très sensiblement distérentes pour lui : du bruit, des sons fondamemaux & des sons harmoniques.

Avant que de recherchet en quel rapport de dégrés les sons harmoniques ou concomitants étoient au son fondamentale, ou quel rang ils occupéroient dans notre échelle diatonique, je m'apperçus que ces sons harmoniques étoient très aigus & très sugirifs, & qu'il devoir par conséquent y avoir telle oreille qui les saissroit moins distinctement qu'une autre,

- 470 Histoire de l'Acoustique telle qui n'en appercevroit que deux, telle; qui ne seroit assectée que d'un, & peut être même telle qui ne recevroit d'impression d'aucun. Je dis aussi-tôt, voilà une des sources de la différence de la sensibilité pour la Musique, que l'on remarque entre les hommes. Voilà des hommes pour qui la Musique ne sera que de bruit, ceux qui ne seront frappes que du son fondamental, ceux pour qui tous les harmoniques seront perdus. Voilà, ajoutai - je, des bruits plus ou moins aigus : voilà des échelles de bruits, comme des intervalles de sons: & ceux, s'il y en a d'assez mal conformés, qui prendroient indistinctement l'échelle des sons pour l'échelle des bruits, servient totalement crangers au plaisit musical.

Je passai de là à la considération relative du son sondamental & de ses harmoniques, & je trouvai que c'étoit sa dougieme & sa dix-sepcieme; c'est-à-dire l'Odave de sa Quince & la double Odave de sa Tierce; au lieu que j'avois éprouvé en moi-même que c'étoit sa Quinte & sa Tierce, que je lui saisois saccéder par présé-

rence à tout autre.

Je me demandai la raison de cerre différence, & je vis bientôt que l'organe n'étant point exercé, il n'avoit pas, la premiere fois qu'on butend un son, la saculté de se représenter des sons aussi éloignés que ses concomitans. D'alleurs je savois, par expérience, que l'Ostave n'est qu'une replique; combien il y a d'identité entre les sons & leurs repliques, & combien il est facile de prendre l'un pour l'autre; ces sons même se consondant à l'oreille quand ils sont entendus ensemble. Je conclus donc que mon

ergane & mon imagination étant privés d'exercice & d'expérience & ne se prêtant à rien, je me trouvois sorcé de rabaisser les sons à leurs moindres dégrés; c'est à-dire que ma préoccupation avoit dû se sixer sur la Tierce & sur la Quinte du son sondamental, & non sur leurs

repliques (a).

En suivant cette marche, Rameau puise dans la nature même la Basse sondamentale, qui est le principe de l'Harmonie & de la Mélodie. (Cette Basse est la proportion des trois notes fa, ut, sol, ou des nombres 1, 1, 9, qui les expriment.) Il explique la formation de l'échelle diagonique, la différence de valeur qu'un même son y peut avoir, l'altération qu'on remarque dans cerre échelle, & l'infensibilité totale de l'oreille à cette altération, les regles du mode majeur, la difficulté d'entonner trois tons consécutifs, la raison pour laquelle les deux Tierces majeures, ou les deux accords parfairs de suite sont proscrits dans un ordre diatonique, l'origine du mode mineur, sa subordina. tion au majeur, & ses variétés, l'usage de la dissonance, la cause des effers que produisent les différents genres de Muhque Diatonique. Chromatique & Enharmonique, & enfin les loix du Tempérament.

L'application que Rameau a faite de sa théotie à la pratique, est encore digne d'admiration. Tout le monde connoît le beau chœur de l'Aste de Pigmalion : or ce chœur est formé par l'accord de la douzième & de la dix-septieme majeure unies avec le son fondamental : ce qui

<sup>(</sup>a) Démonstration du Principe de l'Harmonie, pag.

372 HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE est un exemple remarquable dans cette application.

On vient de perdre ce grand Musicien. Il étoit de Dijon, & il est mort à Paris, en 1764, âgé de quatre-vingt-deux ans. Il a eu pendant sa vie tous les chagrins que la jalousie fait éprouver par-tout aux hommes de génie. Il se plaignoit encore publiquement en 1750, des désagréments de toute espece qu'on ne cessoit de lui susciter. Dans son Epitre à M. le Comte d'Argenson, qui est à la tête de sa Démonstration du Principe de l'Harmonie, il prie le Ministre de lui accorder sa protection, » qui sera, dit-il, la plus chere récompense de mes veilles, & répandra sur • le reste de ma vie un calme & une douceur, » qu'il ne m'a pas encore été permis de goûter. Il ne jouit pas néanmoins de ce calme & de cette douceur, sans quelque mélange de trouble & d'amertume. Il eut à répondre à quelques Critiques de ses Ouvrages, qui étoient assez désobligeantes; & la derniere année de sa vie, il essuya une espece de mortification, qui le sit sortir de son caractere. Jusques-là il avoit soutfert avec assez de patience, toutes les injustices qu'on lui avoit faites; mais ce dernier trait lui fur si sensible, qu'il éclata tout haut. Il sentoit qu'il touchoit à la fin de sa carriere. Il ne pouvoit gueres se dissimuler qu'il étoit le plus grand Musicien qu'il y eût : sur sa conduite il n'avoit point de reproche à se faire. Toutes ces raisons ne lui permirent pas de garder le silence. Il se plaignit sans ménagement, & avec cette confiance que donne à un homme de mérite le témoignage d'une bonne conscience. On connut la faute qu'on avoit faite, & pour la répag

ET DE LA MUSIQUE.

rer; on obtint pour lui de la Cour le cordon de Saint Michel; mais il ne l'accepta point, & mourut avec le seul titre de Compositeur du Cabinet du Roi. Sa mort a été un deuil pour tous les Musiciens. Ils lui ont fair chanter une Messe en Musique avec la plus grande pompe. Au moment que j'écris ceci, on se prépare à lui rendre de nouveaux honneurs. Cela fait l'éloge de la Nation, & des enfants de Polymnie.

La science des sons forme, comme on voit, la partie principale de l'Acoustique. Le second objet de cet art est d'aider l'ouie ou d'augmenter sa sensibilité. A cet égard, les Mathématiciens ont presque fait d'inutiles efforts. La seule chose qu'on ait imaginée, est un Porte-voix. C'est un instrument en forme de trompette, qui propage le son, de maniere qu'on peut parler distinctement à une grande distance. Il y a apparence qu'on en doit l'invention aux Grecs; car Alexandre le Grand s'en servoit pour assembler ses troupes & pour rallier son armée, quelque dispersée qu'elle fût. Cependant cet instrument avoit été oublié. Samuel Morland, le P. Kirker, & Jean-Baptiste Porta, Napolitain, croient l'avoir inventé, & ils ont des partisans. En tout cas, c'est peu de chose que cela. La maniere dont ils parlent de leur Porte - voix, est plutôt une idée qu'une découverte réelle. On ne trouve ni principes, ni régles pour construire cet instrument. M. Cafsegrain est le premier qui a voulu soumettre cette construction à une théorie. Fondé sur les principes des Fondeurs qui font les moules des cloches, suivant les sections du Monochorde, il veut que les Portes-voix soient construits selon ces mêmes sections, & sur-tout selon les Octaves, qui sont des raisons doubles les unes des autres. Cela est fort vague. Aussi un Professeur de Wittemberg, nommé M. Hase, a trouvé qu'on ne déterminoit pas par-là rigoureusement la meilleure forme de cer instrument. Il a cherché cette forme dans la Géométrie pure, & a prétendu démontrer que l'hyperbole équilatere lui donne la figure la plus parfaite. Depuis on a voulu que cette figure de voit être celle d'un paraboloïde, dont le soyer doit se trouver à l'embouchure de l'instrument. Les sections coniques, & principalement l'ellipse, ont en esset la propriété de propager le son.

Une voûte elliptique rassemble si bien les parties de l'air, qu'en parlant fort bas dans un certain endroit de la voûte, on est entendu très distinctement à un autre endroit très éloigné: mais avec tout cela, il reste encore à découvrir des moyens d'augmenter la sensibilité de l'organe de l'ouie, ou en réunissant le son, ou en lui donnant plus d'activité, ainsi qu'on aide la vue par le moyen des verres, qui réunissent comme il convient les rayons de la lumière sur la rétine; & jusques à ce qu'on ait sair cette découverte, la Musique, ou la science des sons, en sormant la partie la plus considérable de l'Acousique, rendra la science de l'ouie un simple art dépendant des Manhémaniques.



## HISTOIRE

## DELA

## GEOGRAPHIE.

L n'est pas possible de décrire la terre, qui est l'objet de la Géographie, si l'on ne connoît les rapports que ce Globe a avec le Ciel. Segs cette considération, la Terre paroît une plaine immense coupée par des montagnes, des vallées, des rivieres, &c. C'est ce qu'ont dû penfer ses premiers Habitans. Mais lorsqu'ils se sont répandus sur sa surface, la hauteur différente des Astres sur l'horison, la longueur inégale des jours & des nuits, les ont sans doute détrompés. Ces apparitions ne pouvoient avois lieu qu'en donnant à la terre une forme sphérique. On ignore le tems où ces observations ont conduit à cette vérité. Seulement on fait que long-terns avant Thales, on ne doutoit point que la terre ne fût ronde, Ce premier Philoso-600 ans phe de la Grece prédisoit des éclipses, 🗫 qui avant J. C. suppose déja la connoissance de la figure de ce Globe, & son disciple Anaximandre entreptit d'en mesurer la circonférence. Quelque tems après, il osa encore davantage. Les connoissances qu'il avoit acquises lui ayant procuré un état général de la teure, il fit une Mappe Monde, c'est-à-dire une Carte qui représentoit ce Globe. C'étoit déja beaucoup, quoique cet Ouvrage fut très imparfait. Il exposa aussi aux Grees un cableau de la Grece, & celui des sutres Pays que fréquentoient les Voyageurs. Quelques Savans prétendent que ce-ne fût pas là la premiere Carte particuliere qui parut, & que Sesostris, Roi d'Egypte, 1490 ans avant Jesus-Christ, en avoit fait faire une des Pays

dont il s'étoit emparé.

Cependant on regarda l'ouvrage d'Anaximandre comme une chose admirable. Dans le même-tems, Hécatée, de Milet, composa un Traité de Géographie, qui est le premier qui ait paru, dans lequel il marqua principalement la situation des Fleuves & des Montagnes. C'est ainsi que commença la Géographie. L'amour propre, qui est une des grandes passions de l'homme, accélera bientôt ses progrès. Tous les Conquérans voulurent avoir des Cartes des Pays qu'ils avoient conquis, ou des endroits où ils avoient gagné des batailles, afin d'en répandre des copies dans les Temples, de rendre publics leurs triomphes, & d'en conserver la mémoire Alexandre le Grand sit placer dans le Temple de Jupiter Ammon, une Carte d'or où étoient gravés les lieux de ses conquêtes.

Toutes ces Cartes particulieres mirent les Géographes en état de faire une nouvelle Mappe-Monde, bien supérieure à celle d'Anaximandre, puisqu'on y voyoir tous les Pays connus. On fit plusieurs copies de cette Carte générale, & on les rendit toujours plus exactes. Elles l'étoient même tellement du tems de Socrate, qu'elles renfermoient les principaux lieux dans un assez grand détail. Elles servirent même à ce Philosophe à rabaisser le faste du seune Alcibiade, qui se glorissoir de ses nombreux héritages. Socrate, choqué de cette of

DE LA GEOGRAPHIE.

tentation, le mena devant une Mappe-Monde, & le pria de lui montrer où étoit l'Attique, & dans l'Attique où étoient ces terres. Alcibiade chercha long-tems, & ne les trouva point. Il avoua que de si petits objets ne méritoient pas d'être insérés dans une Carte générale Eh! de quoi te glorifies-tu, lui répondit Socrate, puisque les Géographes les plus habiles, ne connoissent pas tes possessions? Quid igitur his tibi divitiis, quarum Geographus nullam rationem duxit, tantoperè places? (Ælian. L. III. c. 28).

Jusques-là la Géographie étoit l'ouvrage de la Géometrie pute. On dessinoit les lieux sur une Carre suivant leur grandeur estimée ou mesurée, & selon leur situation respective. Cela ne fixoit gueres leur position particuliere. Cent quarante ans avant J. C., le célebre Astronome avant J. C. Hipparque imagina de déterminer cette polition relativement à leur distance de l'Equateur & d'un Méridien; c'est-à-dire selon leur latitude & leur longitude. Cette derniere détermination lui parut très difficile; mais il jugea avec raison qu'on pouvoit connoître la longitude des lieux par les éclipses de Lune.

Ce ne fut ici presque qu'un projet; car Ptolémée jouit de la gloire d'avoir enseigné la construc- avant J. C. tion des Cartes d'après les principes astronomiques, & d'avoir donné les projections propres à représenter le Globe terrestre. Les Géographes profiterent de ces connoissances, & firent enfin des Cartes où les positions des lieux étoient désignées par les longitudes & les latitudes. Ce n'est pas que Ptolémée eût observé la latitude & la longitude de tous les lieux placés dans ces Cartes. Il avoit presque toujours déterminé

130 ans

78 HISTOIRE

l'une & l'autre sur la durée des plus grands jours, sur la longueur du chemin & sur leur direction, tels que les marquoient les relations des Voyageurs. On sair que la longitude est la distance du Méridien d'un lieu au premier Méridien. Mais où est-il ce premier Méridien? C'est ce que chercha Ptolèmée. Il est évident que par la forme de la terre, il n'y a point de premier Méridien, & qu'on peut nommer ainsi celui que l'on veut. Quoique persuadé de cela, Ptolémée crut que le Méridien, qui passe à un dégré près des Isles fortunées, pouvoit être regardé comme le premier, parceque ce lieu formoit alors les limites de la terre connue à l'Ouest.

J'ai dir que cet Astronome-Géographe détermina la longitude par les éclipses de Lune; & j'ajoute qu'il trouva la latitude en observant la distance de chaque lieu à l'Equateur, comme on l'a vu dans l'histoire de l'Astronomie. Tant qu'il sit usage de ces deux moyens, la position des lieux sur ses Carres, eut quelque dègré d'exactitude; mais lorsqu'il sût obligé d'y suppléer par des Mémoires, & de réduire les distances des lieux en dégrés de longitude & de latitude, suivant les mesures qu'on avoit employées pour les dérerminer, il ne donna que des positions désectueuses. Ces Mémoires venoient de Neco, Roi d'Egypte, de Darius, d'Alexandre, & des Romains.

Par les ordres de Neco, les Phéniciens avoient éré occupés pendant trois ans à visiter & à rendre un compte exact de l'étendue de leurs terres jusqu'aux extrémités de l'Afrique. Darius avois laissé des observations sur l'embouchure de l'Indus, & sur toure la Mer Ethiopique du

côté de l'Est; & on possedoit d'Alexandre le Grand, des Journaux contenant le cours de ses voyages & le plan des endroits qu'il avoit parcourus dans son expédition d'Asse. Ces journaux & ce plan étoient l'ouvrage de Diogene & de Beto, deux Géographes ou Arpenteurs de ce tems-là. Les Romains procurerent, il est vrai, des relations ou des descriptions plus exactes & plus abondantes. Ils avoient des Cartes, enrichies de peintures, des Provinces qu'ils avoient soumises à leur domination. Malgré ces secours, toute la Géographie de Ptotémée, & celle des Anciens en général, est très peu de chose.

En effet, comme le remarque fort bien Varenius dans sa Géographie générale, ils ne connoissoient ni l'Amérique, ni les Contrées feptentrionales les plus éloignées, ni le Continent du Sud, ni les Terres Magellaniques. Ils ignoroient que la Terre est environnée de l'Océan fans discontinuation, & ne croyolent pas qu'on pût en faire le tour par Mer. Comme ils ne connoissoient point les parties méridionales de la Terre, ils vouloient qu'on ne pût pas faire le tour de l'Afrique par Mer. La Zone torride éroit, selon eux, un Pays désert & inhabitable : enfin ils n'avoient point déterminé la grandeur de la Terre. Aussi leur Géographie étoit très détectueuse. Outre le nouveau Monde que les Modernes ont découvert, ils ont reconnu que les parties du vieux, que les Anciens avoient cru inhabitables, étoient peuplées. On entend par Monde vieux ou ancien, l'Europe, l'Asse & l'Afrique.

de distinguer les conquêtes des Portugais de celle des Espagnols; car comme il avoit cedé aux premiers les découvertes du côté de l'Occident, il avoit accordé aux Espagnols celles de l'Orient. Ce parrage ne plût point aux Portugais. Ils protesterent contre cet arrangement, & après de vifs démêlés qu'ils eurent avec les Espagnols, ils convinrent d'étendre les limites de leurs découvertes plus à l'Occident que ne le fixoit la ligne tracée par Alexandre VI. Ils

Pendant ce débat, un Aventurier Florentin, nommé Americ V'éspuce, ayant parcouru les Pays que Colomb avoir découverts, publia des relations de tous ces Pays; & s'attribuant la découverte de la Terre-Ferme, leur donna son nom, sous lequel ce Continent est connu au-

appellerent la nouvelle ligne qu'ils tirerent, la

ligne de démarcation.

jourd'hui. - Les Géographes profiterent de ces connoilfances pour faire une nouvelle Mappe-Monder & en consultant les Journaux des Navigateurs, ils rectifierent les Cartes particulieres. De leur côté, les Astronomes travailloient à déterminer astronomiquement la position de tous les lieux, C'étoit de leur part des efforts particuliere qui n'avoient que de foibles succès. Mais lorsqu'il se forma dans l'Europe des Compagnies savantes, soutenues par les bienfaits des Souverains, on fut en état de réunir les forces, de formet des entreprises, & d'éclaircit efficacement plusieurs points importants de Géographie. En France, plusieurs, Géometres & Astronomes, sous les auspices du Ministere, se disperserent dans les Provinces. & leverent

1679.

DE LA GEOGRAPHIE géométriquement le plan de divers lieux, & en fixerent la position par des observations astronomiques. En 1679, on prit les choses plus en grand : ce fut de fixer les extrémirés du Royaume de France dans tous les sens. MM.Picard & de la Hire furent chargés de ce travail. qui mit les Géographes en état de donner une nouvelle Carte de la France, bien supérieure à celle qu'on avoit alors. Cette Carte n'étoit cependant pas parfaite. Il falloit pour cela avoir une ligne directrice, à laquelle on pût rapporter la position de tous les lieux, & qui servit comme de point de réunion pour toutes les Cartes partticulieres. Cette directrice ne pouvoit être qu'une Méridienne qui traversat tout le Royaume. C'est ce que reconnut le premier M. Picard. Il comprit enfuire que pour avoir une Carte de la France, aussi parfaite qu'il seroit possible de la faire, il falloit partager tout le Royaume en triangles contigus, qui eussent leur sommet aux endroits les plus remarquables, afin de renfermet dans ces triangles les Carres particulieres levées géométriquement, & de les réunir avec autant de facilité que d'ezackirude.

Ce projet éroit trop beau, pour qu'il ne site pas goûte par M. Colbert, à qui M. Picard le proposa. Il sut aussi accueilli de tous les Machemariciens; de sorte que tent concouroit à son exécution. Aussi dès le milieu de l'année 1680, les Membres les plus habiles de l'Académie des Sciences dans ce genre de travail, se disperserent à cette sin. M.M. Cassimi, Châquelles, Varin, Deshayes, Scalletta & Pernita ullerent de côté du Midi, & M.M. 1821 And.

1680.

484 Pothenot & Lefevre marcherent au Nord. La premiere Compagnie prolongea dans la même année la Méridienne de soixante dix lieues. & détermina relativement à cette Méridienne & géométriquement, la position de tous les lieux un peu remarquables, & situés dans l'étendue de l'espace qu'elle traversoit. La seconde Compagnie fit le même travail du côté du Nord, & prolongea la Méridienne jusqu'à Dunkerque & Mont-Cassel.

Ce travail étoit à peine fini, qu'on résolut de corriger les erreurs qui étoient sans nombre dans les Mappes-Monde. En bon Ciroyen de l'Univers, ces Mathématiciens embrasserent la Géographie générale. Le célebre Gassendi avoit déja remarqué que les longitudes des lieux éloignés de la France étoient trop grandes, & que cette erreur croissoit à proportion de cet éloignement. L'Académie des Sciences crut devoir rectifier cela, en observant la longitude fur les lieux. Elle envoya MM. Duclos Varit & Deshayes à l'Isle de Gorée, pour déterminet par des observations la position du Cap-Verd. & par-la celle de la côte de l'Afrique. MM. Varin & Deshayes allerent ensuite à la Guadeloupe & à la Martinique . & en déterminant la longitude de ces lieux, ils confirmerent la remarque ou la conjecture de Gassendia

On ne pouvoit cependant s'assurer de la chose, qu'en allant à la Chine. On avoit bien des Cartes de cer Empire, publiées par le P. Marzini en 1654, sous le nom d'Atlas Sinicus, & celles du P. Couplet, qui avoient paru en 1684; mais on étoit presque certain qu'elles étorent très erronées. Comme le voyage de la Chine n'étoir DE LA GEOGRAPHIE.

1688

n'étoit pas facile à faire, on prit le parti de s'adresser aux Missionnaires. Le P. Gouie étoit alors à la Chine en cette qualité. C'étoit un Mathématicien habile, qui avoit su mettre ses connoissances à profit pour connoître l'Asie. Il publia en 1688 le fruit de son travail, qui sit grand plaisir à tous les Géographes. En effet, il leur apprit qu'il falloit rapprocher de vingt-cinq à trente degrés l'extrémité orientale de l'Asie. & proportionnellement les lieux moyens, afin d'avoir une Carte exacte de cette partie du monde. On détermina encore plus précisément la position de ces lieux par des observations d'é-

clipses, qu'on fit à Goa, à Macao, à Siam &

à Pékin. C'est ainsi qu'on travailla à la perfection de la Géographie. Les Voyageurs, par leurs découvertes & leurs mémoires, concoururent auffi à cette perfection. Car l'Astronomie & l'Histoire sont les fondements de la Géographie. La premiere fixe la position des lieux, & l'Histoire en donne la connoissance particuliere. Comme dépendante de l'Astronomie, la Géographie appartient aux Sciences exactes; & alors son histoire n'est que celle de l'Astronomie même; mais l'autre partie de la Géographie qui regarde la description de la terre, est absolument étrangere à cet Ouvrage, c'est àdire une Histoire des progrès de l'esprit humain dans les Sciences exactes.

### HISTOIRE

DE

## L'ARCH ITECTURE

CIVILE.

N ignore en quoi consistoit l'Architecture dans son origine. Vitruve nous apprend que les premieres habitations étoient faites avec de grands arbres, dans lesquels on avoir entrelassé des branches. Cela formoit une véritable cabane. Ce fût là le modele qu'on fuivit pour la construction des édifices jusques au tems des Grecs. Ces Peuples bâtirent beaucoup mieux. Ils firent des maisons avec des poutres, entre lesquels ils mettoient des pierres. Sur le travers de ces poutres, ils plaçoient des solives à distances égales, qu'ils couvroient d'ais pour faire des planchers, au-dessus desquels ils formoient un toît en dos d'âne. C'est toujours Vitruve qui est le premier Ecrivain sur l'Architecture, qui nous instruit ainsi. Son autorité est sans doute d'un grand poids. Cependant, avant les Grecs, Salomon fit bâtir un Temple magnifique, dont les Livres sacrés nous ont donné une description assez circonstanciée. Il avoit soixante coudées de longueur, vingt de largeur, & cent vingt de hauteur. Il étoit divisé en deux parties, dont l'une étoit pour les sacrifices, &

DE L'ARCHITECTURE CIVILE. l'autre formoit le sanctuaire. Ces deux parties étoient séparées l'une de l'autre par de grandes portes de bois de cedre couvertes de lames d'or. Tout le Temple étoit bâti de marbre blanc. Voilà un édifice qui annonce plus de connoissances dans l'Architecture, que les premieres maisons des Grecs. Les progrès rapides que ces peuples firent dans cet art, prouvent bien qu'ils n'en étoient pas aux éléments, lorsqu'ils formerent une société, & qu'ils bâtirent des Villes. Un savant Allemand, nommé Sturm. prétend même que les ordres d'Architecture étoient connus des Hébreux, & qu'on voyoit au Temple de Salomon le Dorien & le Corinthien. Si cela étoit, on ignoreroit l'origine de ces ordres. Cependant tous les Livres d'Archisecture font l'histoire de cette invention, qu'ils attribuent aux Grecs. Et voici comment ils rapportent la chose.

Le Lecteur sait qu'on appelle Ordre, un arrangement régulier de trois parties saillantes, qui sont la colonne, le piedestal & l'entable-

ment.

Les premieres colonnes furent des troncs d'arbres dont on se servit pour soutenir les tosts des premieres maisons. Lorsqu'on substitua la pierre aux arbres, on chercha à donner aux avant J. C. colonnes une sorme à la fois élégante & solide. Dorus, Roi d'Achaie, ayant fair élever un Temple en l'honneur de Junon, un homme, qui est inconnu, crut qu'il falloit donner à la hauteur de la colonne, six sois sa grosseur, parceque telle est la proportion du corps de l'homme, qu'il prenoit pour modele.

Quelque tems après on bâtit en Grece un B b ij 388 Historre

Temple qu'on dédia à Diane. Les Architectes à qui on en confia l'exécution, voulurent enchérir sur celui de Junon, par la délicatesse & l'élégance. Dans ce dessein la proportion du corps de la femme parut préférable à celle du corps de l'homme. Au lieu de la sixieme partie de la hauteur que Dorus avoit donnée au diametre de la colonne, les Architectes du Temple de Diane lui donnerent la huitieme partie. Les gens de goût trouverent néanmoins la colonne trop menue. : Ils proposerent d'en diminuer la longueur, en formant des moulures à sa partie supérieure. On prétend que cette idée est une imitation des boucles des cheveux des femmes; mais comme on fait aussi des moulures au bas de la colonne, cette origine des moulures est tout-à-fait hasardée. On peut mettre au rang des conjectures, qu'on imagina des cannelures pour imiter les plis des robbes des femmes.

Quoi qu'il en soit, comme les colonnes représentoient des arbres, on voulut suivre cette imitation. Il falloit former pour cela une espece de tête à la colonne, qui tint lieu de branches. Cette addition l'enrichit extrêmement. C'est ce que nous nommons aujourd'hui Chapiteau. Il paroît qu'on doit cette invention aux soniens, car on ne peut pas donner le nom de chapiteau au couronnement de la colonne dorique. Ce n'en étoit qu'une idée informe. Les soniens chercherent des proportions au chapiteau, relativement à celles & de la colonne dorique, & de la nouvelle colonne, qu'on appella sonique, du nom de leurs Inventeurs. Ils distinguerent aussi leur chapiteau, en ajou-

DE L'ARCHITECTURE CIVILE. tant des volutes ou enfoulements aux moulures & filets qu'ils avoient faits au chapiteau dorique. Rien ne parur mieux imagine; mais un homme ingénieux nommé Callima que, fit par hasard une découverre qui donna l'idée d'un chapiteau plus riche. On avoit mis sur la tombe d'une jeune fille de Corinthe un panier de fleurs qu'on avoit couvert avec une tuile. Une plante d'Acanthe sur lequel il se trouva posé, venant à vegeter au béau temps, poulsa des feuilles qui entourerent ce panier, & se recourberent sous la tuile en forme de volutes. Callimaque vit dans cer ouvrage du hafard & de la nature un beau chapiteau, qu'il fût aisé de copier. Et ayant ajusté ce chapiteau sur une colonne ionique; dont il changea un peu les proportions, il créa en quelque forte un nouvel Ordre, qu'on a nomme Ordre Corinthien.

Ces trois ordres furent employés dans les plus beaux édifices des Grecs. Le temple de Diane d'Ephese étoit entouré de deux rangs de colonnes en sorme de double portique. Ces colonnes, au nombre de cent vingt sept, avoient soixante pieds de haut. La longueur du temple étoit de quatre cents vingt cinq pieds, & la largeur de deux cents vingt. On travailla plus de deux cents ans pour le bâtir. C'est le plus bel ouvrage d'architecture des Grecs. Il est une de sept merveilles du Monde. Erostrate voulant transmettre son nom à la postérité, y mit le seut l'an du monde 3594, la même nuit que nâquit

Alexandre le Grand.

Les connoissances des Grecs sur l'Architeczure sure sure furent d'abord négligées par les Romains; avant I. C.
mais sous le siecle d'Auguste; où l'on accueillit

Bb iii.

Histoiri

tous les Arts, on en connut le mérite. Les plus habiles Architectes voulurent même ajouter à ces connoissances. L'un d'eux inventa en Toscane un nouvel ordre: c'est l'Ordre Toscan. Il n'est ni si riche, ni si élégant que les Ordres Grecs; mais il est d'une simplicité & d'une solidité infiniment estimables. Il est sans sculpture & sans aucune sorte d'ornements. Son chapiteau & sa base ont peu de moulures, & son piedestal qui est fort simple est très bas.

Presque dans le même temps parut un autre 60 ans Ordre plus riche que tous les Ordres des Grecs. Il étoit composé de l'Ordre Corinthien & de l'Ordre Ionique, & on le nomma par cette raison Ordre composite Son chapiteau a deux rangs de feuilles du chapiteau corinthien, & les volutes de l'ionique. La hauteur de sa colonne est de dix diametres, & sa corniche est ornée de

denticules.

Les Romains éleverent aussi des édifices magnifiques, qui mirent l'architecture en grande considération. Auguste sit construire un amphithéâtre, ou bâtiment spacieux, pour y donner le spectacle horrible du combat des gladiateurs & des bêtes féroces. Il étoit ovale. L'arene étoit entourée de plusieurs rangs de sieges de pierre par dégrés, avec des portiques tant au-dedans qu'au-dehors. Cet amphithéâtre fut brûlé sous Vespasien, qui ordonna qu'on le rebâtît. On y voyoit des statues, qui représentoient toutes les Provinces de l'Empire. On fit aussi des amphithéâtres dans ces Provinces; mais le plus beau qu'on ait vu, est celui que l'Empereut Severe fit construire proche le colosse de Neron, & qu'on nomma Colisée, à cause de cette pro-

DE L'ARCHITECTURE CIVILE. ximité. Il contenoit quatre-vingt-sept mille spectateurs. C'étoit un bâtiment prodigieux. Les Romains aimoient assez ces grands travaux, & l'élévation de leur ame leur suggeroit souvent des entreprises monstrueuses, si je pais me fervir de ce terme. Les Aqueducs & les Ponts. qu'ils bâtirent, ne peuvent être désignés autre-

Il y avoit à Rome un cloaque, qui s'étendoit sous toute la Ville. Il étoit formé de grandes voûtes fort élevées, sous lesquelles on alloit en bâteau. A côté de ces-voûtes, on avoir laissé un espace assez grand, pour que des charrettes chargées de foin pussent passer. Cela étoit fait avec tant de hardiesse & de solidité que la Ville de Rome paroissoit suspendue en l'air.

Les Ponts des Romains étoient encore des bâtiments dignes de leur goût pour les grandes choses. Celui que Trajan sit jetter sur le Danube entre la Servie & la Moldavie, étoit composé de vingrarches, haures de cent cinquante pieds, & larges de cent soixante. Le Pont Saint Ange, qui existe actuellement à Rome, étoit autrefois garni d'une couverture de bronze, soutenue par quarante-deux colonnes.

C'est par ces ouvrages, à la fois hardis & magnifiques, que les Romains se distinguerent dans l'Architecture. Ce bel art éprouva chez ces Peuples différentes révolutions. Il fut de remps en temps négligé, & la chûte de l'Em- après I. C. pire d'Orient le plongea enfin dans un oubli si grand, qu'il ne s'en releva qu'au bout de pluheurs siecles. Pendant ce tems de dépérissement & de barbarie, les Visigots détruisirent les plus

HISTOIRE

de leur nuire. Cette raison sit connoître qu'il falloit absolument imaginer quelque moyen de pénétrer dans la Ville en détruisant les murailles. On se servit d'abord de grosses poutres qu'on lançoit avec force contre les murs. Les Carthaginois perfectionnerent cette invention au siege de Gad. Ils ferrerent ces poutres par les deux bouts, & tantôt les suspendirent avec des cordes, ou les poserent sur deux rouleaux. Par l'un ou l'autre moyen, on les mettoit en mouvement, & on les laissoit tomber contre les murs. Cette machine fut nommée Bélier, par-

450 ans cequ'à l'extrémité de la poutre, qui donnoit svant J. C. contre la muraille, on avoit figuré la tête d'un bélier.

> Les Assiégeans étoient perdus sans ressource, s'ils n'eussent point trouvé quelque expédient pour amortir les coups du Bélier. C'està quoi ils parvinrent, en faisant la muraille en talut. Les coups glissoient sur cette pente, & étoient très souvent sans effet. Une idée conduit quelquefois à une autre, & une heureuse invention est presque toujours le germe de plusieurs découvertes. Aussi les assiégés trouverent aisément d'autres moyens de se défendre. Ils firent avancer en saillie le parapet de la muraille, & pratiquerent dans cette saillie des ouvertures appellées Machicoulis. Par là ils jetterent sur les Assiégeans des pierres & des feux d'artifices, qui les écarterent bien loin du

> A cette défense ceux ci opposerent une nouvelle façon d'attaquer : ce fut d'approcher de la Ville dans une maison roulante, assez forte pour rélister au choc des pierres & à l'effet de

Trifices. Cette maison, couverte en dos d'âne, étoit montée sur des roues, Sous cet abri, les assiégeans firent mouvoir tranquillement leurs béliers, & se moquerent des assiégés. Pour empêcher que ces maisons roulantes n'approchassent des murs, l'expédient le plus court étoit de faire un fossé qui les entourât. C'est aussi ce

qu'on fit.

Il parut difficile de répondre à cela. D'abord on voulut combler le fossé; mais on comprit bientôt que ce ne pouvoit être qu'un ouvrage long & périlleux, pendant lequel les Assiégeans n'auroient pas cessé de tourmenter les ennemis. Une idée plus judicieuse succéda à celle-ci. On inventa des machines avec lesquelles on lança des pierres & des javelots sur les assiégés. On ne sait pas trop en quoi confistoient ces machines. Les Historiens nous parlent seulement d'une, qui étoit sans doute supérieure aux autres : c'est la catapulte. Elle étoit composée, selon Vitruve, de deux pieces de bois, qu'on appelloit bras, qu'on faisoit plier avec des cordes, & qui se bandoient comme des moulinets. Lorsqu'on vouloit faire agir cette machine, on lâchoit ces cordes tout-àcoup par le moyen d'une détente, & alors les bras lançoient les pierres ou les javelots. On assure que l'effort étoit si considérable, qu'un javelot de la grandeur de nos chevrons, étoit porté jusqu'à la distance de trois cents toises,

Outre la catapulte, il est encore parlé dans l'Histoire d'une autre Machine pour lancer des pierres, qu'on appelloit Baliste, mais dont on ignore la construction. On nous apprend seulement, qu'on ne pouvoit régler la direction

des pierres qu'on lançoit, & que ces pierres étoient comme jettées au hasard dans la Place affiégée: d'où l'on doit conclure, que la Ba-

liste étoit fort inférieure à la catapulte. Ce fut avec ces Machines qu'on inquiéta les affiéges postés sur le paraper du mur de la Ville. auon les empêchoit souvent de lancer des pierres ou des feux sur ceux qui cherchoient à combler le fossé. Pendant ces moments de calme & de répit, on jettoit toujours des pierres & de la terre dans le fossé, & on se frayoit ainst un chemin pour parvenir au pied du mur. Quoique ce travail fût long, on en venoit quelquefois à bout. Les assiégés se crurent pendant quelque temps sans ressource; mais la nécessité, mere des inventions, suggéra de nouveaux moyens de défense, en changeant la forme de l'enceinte des Villes. Et c'est ici la premiere époque de l'art de fortifier.

Au lieu de faire cette enceinte circulaire comme elle étoit, on s'avisa de la former avec des angles saillants & des angles rentrants en façon de dents de scie, afin qu'une partie pût flanquer ou défendre l'autre. Cette construction n'eut pas tout l'avantage qu'on en espéroit. Ces avances & ces retraires laissoient au pied de l'angle rentrant un espace qui n'étoit pas défendu; mais un Ingénieur habile, qu'on ne nomme pas, para à cet inconvenient en fai-Sant élever des tours aux angles saillans. Ces tours étoient rondes. C'étoit un défaut, car elles ne pouvoient être ni vues, ni sanquées: aussi les rendit on bientôt quarrés. Elles étoient distantes l'une de l'autre du trait d'une sleche. On les environna d'un perit chemin couvert &

DE L'ARCHITECTURE MILITAIRE. de murailles, ann d'empêcher la descente du fossé: & par toutes ces additions une Place de

querre parut enfin fortifiée.

Il est fâcheux que les Historiens qui nous ont instruit, de ces inventions, n'en aient pas marqué l'époque. On nous apprend bien la nouvelle maniere d'attaquer qu'opposerent les assiégeans à cette défense; mais on oublie encore de nous dire en quel tems cela arriva. Nous favons donc que les affiégeans éleverent dans la campagne des tours plus hautes que celles de la Ville; & que de là découvrant l'assiégé dans les siennes, ils l'en chassoient à coups de pierres & de dards, tandis qu'ils escaladoient d'autre part les murailles pour entrer dans la Ville.

Les allieges n'oppolerent pas d'autre défense à cette attaque. Ils s'en tinrent à cette maniere de fortifier jusqu'à l'usage de la poudre à cat non; je dis l'usage, parcequ'on ignore en quel temps elle a été inventée. Les Grecs connoissoient les matieres qui entrent dans la composition de la poudre & leurs effets particuliers. On prétend même qu'un d'eux nommé Marc. parle de la poudre dans un livre qu'il avoir publie sur les feux, sous le titre: De compositione ignium. Ce livre est en manuscrit dans la Bibliotheque du Docteur Mea. Mais dans un Ouyrage qui est entre les mains de tout le monde; après J. C. cest les Œuvres de Roger Bacon, Anglois, qui vivoit au milieu du treizieme siecle, il est parle d'une composition fort connue de son temps, semblable à celle que nous nommons poudre : cependant l'effet de cette composition

12 (0 208

'398 H 1 S T O 1 R E n'a été bien constaté qu'à la sin du quatorzieme

fiecle.

Tout le monde sait que Barthold Sward. Cordelier, ayant laissé tomber une étincelle sur un mêlange de salpêtre, de soufre & de charbon fait au hasard & sans aucune vue, le seu y prit, & il se fit une explosion, qui chassa fort loin une pierre qui la couvroit. Swart répandit cette découverte dans le Public, & les Ingénieurs en firent sur le champ usage dans le siege des Places. Ils mêlerent le soufre, le salpêtre & le charbon en parties égales, & enfermerent cemélange dans une espece de tonneau long, ou cilindre formé de lames de fet iointes ensemble & fortement attachées avec des anneaux de cuivre. Ce furent là les premiers canons. On mettoit au-dessus de la poudre un bouchon, & au-dessus du bouchon des pierres rondes & fort pesantes. L'explosion de la poudre chassoit ces pierres avec violence, & par leur choc elles abbattoient les tours des places fortifiées. Ces tours opposoient une foible rélistance. Il falloit nécessairement leur donner une forme qui présentât moins de surface; c'est ce que trouva Zisca, Bohémien, en imaginant les bastions. Tous les Historiens ne lui en font pas cependant honneur. Plusieurs veulent qu'on les doive à Achmet Pacha, qui s'étant rendu maître de la ville d'Otrante en 1480, la fortifia d'une maniere particuliere. Et des Auteurs estimables soutiennent que les Vénitiens fatigués des sieges des Empereurs Otromans, inventerent les bastions, pour opposer à leur attaque une plus vigoureuse résistance.

DE L'ARCHITECTURE MILITAIRE. Quoi qu'il en soit, les premiers bastions étoient perits & fort éloignés les uns des autres. Ils ne donnoient pas prise par-là au seu du canon; mais ils ne défendoient point la courtine, c'est-à-dire la muraille comprise entre deux bastions. C'est ce qu'on reconnut & à quoi on remédia en donnant plus de largeur aux bastions & en les construisant plus près les uns des autres. La Citadelle d'Anvers est le premier modele de cette perfection. Elle a été bârie en 1566, sous les ordres & la direction du Duc d'Albe.

A mesure que l'artillerie, ou l'art de construire des armes à feu acquit des accroissements, il fallut imaginer de nouveaux ouvrages pour défendre la courtine. J'ai dit que les premiers canons étoient formés avec des lames de fer unies par des anneaux de cuivre, & que les boulets étoient de pierre. Ces pieces d'artillerie avoient, entr'autres défauts, un calibre énorme. Dans le siege de Constantinople, en 1453, le calibre des canons étoit de douze cents livres. On dit que ces pieces ne tiroient que quatre fois par jour. Quelque temps après on trouva l'art de faire des boulets de fer, & alors on travailla à diminuer la grosseur des canons. On y parvint aisément en les jettant en fonte; & l'expérience qui perfectionne toutes les découvertes, apprit que le fer n'étoit point une matiere bien propre pour cette nouvelle maniere de faire les canons. On essaya le bronze 168 cer essai eur le plus heureux suc-. **cès**a libiasi in

Avéc cesmouveaux canons, on battit la couttine avec beaucoup d'avantages. Les assiégés imaginerent de la garantir, en la couvrant d'especes de bastions construits à quelque distance de la Place, & inventerent les ouvrages à corne, à couronne & les tenailles. Le premier est formé de deux demi-bastions & d'une couraine. L'ouvrage à couronne est composé d'un bastion entre deux courrines, & de deux demi-bastions qui terminent ces courtines. Et la remaille est une espece d'ouvrage à corne, avec cette disserne, qu'au lieu de deux demi-bastions, son front n'est composé que d'un angle rentrant entre deux côtés paralleles. Les Au-

teurs de ces ouvrages ne se sont pas fait connoître parcequ'ils n'ont pas jugé qu'il y est un grand mérite à répéter une partie des fortifications d'une Place, pour garantir ces sor-

HISTORR BELLEVI

Cependant la maniere de placer res ouvrages, forma un art de fortisser, qu'on chercha à
établir sur quelques principes. Le premier, est
que toute fortisseation devoit commander dans
la campagne, de façon que les ouvrages extérieure devoient être plus bas que le corps de la
Place. Le second, que les ouvrages les plus
éloignés du centre de la Place devoient toujours être découverts par ceux qui sont plus
proches, & y communiquer. Et ensis que toutes les parties d'une Place devoient être slanquées, c'est-à-dire désendues réciproquement.
En faisant usage de ces principes généraux, on
découvrit des régles particulieres.

Dans l'attaque des bastions, les assiégeants démontoient sort souvent les pieces d'artillerie placées sur le stanc de ces bastions. On chercha à remédier à cela ; & un Ingénieur trouva que le meilleur expédient étoit de rendre le flanc ou le côté du bastion concave, & de terminer la face en rondeur, c'est-à-dire en arc de cercle. On tira en même-tems un grand avantage de ces nouveaux bastions, connus sous le nom de bastions à orillon: ce sut de tourmenter les assiégeans, qui, après avoir fait breche, travailloient à ruiner le retranchement qu'on avoit

pratiqué derriere.

Pour protéger plus efficacement encore le bastion, les Hollandois en couvrirent la pointe avec un ouvrage composé de deux faces & de deux petits flancs terminés en croissant ou en demi-lune, d'où cet ouvrage a tiré son nom. C'étoit une défense trop forte. Elle convenoit mieux à la courtine, comme on le reconnut dans la suite. Il ne falloit pas cependant laisser la pointe du bastion à découvert. Aussi un Capitaine, nomme de Marchi, substitua à la demilune un petit ouvrage fait en équerre avec de fimples faces. Il l'appella Pontone, & on l'a nommé depuis Contre-garde. Rien ne fut mieux imaginé. L'assiégeant ne put démolir le slanc du bastion sans placer sa contre - batterie sur la contre-garde, ce qui est très disticile; ou bien en démolissant une partie de la contre-garde, travail fort long & extrêmement dangereux. On reconnut par-là que tout l'art de fortifier consiste à couvrir le stanc, parceque plus il est couvert, plus l'assiégeant est obligé de s'exposer. C'est à quoi devoient se borner désormais tous les foins des Ingénieurs.

Le Général Montecuculli proposa de tracer une ligne qui traversat le sossé de la Place, oc qui conduisit depuis la pointe du bastion jusHistoire

qu'à la pointe opposée de la contrescarpe, je veux dire au bord du fossé du côté de la campagne. Il prétendoit que cette ligne étoit une grande défense, & qu'en plaçant les batteries sur la contrescarpe, on mettoit le flanc à couvert. C'étoit-là une défense particuliere à laquelle on eût peu d'égards. On présenta encore d'autres moyens de fortifier, avec aussi peu de fuccès. Afin de connoître leur valeur, il falloir rapporter ces moyens à une régle générale, ou faire un système en forme de fortification. Cette entreprise n'étoit pas facile; mais de amoi n'est-on pas capable, quand on aime la cloire & sa Patrie? Errard, de Bar-le-Duc, émmpar ce sentiment, of faire un système. Il établit pour principe général, que depuis le quarré jusqu'à l'octogone, le flanc du bastion devoir être perpendiculaire à la face, & que dans les autres poligones il devoit être perpendiculaire à la courtine. Il donna aussi des regles pour le rempart.

1600

Voilà le premier système des fortifications qui ait paru. Il étoit presque impossible qu'il sût bon. On ne perfectionne que les choses inwentées, & Evrard a le mérite de l'invention. Ses Partisans soutiennent cependant que son système a bien des avantages. En faisant, difent-ils le flanc du bastion perpendiculaire aux désenses, on leur donne beaucoup de capacité, on augmente la grandeur des saces, & les soldars portés sur les flancs sont à couvert, & battent de revers les ennemis qui viennent attaquer les portes. C'est beaucoup: mais tout cela est détruit par cet inconvénient considérable: c'est que les slancs ne peuvent contenir que peu

DE L'ARCHITECTURE MILITAIRE. 403 de canons, & que ces pieces ne portent pas sur la contrescarpe ou le bord du fossé du côté de la campagne, de maniere que l'assiégeant parvient aisément sur la contrescarpe & y dresse des batteries, qui le rendent bientôt maître de la Place.

Quelques Ingénieurs Hollandois, rels que Marolois, Fritach, Dogens, Stevin, voulurent corriger ce défaut en faisant les flancs perpendiculaires à la courtine, & en fortissant la Place avec des demi-lunes, des ouvrages à corne, à couronne: ils formerent un nouveau système de fortissications.

Cependant l'art de fortisser n'occupoit pas seulement les Ingénieurs. Celui des Sieges entroit encore dans leurs études. Un Artissier de Vanlo, dans la Province de Gueldres, ayant imaginé de remplir de poudre des boules de fer creuses, appellées depuis bombes; d'y mettre le seu, & en les jettant en l'air de former un nouveau spectacle d'amusement, une de ces bombes étant tombée sur le toit d'une maison qu'elle perça, embrasa la moitié de la Ville. Il ne sut pas difficile de juger de quelle utilité pouvoient être les bombes dans les sieges.

Casimir Limienouwitz veut que ce soit au siege de la Rochelle que les premieres bombes ont été jettées. Blondel soutient, au contraire, qu'on n'a commencé à s'en servir qu'au siege de la Motte. C'est un Ingénieur nommé Mal-

eus qui en fit l'essai. Il ne fut pas heureux.

Pour chasser la bombe on la mettoit dans une espece de canon fort court, monté dans une siatuation verticale, & c'étoiren l'inclinant qu'on la dirigeoit à l'endroit où l'on vouloit qu'elle Cc ij 1634.

104 HISTOIRE

tombât. Il y avoit à cette fin un dégré d'inclinaison à choisir. Malthus ne le connoissoit pas. Il haussoit ou baissoit au hasard le mortier, de façon que tantôt les bombes tomboient dans la Ville, & tantôt elles passoient au-delà & al-

loient tuer les asségeans même.

C'étoit la faute de Malthus; car Tartalea, Géometre Italien, avoit découvert près de cent ans auparavant, que l'inclinaison de quarante-cinq dégrés, étoit celle qu'il falloit donner à la direction oblique d'un corps, pour le chasser le plus loin qu'il est possible. Il est vrai que la théorie qui l'avoit conduit à cette vérité manquoit d'exactitude. Cela ne donnoit pas de confiance; mais l'expérience étoit aisée à faire. Galilée & Toricelli reprirent le travail de Tartalea, & formerent un art de jetter les bombes d'après les principes les plus solides & les plus lumineux.

Les Italiens, glorieux de ces succès, voulurent encore se signaler par un nouveau système de fortification. Ils prescrivirent de nouvelles dimensions à chaque partie des fortifications, & imaginerent le cavalier pour mieux protéger la courtine. C'est cette élévation de terre, qui a la forme d'un rectangle, qui contient trois pieces de canon sur le grand côté pour battre la campagne, & deux sur le petit pour battre le bastion quand l'ennemi y a fait breche.

Tous ces systèmes se perfectionnerent avec le temps. Les Espagnols & les François en proposerent de nouveaux. Le Chevalier de Ville, le Chevalier de Saint-Julien, & le Comte de Pagan imaginerent presque en même-tems des systèmes, qui furent d'abord estimés. Celui du

1645.

DE L'ARCHITECTURE MILITAIRE. Comte de Pagan fut surtout accueilli avec distinction. Il étoit comme divisé en trois parties. en grand système, en moyen & en petit. Les principes étoient pourtant les mêmes, & ils avoient tous le défaut de rendre les flancs trop courts, trop étroits & trop serrés, comme le fit voir clairement le célébre Maréchal de Vauban. Ce grand Ingénieur divisa, comme lui, la fortification en grande, en moyenne & en petite; mais il établit des regles bien supérieures aux siennes. Il fortifia le corps de la Place avec des ouvrages à corne, à couronne, des demi lunes, des renailles & des caponieres. J'ai dit ce que c'est qu'un ouvrage à corne, à couronne & une demi-lune. Quant à la Tenaille, elle ne differe d'un ouvrage à corne, qu'en ce qu'au lieu de deux demi-bastions, elle n'est composée que d'un angle rentrant entre deux aîles, ou deux long côtes paralleles. A l'égard de la caponiere, c'est une sorte de chemin couvert pratiqué devant les fossés de la tenaille.

Ce système paroissoit à peine, que son Auteur eût occasion d'en faire un nouveau, bien supérieur à l'autre. Chargé de fortisser Bésort, il reconnut que cette Place étoit commandée de tous côtés, & que les bastions ordinaires ne formoient qu'une soible désense, malgré les travaux qu'on auroit pû y faire pour les mettre à couvert. Il pensa d'abord à changer la forme des bastions, & cette pensée lui en suggera une plus heureuse: ce sut de bâtir de petits bastions voûtés à l'épreuve de la bombe, qu'il appella Tours bastionnées. Il fallut ajuster le reste de la Place avec ces nouveaux bastions, & l'illustre Cc iii

1660

Inventeur prescrivit des regles, qui formerent un nouveau système de fortification. Les Ingénieurs remarquent plusieurs avantages considérables dans ce système. 1°. Les dehors de la Ville, les contre-gardes, les demi-lunes, les ouvrages à corne, &c. se défendent mutuellement les uns les autres, & n'ont pas besoin du secours de la Place. 2°. Les tours ne peuvent être battues de la campagne, ni d'aucun autre endroit que du sommet des contre-gardes, où l'assiégeant ne peut parvenir sans s'exposet beaucoup. Les tours ne craignent point les bombes & la breche faite aux faces & aux flancs est toujours de peu de conséquence. En un mot, ce système n'a qu'un défaut; c'est d'être dispendieux à cause des revêtements. C'est un inconvénient. M. de Vauban qui l'a compris, a imaginé un troisieme système, lequel n'est en quelque sorte qu'un diminutif de celui-ci, & qu'il appelle l'ordre renforcé. Il a été mis à exécution a Neuf Brifach.

Après s'être acquis une gloire éclatante pat fa maniere de fortifier les Places, cer illustre Militaire étonna toute l'Europe par sa façon de les attaquer. » Ce fut, dit M. de Fontenelle » dans son éloge, au siege de Mastricht qu'il » commença à sé servir d'une méthode singuilere pour l'attaque des Places, qu'il avoit » imaginée par une suite de réstexions, & qu'il » a depuis toujours pratiquée. Jusques – là il » n'avoit fait que suivre avec plus d'adresse & de conduite les regles déja établies; mais » alors il en suivit d'inconnues & sit changer de face à cette partie importante de la se guerre. Les fameuses paralleles & les Places

1673.

pe l'Architecture militaire. 407.

d'armes (a) parurent au jour. Depuis co

ce temps, il a toujours inventé sur ce sujet,

tantôt les cavaliers de tranchée (b), tantôt

un nouvel usage des sapes & des demi-sapes;

tantôt de batteries en ricochet; & par-là il

avoit porté son art à une telle persection,

que le plus souvent, ce qu'on n'auroit jamais

osé espérer dans les Places le mieux désendues, il ne perdoit pas plus de monde que

les assiégés (c).

C'est au siege d'Ath, qu'il inventa ces batteries à ricochet. On les appelle ainsi, parcequ'elles chassent le boulet par sauts & par bonds, en un mot par ricochets. Cet esser provient de la charge, qui doit être moindre que dans les charges ordinaires. La premiere sois que les Assiégeans en sirent usage, elles étourdirent si fort l'ennemi, qu'il abandonna entierement son terrein. Elles sont en esset d'aurant plus à craindre, qu'on n'entend pas souvent le bruit du canon, à cause de la modicité de la charge.

M. de Vauban étoit né le 1 Mai 1633, d'une Famille noble établie dans le Nivernois. Il a fait travailler à trois cents Places anciennes. &

1674

<sup>(</sup>a) Les Paralleles font la même chose que les Places d'armes, quoique M. de Fonzenelle les distingue. On appelle ainsi les parties de la tranchée, qui font face au front de l'attaque. Elles consistent en un fossé garni d'un parapet, où sont en sureté les sol dats qui travaillent dans les approches.

<sup>(</sup>b) Un Cavalier de tranchée est une sorte de rempart formé avec des gabions, des fascines & des sacs à terre, derriere lequel les assiégés sont seu sur les assiégeans, qui se trouvent dans le chemin couvert.

<sup>(</sup>c) Histoire du renouvellement de l'Académie Royale des Sciences, &c. pag. 261.

en a construit trente-trois neuves. Il a conduit cinquame-trois sieges, & s'est trouvé à cent quarante actions de vigueur. Il avoit été aussi récompensé comme il méritoit de l'être; & il fut successivement Commissaire général des Fortisications, Gouverneur de la Citadelle de Lille, Chevalier des Ordres du Roi, Grand Croix de l'Ordre de Saint Louis, & Maréchal de France. Il mourut le 30 Mars 1707, âgé de

soixante-quatorze ans moins un mois.

Depuis Vauban, l'Architecture militaire n'a point fait des progrès sensibles, & il y a lieu de présumer qu'il l'a persectionnée autant qu'elle pouvoit l'être; car l'artillerie est devenue si sormidable, qu'aucune fortification ne résiste à ses estets. De nos jours M. Bélidor a cependant proposé trois nouveaux systèmes qui sont estimables; mais on convient aujourd'hui que tous les systèmes ne servent qu'à rendre les sieges plus terribles, sans rendre les Places imprenables.

370C



# HISTOIRE

D E

## L'ARCHITE CT URE

#### NAVALE.

'A1 déja dit dans cet Ouvrage (a), que les premiers Bâtimens de mer étoient des radeaux, c'est-à-dire des poutres jointes ensemble & couvertes de planches, que des animaux traînoient le long du rivage, & qu'on faisoit voguer avec de longues perches connues aujourd'hui des Marins sous le nom de Gafes; que ces radeaux changerent insensiblement de forme, & qu'on vint enfin à bout de faire de petites barques. Les premieres furent de joncs. On se servit enfuite de roseaux. On en a vu même d'un seul rofeau, parceque dans ce temps là il y avoit des pieces de roseaux, appellées cannes, d'une grosseur si extraordinaire, qu'en les coupant d'un nœud à l'autre, & en les divisant en deux, on avoit deux perites barques toutes, faites. Cela est difficile à croire. Il est vrai-semblable qu'on a creusé des troncs d'arbres, & qu'il y en a en d'assez gros pour servir de barques, comme nous l'assurent les plus respectables Historiens. Les Grecs appelloient ces barques Mononyles.

<sup>(</sup>a) Voyez l'Histoire de la Navigation

110

Après tous ces essais on se hasarda à faire un Navire: les habitants de l'Inde & ceux de l'Ethyopie se servirent de planches qu'ils assemblerent avec des liens, & fabriquerent une espece de Navire qui avoit la forme d'un monoxyle. Cette forme n'étoit sûrement pas la plus avantageuse pour le fillage. C'est aussi ce qu'on reconnut; & comme on manquoit de principes, on s'avisa de prendre pour modele les oiseaux & les poissons, parce. que les premiers fendent l'air, & que les poissons se meuvent dans l'eau. Ces derniers eurent bientôt la préférence, comme cela devoit être. En les copiant on forma une pouppe & une proue. La proue représentoit la tête du poisson, & la poupe en étoit la queue; de sorte que le premier Navire étoit presque un poisson de bois. Pour le faire siller, on se servit des mêmes moyens que le poisson emploie pour fendre les eaux. Comme sa queue est mouvante & qu'elle sert à le faire tourner, on ajouta à la poupe du Navire une piece de bois mobile, pour imiter ce mouvement. On mit encore d'autres pieces de bois aux côtés, aussi mobiles, afin de le faire siller, parcequ'on savoit que les nageoires servoient au poisson à fendre l'eau. On eut ainsi un gouvernail & des rames.

Cette invention parut si heureuse, qu'on ne s'attacha pendant long-tems qu'à la décorer. On mit tantôt à la proue, tantôt à la pouppe la figure d'un animal, & quelquesois d'une Divinité, avec des ornements particuliers. On changea ainsi insensiblement la figure du premier Navire, & cette figure disparut entierement, lorsqu'on songea à mettre les bâtiments de mer sous la protection des Dieux. On chargea la

DE L'ARCHITECTURE NAVALE. pouppe de la figure du Dieu tutelaire. C'étoit une espece de dédicace qu'on faisoit ainsi.

On élevoit un Temple pompeux au bord du rivage, où les Prêtres & les Propriétaires du Navire se rendoient, accompagnés d'une multitude de personnes de tout état. Ce Navire étoit orné de couronnes de fleurs, & enrichi de peintures représentant des sujets mystérieux & encadrés avec des lames d'or. Des hommes d'élite, vêtus d'un habit galant & uniforme, après avoir saisi les cordages & les rouleaux sur lesquels il étoit porté, agissoient tous ensemble, pour mettre le Navire à flot. Le grand Prêtre, un flambeau à la main, présidoit à cette action & la sbénissoit. Il se retiroit ensuite dans le Temple pour y rendre des actions de grace.

Cette cérémonie se faisoit rarement. On ne consacroit que les grands Vaisseaux. Lucien a fait la description d'un de ces Navires, qui pourra donner une idée des autres. Il avoit, dit-il, cent vingt coudées de long, vingt-neuf de hauteur, & trente de largeur. La pouppe s'élevoit en rond & portoit au sommet un oiseau d'or. Il avoit à la proue une avance chargée de la figure d'Is. C'étoit la Déesse tutelaire.

Dans la naissance de l'Architecture navale, on n'avoit point de plus grands Navires; mais à mesure que la navigation prit faveur, on en construisit de plus considérables. D'abord Ptolomée Philadelphe, Roi d'Egypte, s'étoit attaché à faire construire un grand nombre de Navires. Il en avoit dans ses Ports plus de trois avant J. C. mille, divisés en Bâtiments de charge & en Navires de guerre appellés Liburnes. Ce ne fut pas-là l'ambition de son petit-fils, surnommé

290 ans

Philopator, par antiphrase, pour avoir tué son pere. Il crut'se distinguer, en en faisant construire un qui étoit plutôt une maison flottante qu'un bâtiment de mer. Elle avoit deux cents quatrevingts coudées de longueur, trente huit de largeur & quarante de hauteur; ce qui forme quatre cents vingt pieds de long sur cinquantesept de large. La pouppe avoit cinquante-trois coudées d'élévation. Toute la hauteur étoit divisée en douze étages ou ponts. Elle avoit quarante rangs de rames de trente-huit coudées; deux gouvernails, & elle étoit décorée avec des tyrses, de feuilles de lierre, de figures d'animaux de douze coudées de haut. Son équipage étoit composé de trois mille rameurs, autant de soldats & de quatre cents matelots.

Quelque prodigieux que cela soit, ce n'étoit encore qu'un essai. Un plus grand projet occupa bientôt *Philopator*; ce sut de faire un Palais sur l'eau; car on ne peut pas appeller Vaisseau,

le bâtiment que je vais décrire.

Il avoit six cents pieds de long, & quarrevingt cinq de large, & sa pouppe étoit double. Une magnifique maison occupoit le milieu de de cet espace Elle étoit construite avec du bois de cyprès & de cedre. Ses appartements se communiquoient par vingt portes d'un bois rare, enrichies d'ornements en yvoire. Les salles à manger étoient richement meublées, de même que les chambres. L'art le plus recherché & le bois le plus précieux formoient leurs lambris. Des colonnes d'ordre corinthien dont les architraves étoient d'yvoire décoroient l'extérieur de cette maison. Elle étoir en quelque sorte adossée à un Temple superbe dédié à Yenus, au milieu DE L'ARCHITECTURE NAVALE. 413 duquel on voyoit la Statue en marbre de cette Déesse. Et autour de ces deux édifices régnoit une double promenade de dix arpents de longueur. Ce Vaisseau fut nommé Talamega, ou Navis Talamisera, parcequ'il contenoit beau-

coup de chambres & de lits.

Athénée, qui a décrit ainsi ce bâtiment, dit qu'il silloit par le moyen d'un mât de soixantedix coudées; que les cordages qui le sourenoient étoient de pourpre, & que la voile étoit de fin lin. Cela suppose qu'on avoit inventé le mât & la voile. On ne fait point l'origine de cette invention. On a bien écrit qu'on doit la voile à Dédale, à Eole, ou à Icare; mais rien n'est plus fabuleux. Je crois avoir dit quelque chose de plus vrai-semblable en expliquant une médaille, qui paroît avoir été frappée pour transmettre à la postérité l'occasion de cette découverte. Il restoit à en marquer l'époque, & c'est ce que je n'ai pu assigner. Abandonnons ce point d'histoire, & suivons le fil des progrès de la construction des Vaisseaux.

A l'exemple de Philopator, le Roi Hieron voulut avoir un grand Navire. Il en demanda le dessein au fameux Archimede son parent, & chargea Architas, Corinthien, de l'exécution. Ce bâtiment avoit trois ponts, ou trois étages. Dans celui du milieu régnoient de chaque côté trente chambres richement meublées, d'où l'on passoit dans celle des Pilotes & dans les cuisines. A l'étage supérieur, il y avoitune salle d'exercice, des promenades, des jardins garnis de sieurs, ornés de vases précieux, & où des lierres & des vignes entrelassés formoient des cabinets de verdure & des appartements d'une

H 1.s T O I R E richesse merveilleuse. Ils étoient pavés d'agathe & d'autres pierres de prix. L'yvoire & les bois les plus rares formoient les platfonds & les. portes. Un vaste cabinet destiné à l'étude des Iciences & une magnifique Bibliotheque étoient contigus à ces appartements. On avoir pavé le tillac avec des pierres de différentes couleurs, tellement arrangées qu'elles formoient une peinture qui représentoit les événements décrits dans l'Iliade par Homere. Enfin dans l'étage inférieur, il y avoit des réservoirs d'eau remplis de poissons, des bains, & dixécuries. Quatre tours flanquoient cet énorme bâtiment, qui étoit plutôt un monument de vanité, qu'un ouvrage utile & raisonnable. Il auroit bien mieux valu qu'Hieron eût chargé Archimede de déterminer la forme d'un Navire du plus parfait sillage. L'Architecture navale y auroit gagné; car ce grand Géometre étoit très capable de donner des lumieres sur la meilleure construction des Navires. Mais il semble qu'il faut que l'esprit humain se jette dans tous les écarts avant de s'arrêter à une bonne chose. Aussi la construction des Vaisseaux fut long temps abandonnée à la routine. C'est d'après cette voie qu'on établit par principe, que les proues aigues & les pouppes étroites contribuoient beaucoup à un bon sillage; que les bords élevés résistoient à la tempête; que les façons des Navires destinés à ranger les côtes, ou à passer sur les vases, devoient être plattes; qu'il falloit

Ces regles étoient assez bonnes, & l'expé-

qu'elles fussent aigues lorsqu'ils étoient destinés à tenir la mer, & que le mât, qui porte la voile, devoit être aussi long que le Vaisseau.

DE L'ARCHITECTURE NAVALE. rience avoit bien servi les Anciens. Il n'y a que la longueur du mât qui paroisse avoir été déterminée au hasard, car les raisonnemens des Philosophes de ce temps-là sur la force du mât n'étoient pas seulement faux, mais ils ne conduisoient point encore à cette conséquence, que la longueur du mât devoit être égale à celle du Vaissean. Aristote & ses Disciples vouloient que le point d'appui du mât fût à son pied. C'étoit une erreur, comme le fit voir longtemps après Baldus, qui lui substitua une explication défectueuse. Il prétendit que le mât est un levier angulaire, dont la force augmente proportionnellement à l'excès de la longueur du mât sur la demi-longueur du Vaisseau. Baldus vivoit dans le dernier siecle. Dans ce temps un Marin, nomme Pierre Hange de Horne, voulut prescrire une nouvelle construction. Jusques-là l'art de bâtir des Vaisseaux n'avoit fait aucun progrès, & l'on en étoit, à la fin du quinzieme siecle, aussi avancé que dans les temps des Grecs. Les Carrhaginois & les Romains n'avoient que des Galeres, qui ne valoient pas mieux que les Navires des Grecs. Ils ne s'attachoient qu'à multiplier le nombre de leurs bâriments de mer. Les Florres des Grecs étoient composées de cinq mille Navires. Celles des Romains étoient ordinairement de sept cents. Les Vaisseaux étoient un peu plus considérables; mais c'étoit toujours la même construction, avant J. C.

fans des progrès sensibles.

Dans le treizieme siecle, on composoit les flottes de près de deux mille Vaisseaux. Celle après J.C. de Philippe-Auguste, en 1218, étoit de mille. En 1248, Louis IX, ou Saint Louis, avoit une

armée navale de dix-huit cents Vaisseaux. On voyoit, il est vrai, plusieurs mâts à ces bâtiments; mais leur forme ne disséroit gueres de ceux des Romains. Enfin, pour juger de l'état de l'Architecture navale de ces temps, il sussit d'examiner le projet de Pierre de Horne, que je viens de citer.

1600 ans Ce Marin croyoit avoir trouvé le secret de après J. Cola construction, en copiant l'Arche de Noé; parceque cette Arche étoit l'ouvrage de Dieu. Elle avoit pourtant la forme d'un parallelipipede, qui n'est point celle qui convient au sillage. Aussi l'exécution répondit parsaitement à cette idée. De Horne bâtit une Maison slottante, qu'il n'étoit pas aisé de faire mouvoir.

On fit jusqu'en 1681 des essais aussi ridicules; de saçon que les Marins rebutés par leur peu de succès, avouerent qu'ils ne savoient pas ce que veut la Mer. Cela passa en axicme. Les Constructeurs le citoient pour couvrir leur ignorance. Ils sermoient par-là la bouche aux avis que les Mathématiciens pouvoient leur donner. Il fallut que l'autorité s'en mêlât afin de leur faire entendre raison.

1681.

Louis XIV, qui ne se payoit pas de mots, crut qu'il devoit y avoir un art de construire des Vaisseaux, & qu'on pouvoit savoir ce que veut la mer. Il ordonna à certe sin des consérences à Paris, entre des Officiers distingués par leur mérite, & des Constructeurs habiles. Dans ces consérences, on régla les proportions & la sigure du Vaisseau, & ces proportions furent autorisées en 1689 par une Ordonnance. Elles n'étoient pourtant point établies sur des principes tirés de la connoissance des mouvements

1689.

DE L'ARCHITECTURE NAVALE. du Vaisseau, & de la résistance de l'eau à ces mouvements. Aussi le P. Hoste, Professeur de Mathématiques à Toulon, improuva hautement ces proportions arbitraires. A l'aide de principes physiques & géométriques, il calcula l'effort du vent sur les voiles, & l'impulsion de l'eau contre le corps du Navire, & composa ainsi une théorie de la construction des Vaisfeaux. Il étoit difficile qu'une entreprise si hardie eût un plein succès. On ne peut pas jetter les fondements d'un art & le perfectionner en même-temps. Le premier ouvrage est le fruit du génie : le second est presque toujours celui du temps. D'abord les Mathématiciens contesterent, avec raison, quelques principes de théorie. Ensuite le Maréchal de Tourville portant en quelque sorte la parole au nom des Marins, avança que l'Architecture navale ne pouvoit être soumise à des loix. Le P. Hoste ne fut pas de cet avis, & les gens de mer s'en mocquerent. Le Maréchal fit pourtant une proposition au Professeur, que celui ci accepta un peu trop legérement : ce fut de faire construire, chacun suivant ses principes, un Vaisseau particulier. Le défi ne fut pas avantageux pour ce Professeur. Comme il n'avoit point assez distingué les façons de l'avant & de l'arriere, son bâtitiment, qui étoit presque rond, ne fit que tournoyer, lorsqu'il fût à flot, tandis que celui du Maréchal silloit comme les autres Vaisseaux. Le P. Hoste reconnur sa faute, proposa une construction plus parfaite, & demanda sa revanche au Maréchal; mais on ne fit pas attention à sa demande, & les Marins triompherent. Ils s'en tinrent aux proportions fixées par l'Ordonnance de 1689, & ne s'attacherent qu'à bien lier les parties du Vaisseau, qui périssoient presque tous par le désaut de liaison.

Dans cette vue, un Inspecteur de construction, nommé M. Goubert, proposa de substituer des courbes de fer aux courbes de bois; & M. Ollivier, habile constructeur, enchérissant sur cette idée, vouloit qu'on sir de ce métal toutes les pieces de l'avant, comme les guirlandes, les jauttereaux, l'éperon, &c. C'eût été tomber dans une autre extrémité vicieuse; car un Vaisseau trop roide ne vaut rien pour la course. L'intention des Marins étoit assurément très louable: mais sans être grands Mathématiciens, ils ne pouvoient point contribuer aux véritables progrès de l'Architecture navale. Encore la chose étoit très difficile, puisque Newton s'en occupa sans succès.

déterminer le solide de moindre résistance, ou, autrement, déterminer la sigure la plus propre à un prompt sillage. Newton supposoit que le

Ce grand Geometre résolut ce problème,

Vaisseau se mouvoit selon une direction parallele à l'horison. C'étoit une supposition fausse, le Vaisseau ne faisant route qu'en suivant une direction oblique. Le P. Pardies, le Che-

valier Rénau, Hughens, Guinée, Parent, & Bernoulli résolurent aussi quelques problèmes particuliers, sans faire attention à cette obli-

quité de direction. M. Varignon est le premier qui a cherché à en connoître la loi. Ayant été chargé en 1720, avec M. de Mairan, de don-

ner une méthode de jauger les Vaisséaux, il eur quelques nouvelles idées sur leur mâture.

Cétoit de prévenir l'inclinaison du Vaisseau

1700.

A cette fin il composa un bel Ouvrage qu'on a trouvé parmi ses papiers après sa mort, qui sut alors remis entre les mains de son Libraire, lequel le donna à un Mathématicien, qui a bien su en faire son prosit & celui du public. Dans cet Ouvragel, il assignoit au mât une hauteur telle, que l'essort de l'eau sur la proue, se réunissant avec la direction de la force du vent sur les voiles, se décomposoit de façon que ces deux forces dégénéroient en une troisseme, qui soule-voir le Vaisseau.

Dans ce temps-là, l'Académie des Sciences proposa, pour se prix de l'année 1726, de déterminer la meilleure maniere de mâter les Vaisseaux. M. Bouguer, Hydrographe du Roi au Croisic, envoya pour concours à l'Académie une Piece dans laquelle il établit pour principe que l'hypomodion du mât doit être au centre de gravité du Vaisseau. J'ai fait voir que ce principe est faux, que le point d'appui du mât est un centre spontané de rotation; & je crois l'avoir démontré sans replique. Le grand Bernoulli l'a pensé de même. M. Bouguer a ensuite composé un Ouvrage considérable sur la construction des Vaisseaux, qui a pour titre: Traité du Navire, de sa construction, & de ses mouvements; mais comme il a adopté le même principe, sa théorie est absolument fausse. Cela est assez connu. Je m'arrêterai à un livre qui l'est moins, & qui a paru presque en mêmeremps que celui de M. Bouguer. Il est du célebre M. Euler. Son titre est: Scientia Navalis, seu Tractatus de construendis ac dirigendis Navibus: Pars prior complettens theoriam universam corporum aqua innantantium : Pars posterior in

1726.

1746.

1749•

quâ rationes ac pracepta navium construendarum & gubernandarum fusius exponuntur. Il est en deux volumes in-4°, & il contient une théorie savante de l'art de la construction des Vaisseaux. On verra avec plaisir l'exposition de cette théorie, qui est le dernier effort que les Mathématiciens ont fait voir pour perfectionner l'Architecture navale.

Dans la science du Vaisseau, il y a deux points à concilier. Cespoints sont sa stabilité & son mouvement. Une grande stabilité & un grand mouvement; voilà le secret d'une construction parfaite. Pour le découvrir, M. Euler commence par distinguer trois sections dans le Vaisseau, une horisontale & deux verticales, dont la premiere est de proue à pouppe, & la seconde de stribord à bas-bord, c'est-à dire de droite à gauche. La figure de ces sections ou des courbes, qui les terminent, est donc subordonnée à la stabilité du Vaisseau. Par stabilité, on entend une situation de Vaisseau, telle qu'il résiste, le plus qu'il est possible, à l'effort qu'on pourroit faire pour l'incliner, & que parvenu enfin à cet état, il se redresse promptement. Cet effet dépend en partie de la distance du centre de gravité du Navire à l'égard de celui de la carene, & en partie de la grandeur de sa section horisontale. Afin que le Vaisseau soit dans un parfait équilibre, il faut que les deux premiers centres soient dans la même verticale, & la raison de cela est bien simple. Lorsqu'on met un Vaisseau à l'eau, il s'y enfonce jusqu'à ce qu'il déplace un volume de ce liquide égal à son poids. La poussée verticale de l'eau, réunie au centre de la carene, ou de la partie submergée du Navire, en sourient alors la charge. If y a là deux forces, celle de la gravité du Vaisseau, qui s'exerce de haut en bas. & celle de l'eau, qui, au contraire, pousse de bas en haut. Comme ces deux efforts sont égaux, ils se détruisent réciproquement; & pour que cette destruction soit parsaite, il est nécessaire qu'ils s'exercent dans la même verticale. Voilà pourquoi ces deux centres doivent être dans cette ligne.

Là-dessus M. Euler fait voir qu'il y a dix formes de Vaisseau où ces centres se trouvent naturellement situés. Parmi ces formes, celle de l'Arche de Noé tient le premier rang, parcequ'étant un parallelipipede, le centre de gravité de chaque tranche horisontale est dans la verticale du centre de gravité de ce solide. Il suit de-là qu'un Vaisseau dont la proue & la pouppe sont égales, est dans un parsait équi-

libre.

Ce n'est pas encore tout : suivant que le centre de gravité & celui de la carene sont distans l'un de l'autre sur cette ligne verricale, le Vaisseau a plus ou moins de stabilité. S'il est chargé de telle sorte que le centre de gravité soit le plus bas qu'il est possible, en mettant toute la charge au sond de cale, la stabilité est très considérable. Eleve t-on le centre de la carene? on a le même esset. Et il se maniseste encore, sorsqu'on donne largeur à la section horisontale de cette même carene. En esset, dans les deux premiers cas, la poussée de l'eau a un grand moment pour rappeller l'équilibre; parceque le bras du levier est plus long, ayant le centre de son mouvement dans le centre de

422 HISTOIRE

gravité du Vaisseau. A l'égard du dernier cas, les parties du Vaisseau qui résistent à l'inclination, ont de même un plus grand mouvement lorsqu'elles sont plus éloignées du centre du mouvement, que quand elles le sont moins.

Ces régles sont démontrées. Il ne faudroit cependant pas les suivre à la rigueur. Les circonstances doivent en tempérer la sévérité. M. Euler n'en avertit cependant pas : c'est une absence. Il seroit dangereux, par exemple, de donner trop de force à la poussée de l'eau, qui en redressant le Navire, lui feroit faire des roulis très violens. Les roulis s'accéléreroient, & il n'en faudroit pas davantage pour faire capot. On doit ici prendre garde à la force du vent, & au port des voiles, avant que de régler la stabilité du Vaisseau.

Ce Savant est plus attentif sur la trop grande section de la carene. Il convient dans la suite qu'elle ne seroit pas avantageuse pour le sillage. Néanmoins il calcule l'effort que chaque partie du Vaisseau prise dans le sens de sa largeur, fait pour le remettre en son premier état lorsqu'on l'a incliné. Cela le conduit à la recherche du centre d'oscillation du Navire, & il trouve lá longueur du pendule simple, dont les oscillations sont isochrones à celles du Vaisseau, en divisant l'angle de son inclinaison par la force qui le fait osciller. D'au M. Euler conclut que cette lengueur est égale au moment de l'inerrie du Vaisseau, eu égard à l'axe d'oscillation, divisé par la stabilité de sa figure relativement à ce même axe.

Après avoir bien constaté les regles de la sta-

bilité du Vaisseau, cet illustre Auteur considere cette sorte de machine en mouvement. Le corps éprouve en cet état une résistance qui s'exerce suivant trois dissérentes directions. La premiere est horisontale & parallele à la quille. La seconde est aussi horisontale, mais perpendiculaire à celle-ci. Et la troisseme est verticale & exerce son essort de bas en haut. Celles-là s'opposent à la course du Vaisseau, & celle-ci à son inclinaison. Le vent agissant sur un endroit éloigné du corps du Navire, je veux dire sur les mâts, travaille à le faire incliner; & il le renverseroit, si la poussée vert cale de l'eau ne s'opposoit à cette inclinaison.

A cette force, M. Euler en joint une autre: c'est celle de l'eau sur la proue, qui agit selon une direction perpendiculaire à cette partie du Navire. Si cette direction est opposée à l'esfort du vent sur les voiles, il n'y aura point du tout d'inclinaison Persuadé que c'est-là un grand avantage, ce grand Géometre veut qu'on donne à la proue une figure telle que la direction de la résistance de l'eau qu'elle éprouve, passe par le centre de l'effort du vent sur les voiles. ( ela étant on peut augmenter à volon é la surface des volles sans craindre l'inclination. Dans toute certe partie, M. Euler tâche de donner des movens de maintenir le Vaisseau dans l'équilibre & de L'y rendre Rable. Mais cette lituation est elle celle qui convient à un parfait fillage? Le Vais feau ainsi serré & contraint, sera-t il mis plus sisément en mouvement? il seroit aise de de montrer le contraire. M. Euler n'a pas fait attention que le Vaisseau ne sille que dans une situation inclinée, parceque l'effort du vent 24 HISTOTRE

sur les voiles le rient dans cette situation (a). Le Vaisseau est néanmoins en mouvement. La force du vent, qui agit sur le mât par le moyen des voiles, est connue en général. Pour la réduire à sa juste valeur, il ne reste qu'à déterminer la surface des voiles & la vîtesse du vent. La surface des voiles est donnée. A l'égard du vent, M. Euler a inventé un anémometre ingénieux qui marque la force du vent & l'espace qu'il parcourt, en une minute. Cette idée n'est pas nouvelle, mais l'exécution est très ingénieuse.

L'Auteur procede ensuite à l'examen du mouvement du Navire. Ce mouvement est ou parallele à la quille, ou oblique. Le mouvement parallele a lieu lorsque les voiles sont situées perpendiculairement à la quille. Et dans le mouvement oblique, la direction de leur esfort s'en écarte. Quand le Vaisseau est parvenu à la fin de l'accélération à un mouvement uniforme, la résistance de l'eau qu'il éprouve, est égale à l'effort du vent sur les voiles. Alors le Vaisseau sille avec cette vîtesse acquise. Il ne s'agit donc que de déterminer cette résistance, pour la rendre la moindre qu'il est possible. C'est ce que fait M. Euler, en donnant la figure de la proue de moindre résistance.

L'examen de la course oblique & ses loix ne sont pas si simples. Il se fait dans ce cas deux efforts sur la proue au tour de la ligne de la sorce mouvante, qui ne partage pas d'abord la résistance de l'eau sur cette partie du Navire. Cela n'arrive que quand la direction de la ré-

<sup>(</sup>a) Voyez la Mâture discutée & soumise à de nouvelles

fistance ne forme qu'une même ligne avec celle de la force mouvante. Ce problème de la course oblique du Navire est assez connu. C'est le même que celui de la dérive, qui depuis le P. Pardies a exercé tant de Géometres. Voyez

l'Histoire de la Navigation.

M. Euler vit & jouit de la plus brillante réputation. M. Bouguer qui a composé, comme je l'ai déja dit, un Traité sur la construction des Vaisseaux, est mort en 1658. Il étoit fils de M. Bouguer, Hydrographe du Roi au Croisic, Auteur d'un Traité complet de la Navigation. fort estimé, dont son fils a donné une seconde édition. Ce Fils étoit Géometre & Physicien. Il travailloit beaucoup & avec peine. Aussi ses Ouvrages lui étoient chers, & il ne souffroit pas patiemment qu'on les attaquât. Sa réputation formoit presque son existence. Tout lui faisoit ombrage, & cette sensibilité extrême lui a causé des maux auxquels il a succombé à l'âge de soixante-trois ans. Avec plus de philosophie & moins d'amour-propre il eut vécudavantage & beaucoup plus tranquillement.



## NOTICES

DES PLUS

## CÉLEBRES AUTEURS

DANS LES

## SCIENCES EXACTES.

HALÈS naquit à Milet vers l'an 650 avant Jesus-Christ. On a écrit que ses Ancêtres possédoient de grands établissements dans la Phénicie; mais qu'amoureux de la liberté & de l'indépendance, il les avoient abandonnés pour se soultraire au despotisme des Tyrans. Ces nobles sentiments furent presque le seul bien qu'ils laisserent à Thalès. Ce Philosophe, après avoir acquis beauconp de connoissances dans les différents voyages qu'il fit, n'exigea de ses Disciples, ou de ceux qui voulurent s'instruire auprès de lui, n'exigea, dis je, d'autre récompense que celle qu'il se procuroit à lui-même en se rendant utile aux hommes. Il rapporta d'Egypte les premieres propositions de Géométrie, & en découvrit de nouvelles. Il fit aussi des progrès dans l'Astronomie, & quoiqu'il ne tînt des Egyptiens que des notions très imparfaites de cette science, il osa prédire une Eclipse.

On l'interrogea sur la nature de Dieu. Il pro-

mit de satisfaire à cette demande dans peu de jours. Ces jours écoulés, on le somma de sa parole; mais il remit sa réponse à un autre temps. Ce délai expiré, il la renvoya à un autre. Il éludoit ainsi la difficulté; mais on le pressa si vivement, qu'il sût obligé de s'expliquer: ce su'il sit en ces termes. Plus j'examine cette question, & plus je la trouve au-dessus de mon intelligence.

Thal's croyoit que l'eau est le principe de toutes choses; que les éléments des corps ne sont ni visibles, ni palpables, quoique leur réunion forme les corps, & que la nature est douée d'une certaine force, par laquelle elle produit tout ce qui arrive dans le monde. Il est mort âgé de soixante-dix ans, suivant l'opinion la plus commune, & de quatre-vingt-dix, selon quelques Historiens. Il a eu beaucoup de disciples, parmi lesquels on compte la courtisane Aspasie. On le regarde encore comme le sondateur de la secte lonique, laquelle étoit formée de personnes qui faisoient une espece de vœu de s'appliquer toute leur vie à l'étude de la nature.

ANAXIMANDRE. C'est tout à-la-sois un ami, un disciple & l'héritier de Thalès. Il observa le premier l'obliquité de l'écliptique; enseigna que la Lune recevoit sa lumiere du Soleil; soutint que la terre est ronde, comme son maître l'avoit pensé, & inventa les Cartes Géographiques. Ayant divisé le Ciel en dissérentes parties, il construist une sphere pour représenter ces divisions. Il croyoit que le Soleil est une masse de matiere ensemmée, aussi

qu'il y a de certain, c'est qu'il expliqua fort bien pour le temps, comment la Terre peut foutenir au milieu de l'espace fans tomber. Il mourut 545 ans avant la naissance de J. C. On ne sait point à quel âge, parcequ'on ignore le temps de la naissance de J. C. On ne sait point à quel âge, parcequ'on ignore le temps de la naissance.

ANAXIMENES succeda à Anaximandre, dans l'école de Milet. On lui doit l'invention des Cadrans solaires. Il vouloit que l'air sût le principe de toutes choses; & il croyoit que l'infini est la Divinité. L'infini étoit, selon lui, la somme des Erres qui composent le monde. Ce sont des substances inanimées & sans aucune sorce par elles-mêmes; mais le mouvement, dont elles sont douées, leur donne la vie & une vertu presque infinie. Voilà tout ce qu'on sait d'exact sur ce Philosophe.

ANAXAGORE. Ce Philosophe cultiva également les Sciences exactes & la Science des choses naturelles. Ce goût pour l'étude se manisesta dès sa plus tendre jeunesse; & il se fortissa tellement à mesure qu'il avança en âge, qu'il préséra toujours avec joie les satisfactions de l'esprit aux richesses. Lorsqu'on sui reprochoit son indissérence pour la fortune, il montroit avec la main le Ciel, & demandoit si le plaisir de contempler les astres, ne valoit pas

DANS LES SCIENCES EXACTES. mieux que tous les biens de ce monde. C'est à ce plaisir qu'il dût sans doute la découverte qu'on lui attribue de la cause des éclipses. Il pensoit que les Astres sont des corps solides pesants & semblables aux pierres. Ce sentiment parut d'abord ridicule. Si cela étoit, lui diton, les Astres ne manqueroient pas de tomber. Mais Anaxagore répondit, que leur mouvement circulaire les retenoit dans leur orbite. Les Sages applaudirent à cette réponse. Elle no plût pas néanmoins aux Prêtres de ce temps. Extrêmement vains de la fonction de leur ministere, ils trouverent mauvais que les Philosophes captivassent la considération du Public par leurs instructions. Ils attaquerent par cette raison Anaxagore, & lui firent un crime de vouloir expliquer les ouvrages de Dieu. Leurs intrigues furent si puissantes, qu'ils vinrent à bout de rendre ce Savant odieux au Gouvernement d'Athenes; tellement qu'on crut devoir s'assurer de sa personne. On le renferma dans une obscure prison. Anaxagore gémit de ce traitement plus pour les autres que pour lui-même, & continua de s'appliquer aux Sciences. Il chercha la folution du problème de la quadrature du cercle, qu'il ne trouva point. Il auroit peutêtre mieux fait de s'occuper à se défendre; car quoiqu'il ne méritat que des récompenses, sans le crédit de Pericles il eût perdu la vie. Il en fut quitte pour un amende & pour l'exil. Ce jugement est encore si rigoureux, qu'il faut qu'Ananagore ait blâmé trop ouvertement les Rites religieux du Pays, pour l'avoir encouru. Quoi qu'il en soit, ce Philosophe quitta sans

peine la Grece, où il avoit été si mal traité;

450 Notices des plus celebres Auteurs se retira à Clasomene sa patrie, & alla s'établir à Lampsaque. Presque dégoûté des Sciences exactes, il s'attacha à l'étude de la Philosophie. Il reconnut d'abord une intelligence suprême, un entendement infini, qui étoit l'Auteur de toutes choses. Il voulut ensuite expliquer comment cer Etre avoit forme le monde. Le système qui lui parut le plus probable, fnt que Dieu a créé des Homaomeries, ou parties fimilaires, douées d'une tendance naturelle à se rejoindre, & qui se rejoignent en effet lorsque les besoins de la nature le demandent. Il passa le reste de sa vie dans ces méditations philosophiques. Comme il touchoit à la fin de sa carriere, on lui demanda s'il ne souhaiteroit point rendre les derniers soupirs à Clasomene: cela m'est fort indissérent, répondit-il : le chemin, qui conduit à l'autre monde, n'est pas plus long de Lampsaque que de Clasomene. Il mourat l'an 469 avant Jesus-Christ, âgé de soixante-douze ans. Ses amis, pour honorer sa mémoire, dresserent deux Autels sur sa tombe, un au bon sens, l'autre à la vérité. C'est l'hommage le plus beau qu'on puisse rendre à un Philosophe.

PYTHAGORE. Samos est la patrie de ce Philosophe. Son Pere s'appelloit Mnesarque. Il faisoit un commerce de bijoux & de pierres gravées. Il tiroit cependant son origine d'Ancée, qui avoit régné à Samos. Pythagore n'ignoroit point cette origine; mais il étoit doné d'ungénie trop élevé, pour s'en prévaloir. Dès l'âge le plus tendre, il sentir que la vertu & le savoir sormoient seuls le mérire des hommes. Il résolut donc d'acquérie l'une & l'aurre, mass

DANS LES SCIENCES EXACTES. dépens même de sa fortune Par les conseils de Thalès, dont il étoit disciple, il voyagea en Egypte. Il y vit les colonnes de Sothis, sur lesquelles Mercure Trismégiste avoit gravé, diton, les principes de la Géométrie. Il alla enfuite jusqu'au bord du Gange, pour y consulter les Brachmanes, ou les Gymnosophistes de l'Inde. Revenu dans sa Patrie, il la trouva pleine de troubles & de dissensions causées par la tyrannie de Policrate. C'étoit un séjour peu propre à un homme, qui ne cherchoit que la paix. Aussi le quitta-t-il sans peine, pour se retirer dans la partie la plus florissante de l'Itatalie, qu'on appelloit la grande Grece. Il y fonda une Ecole devenue célebre, dans laquelle il cultiva également & l'esprit & le cœur. Il instruisoit les personnes de toute condition dans leur devoir, & c'étoit avec tant de douceur qu'il se faisoit aimer de tout le monde. Il en fur aussi bien récompensé. Jamais Philosophe n'a eu des disciples plus fideles & plus reconnoissans. Il leur apprenoit les découvertes qu'on avoit faires dans les Sciences exactes. & celles qu'il y faisoit lui-même. J'en ai rendu compte dans l'Histoire de l'Arithmétique & de la Géométrie, & dans celle de la Musique. Quant à sa Morale, elle consistoit en ceci : A observer les égards de la tolérance que les hommes fe doivent mutuellement; à supporter le jong des loix, aux dépens même de la société, Bed ne regarder comme lage que ceux qui sone prêts à tout facrifier à la vérité, richesses, honneurs & réputation. Il prescrivoir ensuite ces préceptes particuliers. 1. Ne vous présentez aux Temples qu'avec un air décent & resneilli.

432 Notices des plus celebres Auteurs

2. Ne vous rendez pas la vie pénible, en vous chargeant de trop d'affaires. 3. Soyez prêt à tout évenement à toutes les heures du jour. 4. Ne vous liez par aucun vœu, ni par aucun ferment. 5. Enfin n'aigrissez point un homme qui est en colere. Il vouloit que tout fût commun entre ses amis & ses disciples; & pour se conformer à ce sentiment, ils partageoient tout entr'eux. Il reconnoissoit un Dieu; mais il ne croyoit pas qu'il fût hors de ce monde. Il admettoit la préexistence des ames, ou la métempsycose; & par cette doctrine il expliquoit le mal moral & le mal physique. Un homme étoit heureux actuellement, disoit ce Philosophe, parcequ'il avoit bien mérité du Toutpuissant pendant son existence antérieure : il étoit malheureux par une raison contraire, &c. On prétend que Pythagore n'a jamais ri, ni pleuré, & qu'il s'étoit acquis par-là tant de vénération, que plusieurs personnes le regardoient comme un Dieu. Il fut tué à Métaponte dans une émeute populaire, l'an 497 ans avant Jesus-Christ, âgé de quatre-vingt-dix ans. Quelques Historiens ont écrit qu'il avoit été marié à Théano, fille de Brontin, Crotoniate; mais d'autres soutiennent que Théano n'étoit que sa Maîtresse. Il en avoit eu une fille appellée Damo, qui avoit fait assez de progrès dans la Philosophie, & à laquelle il recommanda de ne point donner ses Ouvrages au Public; ce qu'elle fit si exactement, qu'elle refusa une somme très considérable qu'on lui avoit offerte des Manuscrits de son Pere.

PLATON Il n'a pas paru encore un homme qui

DANS LES SCIENCES EXACTES. 448 qui ait éte tant favorise de la nature que ce Philosophe. Une heureuse physionomie de grandes richestes, une naissance illustre; & plus que tout cela, le plus beau génie, surent son partage. Du côté de son pere, il comproit des Rois parmi ses Ancêtres; & du côré de sa mere, il descendoit du lage Solon, sélebre Législateur, Il recut le jour à Athenes, langue pavant J. C. Ses Parents ne négligerent rien pour son éducation. Il eut d'abord beaucoup de mût pour la Peinture & pour la Poélie Il appris même à peindre all fit enfuire des Odes & des Tragés dies. Ce goût ne fut que passager, La compois sance qu'il fit de Sorrate des dégours de ces amusements, il comprit par les lecons de ce grand homme, que la Philosophie est la vérirable étude de l'homme, & il résquir de s'y lis vrer entierement. Dans cette vue il galla en Egypte, pour étudier sous les Prêtres de Memo phis; de la en Italie, pour y entendre les Pythagoridens, & enfin à Cyrene, où un Max thématicien, nomme Théodores donnoit avec éclas des leçons de Géoméssies De resour à Athenes, il y fonde une Ecole de Philosophie: qu'on nomma Académie, parcequ'el la tenoir dans une maisonqu'il avoit achetée d' Academus. Bourgenis, d'Artienes, Il épablir la Géorgétrie pour base de sa doctrine, demit sur la porte de son Ecolesine Inscription aparlaquelle il refu foir l'entrée de son Exple à geux qui ignorgient certe foience, il en faispit une si grande estime, qu'il appelloit Dieu l'Aremet Géometie, parce qu'il penfoit qu'il s'en occuppit sans cesses M entendois par le mor Dieunl'Erre souverainement patfair qui exille par lui même, & Créa

ALA NOTICES DES PLUS CELEBRES AUTEURS teur du Ciel & de la terre. Il associoir à cet Erre des Divinités, comme des démons & des Héros. Il vouloit aussi que la terre & les astres fussent animés. Il admettoit la métempsycose jusqu'à un cerrain dégré, qui dépendoit du rôle qu'on avoit joué dans ce monde. Il soutenoit. par exemple, que les ames des Philosophes n'ont que trois tournées à faire, ou transmigrations à essuyer avant que d'aller en Paradis, c'est-à-dire avant que d'être transportées dans des demeures charmantes où regnent une joie pure & une paix éternelle; que celles des méchants errent dans ce monde pendant cent mille ans dans le corps de quelque animal stupide, &c. Quoique toutes ces idées nous paroissent aujourd'hui extravaganres, comme elles le sont en effet, son système de Philosophie étoit composé de tout ce qu'avoient pensé de plus beau les plus grands génies de la Grece, Héraclite, Pythagore & Socrate. C'étoit le goût du temps. Le génie de Platon paroît avec plus d'avantages dans son invention de l'analyse, dont j'ai exposé l'objet dans cette histoire. Ce Philosophe mourut à l'âge de quatre-vingt un ans, environ, l'an 347 ou 348 avant Jesus-Chrift.

ARISTOTE. On a regardé pendant longtemps Aristote comme le Prince des Philosophes, parcequ'il a écrit sur toutes les Sciences & qu'il a voulu tout expliquer. Il vint au monde environ l'an 384 avant la naissance de Jesus-Christ. Son pere s'appelloit Nimachas. Il étoit Médecin, & tiroit son origine d'Esculape. Aristote le perdit en bas-âge. Sa mere nommée Festiade, mourur aussi dans ce temps-là. Pro-

DANS LES SCIENDES EXACTES. mene, ami du Pere, prit soin de son éducation. & s'en acquitta mal. Le jeune orphelin abandonna l'étude & devint un véritable libertin. Il dissipa par ses débauches une grande partie du bien que son pere lui avoit laissé. Cette diminution le détermina à prendre le parti des armes dont il se dégoûte bien-tôt. Ne sachant que devenir, il alla consulter l'Oracle, qui lui ordonna d'aller à Athenes, & de s'appliquer à la philosophie. Il avoit alors dix-huit ans. Il obéit, & étudia sous Platon. Les leçons de ce grand Maître l'enflammerent à tel point, qu'il résolut de sacrisser ses jours à l'étude. Sa passion d'apprendre augmentant chaque jout, il deyint infatigable dans fon travail. Il mangeois peu; il dormoit encore moins. Il se couchoit cependant pour se délasser; mais comme il ne vouloit pas dormir, & qu'il creignoit de n'en être pas le maître, il étendoit hors du lit une main dans laquelle il tenoit une boule d'airain. afin de s'éveiller au bruit qu'elle feroit en tombant dans un bassin de même métal, placé à terre au-dessous de sa main.

Après la mort de Platon, Aristote quitta Athenes & se retira à Atarne, petite ville vers l'Hellespont, où régnoit alors Hermias (a), son ancien ami. (Les historiens ne disent point comment cette amitié avoir été formée.) Ce Prince lui donna en mariage ou sa sour, ou sa fille, ou sa petite-fille; car on ne sait laquelle des trois. Ce qu'il y a de certain c'est qu'il der vint si amoureux de celle qu'il épousa, qu'il la

<sup>(</sup>a) Bayle, Article Ariftote, ne dit point qu'Hermias

136 Notices des plus celebres Auteurs graita comme une divinité. Il lui offroit des sacrifices. Il ne cultiva pas cependant avec moins d'ardeur la Philosophie, & il se fit une réputation si éclarante, que Philippe, Roi de Macédoine, le pria de se charger de l'éducation de son fils Alexandre, âgé de quatorze ans, & il s'en acquitta avec le plus heureux succès. Cela n'empêcha pas qu'il ne perdît les bonnes graces d'Alexandre, pour avoir été soupçonné, injustement sans doute, d'être entré dans les intérêts de Callisthene, qui avoit conspiré contre ce Prince, dont il étoit parent. Aristote se setira à Athenes, où il fur reçu avec toutes fortes de distinctions. Il n'y jouit pas néanmoins de ces avantages. Un Prêtre nommé Eurymedon, l'accusa d'impiété. Il lui fut aisé de se justifier de ce crime; mais il étoit coupable d'un autre dont il n'étoit pas possible de se laver, c'étoit d'avoir captivé par son savoir tout ce qu'il y avoit de grand dans Athenes. Eurymedon & fes Adjoints ne lui pardonnerent pas ce tort; de sorte qu'Aristote, pour se soustraire à ces persécutions, quitta Athenes, de peur, dit-il, qu'on ne fasse un nouvel outrage à la Philosophie. Il vouloit parler de la mort de Socrate. Il se retira à Chalcis, ville d'Eubée, où il mourut âgé de foixante-trois ans , l'an 322 avant Jesus-Christ. Il laissa une file, qui sut mariée en secondes nôces à un petit sils de Demaratus, Roi de Lacédémone, & un fils naturel nommé Nicomachus, qu'il avoit aime avec une rendresse extrême. Les habitans de Stagyre enleverent fon corps & lui drefferent des Autels. Il étoir propre honnêre & bon ami. Il appelloitami, une ame dans deux corps.

Théophraste, son disciple, sur son successeur dans le Licée.

Aristote a écrit sur presque toutes les sciences: & il l'a fait avec une sagacité surprenante. Il avoit établi deux principes féconds dignes d'admiration. Le premier, que l'ame acquiert ses idées par les sens, & que par les opérations qu'elle fait sur ces idées, elle se forme des connoissances universelles & évidentes. Voilà en quoi consiste la science. Des connoissances sensibles, l'esprit s'éleve à des connoissances purement intellectuelles; mais comme les premieres émanent d'une source qui peut être sujette à erreur, qui est le sens, Aristote établit un second principe pour rectifier le premier: c'est l'art du raisonnement, au moyen duquel il forme une nouvel organe à l'entendement, qu'il appelle Organe universel. Cela est si beau, qu'on peut bien excuser l'excès de vénération qu'on a eue pour ce grand Philosophe.

que ce Philosophe vécut dans le temps d'A-lexandre le Grand, c'est-à-dire environ 330 ans avant Jesus-Christ. Il naquit à Marseille. Son savoir en Astronomie lui procura l'estime de ses Compatriotes. La République de cette Ville, dans la vue d'étendre son commerce, le choisit pour découvrir de nouveaux Pays dans le Nord. Pytheas alla jusqu'à l'Islande, connue aujourd'hui sous le nom de l'Isle de Thulé. Il y observa que dans le Solstice d'Eté le Soleil disparoît à peine sur l'horison pendant E e iij

438 Notices des plus celebres Auteurs vingt-quatre heures. A fon retour, il écrivit son voyage, qu'il publia sous le titre, De ambitu Terra; & il parla de cette observation. Strabon fit une critique severe de ce Livre, la releva, & taxa hardiment Pytheas de menteut. Ce fur de sa part un grand trait d'ignorance. Il critiqua avec plus de justesse ce que dit cet ancien Astronome: qu'au-delà de l'Islande il n'y avoit ni terre, ni air, ni mer, mais un composé de trois, semblable au poumon marin, sur lequel la terre & la mer étoient suspendues, & qui servoit comme de lien à toutes les parties de l'univers, sans qu'on pût y aller en aucune maniere. La Mothe le Vayer, qui s'est joint à Strabon pour blâmer Pytheas d'avoir écrit une pareille absurdité, rapporte qu'un Anachorette se vantoit d'avoir été jusqu'au bout du monde, & qu'il avoit été obligé de ployer les épaules, pour ne pas se cogner la tête contre le Ciel, qui joignoit presque la terre dans cet endroit (a).

On doit à Pytheas une observation célebre de la hauteur du Soleil au Solstice d'Eté, d'où on a conclu de nos jours une variation dans l'obliquité de l'écliptique. On ne sair point

à quel âge il est mort.

EUCLIDE. On doit à cet Auteur les Elémens de Géométrie qui portent fon nom, & qui l'ont rendu se célebre. Ces Elémens sont divisés en quinze livres; mais plusieurs Savans croient que les deux derniers livres ne sont pas de lui : ils en sont honneur à un Mathémati-

<sup>(</sup>a) Voyez Dictionnaire de Bayle, Article Pythoas.

cien nommé Hypsicle, d'Alexandrie. Les vérités Géométriques qui composent ces Elémens, avoient été découvertes avant lui. Il les a seulement enchaînées les unes aux autres, & formé un corps de Science d'une solidité admirable. Euclide naquit à Alexandrie, où il enseigna sous le Roi Ptolomée Lagus, l'an 300 avant Jesus Christ. Il étoit doux, modeste, & accueilloit savorablement tous ceux qui cultivoient les Sciences exactes.

ARISTARQUE. On ne sait point précisément en quel temps ce Philosophe a vécu. Ce qu'on sait sûrement, c'est qu'il est antérieur à Archimede. Il naquit à Samos, & s'y fit une réputation par des découvertes sur l'Astronomie. Il détermina la distance du Soleil à la Terre au moyen d'une méthode également savante & ingénieuse, qu'il publia dans un Ouvrage intitule: De distantiis & magnitudine Solis & Luna. Il fit ensuite une espece de système astronomique, dans lequel il fit tourner la Terre autour du Soleil: opinion qui appartenoit aux Pythagoriciens; mais qu'Aristarque mit dans un plus beau jour. Il se la rendit ainsi propre: on lui en fit un honneur absolu qui failfit lui être funeste. Les Prêtres l'accuserent d'irreligion, pour avoir troublé le repos des Dieux Larres de la Terre: mais l'histoire ne dit pas si cette accusation eut des suites.

ARCHIMEDE. On peut regarder Archimede comme le premier Restaurateur des Sciences exactes. C'est du moins le génie le plus profond qui a paru dans l'antiquité. Son goût E e iv 440 Notices des plus celebres Auteurs pour les Sciences étoit si vif, qu'il oublioit l'heure de ses repas. Ses domestiques étoient obligés de l'arracher de son cabiner malgré lui, pour l'obliger à manger. Il étoit né 250 ans avant J. C. à Syracuse, où Hieron, son parent, régnoit. Il fir dès découvertes dans toutes les parties des Sciences exactes, & jetta les fondements, ainsi que le dit fort bien Wallis, célebre Géometre Anglois il jetta, dis-je, les fondements de toutes celles qu'on pourroit faire dans la suite. Comme Euclide n'avoit point écrit sur les dimensions du cercle, de la sphere & du cylindre, Archimede composa deux Ouvrages à ce fujet. Le premier parut sous le titre : De Sphera & Cilindro, Libri duo: le second sous celui De Dimentione circuli. Il mit au jour successiment les Traités suivans : 2°. De Spiralibus, de Conoïdibus, Spharoidibus, & de quadratura parabola: 3°. De aquiponderantibus & incidentibus humido. 4°. De numero Arens. Archimede fut tue l'an 208 avant Jesus-Christ, comme je l'ai dit dans cette Histoire en parlant de ses découvertes. Les Ouvrages de ce grand homme ont été commentés par plusieurs Savans distingués. Ce sont Eutocius, Commandin, Maurolicus, Borelli & Barrow. Le Commentaire de ce dernier est fort estimé, & à juste titre.

ERATOSTHENE. Ce Philosophe passe, avec justice, pour un des plus beaux génies de l'Antiquité. Il embrassa toutes les connoissances & y sit des progrès assez considérables. Il étoit Orateur, Poète, Antiquaire, Mathématicien & Philosophe; de sorte que ne sachang

tomment le désigner, on lui donna le nom de Critique, suivant Clement Alexandrin, & ce-lui de Philologue, nom qu'il a porté le premier, si l'on en croit Suidas. Il cultiva particulierement les Sciences exactes, & ce sur avec le plus grand succès. Il perfectionna l'analyse, donna une solution du problème de la duplication du cube, forma le premier observatoire, mesura la grandeur de la terre, & observa l'obliquité de l'écliptique. Il étoit Bibliotéquaire de Ptolomée Evergete, Roi d'Egypte. Il naquit vers l'an 270 avant Jesus-Bhrist, & mourut en Egypte à l'âge de quatrevingts ans, de déplaisir d'avoir perdu la vue.

APPOLLONIUS. Les Anciens appelloient cet Auteur le grand Géometre, parcequ'il a donné le premier la théorie des Sections coniques, qu'il a découvert l'ellipse & l'hyperbole, c'est-à-dire qu'il est presque le Créateur de la Géométrie composée, qu'on regardoit alors avec quelque raison comme la Géométrie sublime. Il naquit à Perge en Pamphylie 240 ans avant Jesus Christ. Il avoit étudié sous les disciples d'Euclide. Il a composé pluneurs Ouvrages sur la Géométrie, très profonds, presque tous divisés en deux livres, & publiés fous ces titres: 1. De Sectione, rationis. 2. De Sectione spatii. 3. De Sectione determinata. 4. De Sectionibus. 5. De inclinationibus. 6. De locis planis. 7. De coclea. 8. De conicorum Libri octo. Ce dernier Ouvrage a été commenté par plusieurs Mathématiciens habiles; & en dernier lieu par Halley, qui en a donné une 442 Notices des plus celebres Auteurs belle édition, de même que du livre De Sectione rationis.

HIPPARQUE. Strabon prétend que ce Philosophe est né à Nicée en Bythinie; & Ptolémée sourient qu'il est de Rhodes. Il vivoit 150 ans avant Jesus-Christ. Il passe avec justice pour le plus grand Astronome de l'antiquité. Il observoit avec une dextérité admirable, & aimoit beaucoup le travail. Aussi sit - il des progrès étonnants dans la Science des Astres. Il détermina avec assez de précision les révolutions du Soleil. Il mesura aussi la durée de la révolution de la Lune, & fixa l'inclinaison de son orbite sur l'écliptique. Il publia le résultat de ses travaux dans deux Ouvrages particuliers qui parurent sous ces titres: Le premier sous celui: De menstruo revolutionis tempore: Le second sous celui: De motu Luna in latitudinem. Il voulut ensuite fixer le temps auquel les nouvelles & pleines Lunes reviennent aux mêmes jours de l'année solaire, & forma ainsi une période Lunaire qui porte son nom. Mais le travail qui étonna le plus l'antiquité, fut de calculer les éclipses pour six cents ans ; de compter toutes les étoiles du firmament; & la découverte qu'il fit qu'elles avoient changé de place en avançant dans l'ordre des Signes. On le regarda comme un des plus sublimes génies qui eussent paru. Pline ne parle de lui que avec des éloges magnifiques. Strabon, au contraire, qui n'aimoit pas à ce qu'il paroît les Astronomes, comme on l'a vu à l'arricle de Pytheas, ne lui rend pas toujours justice; mais

c'est de sa part une mauvaise humeur à laquelle il ne saut pas s'arrêter. La période de cet Astronome sut publiée dans un livre intitulé: De intercalaribus mensibus. Et son travail sur les étoiles forma les deux Ouvrages suivants. 1. De constitutione stellarum inertantium & statione immota. 2. De retrogradatione punctorum solssicialium & aquinostalium.

PTOLEMÉE, ou PTOLOMÉE. L'antiquité avoit donné à ce Philosophe le nom de très divin, très sage, & le titre de premier des Astronomes. C'étoir une injure faite à Hipparque, qui méritoit bien au moins la concurrence dans la science des Astres. Ce qui avoit donné lieu à cette qualification, c'est le systême d'astronomie qu'il adopta, dans lequel il plaça la terre au centre de l'univers, & le grand ouvrage qu'il composa sur cette science. Hypparque avoit formé le projet de faire un corps complet d'Astronomie, & Prolémée le consomma. Il publia un livre intitulé: Almagestum, ou Compositio magna. On trouve dans ce livre un catalogue des étoiles fixes, formé d'après les propres observations de son Auteur, & de celles d'Hypparque. On y compte mille vingt-deux étoiles, dont les longitudes & les latitudes sont déterminées. Enfin cet ouvrage est encore singulierement estimable, par la démonstration que Ptolémée y donne du mouvement des étoiles fixes. Ce grand Astronome composa aussi un bel ouvrage sur la Géographie, divisé en huit livres; quelques Traités particuliers d'Astronomie, comme sa Complanatio superficii sphera, son Analemme, & ses Hypotheses des Planetes; plusieurs sur l'Astrologie, & des ouvrages sur la Géométrie, sur la Musique, l'Oprique & la Méchanique, dont la plûpart ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Il étoit né à Péluse l'an 138 avant Jesus-Christ. Il faisoit son séjour ordinaire à Canope, qui est proche d'Alexandrie, où il observa, à ce qu'on dit, pendant quarante ans. Si cela est, sa carriere a été longue: c'est cependant ce qu'on ignore, car on ne sait point dans quel temps il est mort.

DIOPHANTE. Voici le premier Auteur célebre dans les Sciences exactes, qui air vécu depuis Jesus-Christ. Il naquit à Alexandrie vers le milieu du quatrieme siecle. Il écrivit treize livres fur l'Arithmétique, dans lesquels il donna une nouvelle Arithmétique universelle de son invention connue sous le nom d'Algébre. Il passa ses premieres années dans la dissipation. Il se maria & eut un fils qui mourut avant lui. Il termina sa carriere à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. C'est tout ce qu'on sait de ce savant homme. Son ouvrage est intitulé: Diophanti Alexand. Quastiones Arithmetica. Il a été commenté successivement par la célebre Hypathia, qui vivoit sur la fin du quatrieme siecle, & par Xilander, Bachet de Meziriac, le P. Billi & Fermat.

ARETIN [Gui]. Il naquit en 1028, à Arezzo, Ville d'Italie, dont il a pris le nom. Il étoit Religieux de l'Ordre de Saint Benoît, & il devint Abbé. Il a écrit deux livres fur la Musique; & voilà tout ce qu'on sait de cet

DANS LES SCIENCES EXATES. 445 homme estimable, qui a si bien mérité de ce bel art.

ALBERT GROT, ou LE GRAND. Cet Autour a joui pendant long-temps d'une grande réputation; parcequ'il a vécu dans un siecle où le merveilleux captivoit le suffrage des hommes. Il naquit à Lawingen, sur le Danube, dans la Suabe, l'an 1205. Il fut Religieux Dominicain, Evêque de Ratisbonne, & un des plus célebres Docteurs du treizieme siecle. Il mérita des Sciences exactes par des Ouvrages qu'il composa sur l'Astronomie, & sur-tout sur la Méchanique, dans la pratique de laquelle il excella. Tout le monde a entendu parler d'un Automate de forme humaine, qui parloit & qui alloit ouvrir la porte quand on frappoit. Elle fut brifee, dir-on, par S. Thomas d'Aquin, Disciple d'Albert, qui ne pûr supporter avec patience fon grand caquet: mais on ne fair point comment cela s'opéroit. On a compté -bien des fables sur la fabrique de cette machine, qui ne méritent aucun examen. Ceux qui n'avoient aucun principe de Méchanique, difoient qu'Albert étoit magicien. On rapporte même qu'un jour des Rois, dans un repas qu'il donna à Guillaume, Comte de Hollande & Roi des Romains, il changea l'Hiver en Eté tout plein de fleurs & de fruits. Cela est bien plus étonnant qu'une tête parlante. Céroit le gour du temps de faire des mitacles & des choses merveilleuses, auxquelles les hommes ede bon sensone croyosent point. Albert avoit :assurément une science plus solide. Il étoit vé--ritablement sayant . & les lecons de Philoso-

446 Notices des plus celebres Auteurs phie qu'il donnoit, étoient goûtées de tout le monde. Etant venu à Paris en 1245, la classe dans laquelle il enseignoit, ne se trouva pas assez grande pour contenir tous les écoliers qui venoient l'écourer; de sorte qu'il résolut de professer au milieu d'une Place publique : ce Lut dans celle qui en a retenu son nom, je veux dire la Place Maubert, qu'on appella d'abord la Place d'Albert, ou la Place de Maître Aubert. d'où l'on a formé le mot Maubert. Ce grand savoir paroissoit même si extraordinaire, qu'on le regardoit comme miraculeux, parcequ'il s'é. toit développé tout-à-coup. Dans le Cloître, Albert passoit pour un homme borné. Il desespéroit lui-même d'apprendre jamais quelque chose, lorsque la Sainte Vierge lui apparur, & lui demanda en quoi il aimoit mieux exceller, ou dans la Philosophie, ou dans la Théologie, Il choisit la Philosophie, & la Sainte Vierge l'affura qu'il y deviendroit incomparable; mais elle ajouta, que pour le punir de n'avoir pas préféré la Théologie, il retomberoit avant sa mort dans la même stupidité d'où elle l'avoit tiré; ce qui arriva effectivement trois ans avant la mort. Ceux qui rapportent ce conte, font une remarque singuliere à ce sujer; c'est que par des voies miraculeuses il avoit été transformé d'âne en philosophe, & puis de philosophe en âne.

C'est dans oet état de stupidité qu'il mournt à Cologne l'an 1280, âgé de soixante quinze ans. On a écrit qu'étant Moine, il avoit fait le métier de Sage - semme. On lui attribue même deux Ouvrages, dont l'un est intitulé: De natura rerum, & l'autre De secretis mulie-

pans les Sciences Exactes. 447 rem, où il traite de l'art de l'accouchement. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est l'Auteur du livre De mirabilibus.

BACON [ Roger ]. C'étoit un Cordelier Anglois, qui vivoit au treizieme siecle. Il apporta en naissant les dispositions les plus heureuses. Il étudia le Grec & l'Arabe, & fit des progrès dans presque toutes les sciences. Quoiqu'il donnât dans les écarts que le mauvais goût du temps occasionnoit, en s'appliquant à l'Astrologie judiciaire, il comprit cependant que le meilleur moyen d'acquérir quelques connoissances dans l'étude de la nature, étoit de joindre les vérités mathématiques aux vérités d'expériences, c'est-à-dire de rectifier les expériences par le raisonnement. Il condamna donc hautement la méthode des Scholastiques, qui étoit bien opposée à celle qu'il prescrivoit. Cela indisposa contre lui les Philosophes de son Ordre. Leur amour propre se trouva blessé de la supériorité de leur Collegue. Pour se vanger, ils épierent toutes les occasions où ils pouvoient lui nuire; & comme Bacon cultivoit la Chymie, & qu'il opéroit par les secrets de cet art, des choses extraordinaires, ils le dénoncerent à leur Chapitre général comme Magicien. L'accusation sut admise, & le Chapitre lui défendit d'écrire. Ce jugement ne parut pas allez rigoureux à ses ennemis. Ils revincent à la charge, & manœuvrerent si bien qu'ils obtinrent qu'il seroit enfermé dans une prison. On l'y détint long-temps à diverses reprises. Malgré ce mauvais traitement, Bacon compola des Querages où il dévoilà le germe des découvertes qu'on pouvoit faire dans la Philosophie. L'invention des lunettes, celle de la poudre à canon, la réformation du Calendrier, tout cela fut admirablement prévu par ce savant homme. Tous ses écrits n'ont pas vu le jour. Ceux qui nous sont parvenus par la voie de l'impression, ont pour titre: Specula Mathematica & Per/pictiva. Opus majus, Speculum Alchemia. De mirabili potestate artis & natura, Epistola cum notis,

CUSA. Ceci est le nom d'un petit Bourg sur la Moselle, que prit un Auteur des Sciences exactes, qui s'appelloit Nicolas. Il étoit fils d'un pauvre pêcheur, & étoit né à Cusa l'an 1401. Il embrassa l'état Ecclésiastique. Son savoir le rendit si, recommandable, qu'il parvint aux plus hautes Dignités. Il fur d'abord pourvu d'un Canonicar. Il devint ensuite Doyen de Saint Florent de Constance à Archidiacre de Liege, Cardinal, & Evêque de Brixen en Allemagne. Il étoit alors dans ce Pays en qualité de Nonce d'Eugene IV. Les Chanoines de Brixen avoient nomme Leonard Wismer, Chancelier de Sigismond, Archiduc d'Autriche, lorsque set Evêché avoit été vacant. Le Pape refusa de confirmer cerre election. Sigismond choqué de ce refus, fit mettre en prison le Cardinal de Cufa, sans augun égard à sa dignité & à l'autorité du Saint Siege. Cette affaige auroit eu des suites fâcheuses, si le Cardinal lui-même n'eût mépagé un accommodement. Son état demandoit qu'il s'appliquat à la Théologie. C'est aussi ce qu'il fir, Il composa plufieurs Traités sur la Religion parmi lesquels on distingue sur-tout un livre intitulé: De la Concordance Catholique, dont l'objet est de défendre l'autorité du Concile sur le Pape. Ce n'étoit pas-là cependant son goût. Les Sciences exactes le touchoient bien davantage. Il est le premier des Auteurs Modernes, qui ait renouvellé le système du mouvement de la Terre autour du Soleil. Il écrivit sur la quadrature du cercle qu'il crut avoir trouvée, & publia plusieurs autres Ouvrages peu estimables sur la Géométrie. Tous ses Ouvrages sont en trois volumes. Il mourut à Tori, Ville d'Ombrie, le 12 Août 1464, âgé de soixante trois ans.

PURBACH. C'est sous ce nom qu'est connu un Restaurateur des Sciences exactes, qui s'appelloit Georges. Il étoit né en 1423 à Purbach. petit endroit d'Allemagne, situé entre l'Autriche & la Baviere. Il étudia à Vienne sous Jean de Gennunden, Professeur de Mathématiques à l'Université de cette Ville. Il prit un goût particulier pour l'Astronomie, & sit plusieurs. voyages en Italie, afin d'acquérir des connoissances plus étendues dans cette Science. On voulut le fixer à Boulogne; mais l'Empereur Frédéric III, l'engagea si obligeamment & par tant de bienfaits, de retourner à Vienne, qu'il en reprit le chemin. Là, Purbach s'attacha particulierement à l'observation des Astres; & après avoir rectifié les instruments des anciens Astronomes, il en imagina de nouveaux. Ses observations le mirent en état d'aprécier le syltême de Ptolémée, & de le corriger. Il forma des Tables astronomiques, & perfectionna la Trigonométrie & la Gnomonique. Au milieu de fes travaux, il desiroit toujours d'avoir une traduction fidelle de l'Almageste de Prolémée. Cet Ouvrage étoit écrit en Grec, & il ignoroit cette langue. Le Cardinal Bessarion, Grec d'origine, étant venu à Vienne, Purbach sit connoissance avec lui, & ce Cardinal, qui aimoit l'Astronomie, lui conseilla de retourner en Italie pour bien entendre la langue Grecque. Il travailloit alors à un abregé de ce grand Ouvrage, & il en étoit au sixieme livre. Il se disposoit cependant à suivre le conseil de Bessarion, lorsqu'une maladie l'enleva le 8 Avril 1462, à l'âge de trente-neus ans.

Les Ouvrages de Purbach qui ont vu le jour, sont intitulés: 1. Theroica nova Planetarum.
2. Observationes Hassiaca. 3. Tabula eclipsum,

pour le Méridien de Vienne.

REGIOMONTAN. Le véritable nom de cet Auteur est Jean Muller. Il naquit l'an 1436 à Koningshoven, dans la Franconie. Il fut difciple de Purbach, & quoiqu'il eût beaucoup de goût pour les Mathématiques en général, il s'attacha particulierement à l'Astronomie. Il observalong-temps les Astres avec son Maître, & l'aida à déterminer précisément le lieu des étoiles, & à rectifier le système de Ptolémée. Il alla en Italie avec le Cardinal Bessarion, pour y apprendre le Grec. C'est le voyage dont Purbach devoit être, si la mort ne l'eut surpris. Régiomontan fit de si grands progrès dans la langue Grecque, qu'il l'entendir bientôt parfaitement. Le premier usage qu'il fit de cette nouvelle connoissance, fut de traduire l'Almageste de Ptolémée. Il donna aussi une traduction de l'Optique & de la Géographie de cer Auteur, une autre des Ouvrages de Serenus, Géometre Grec, d'Appollonius, de Hercn & des Questions Méchaniques d'Aristote. Il se trouva par ces traductions ou ces exercices, en état de faire un ouvrage qui lui tenoir extrêmement à cœur: c'étoit d'achever l'abregé de l'Almageste, que Ptolémée avoit laissé imparfait en mourant. Il devoit cela à l'amitié d'un maître qu'il regrettoit autant qu'il l'avoit chéri.

Ce devoir étoit à peine rempli, que ce savant homme travailla à un Commentaire de Ptolemée, sans se permettre le moindre relâche. Il composa tout de suite un Traité des instruments d'Astronomie, & calcula des Tables astrono-

miques pour trente ans.

Quoique la Science des Astres l'attachât particulierement, il ne négligeoit point les autres parties des Mathématiques; & comme sa sagacité étoir extrême, en les cultivant il les enrichissoit. Il écrivit sur la Géométrie, sur la Méchanique, sur l'Hydraulique, sur la Catoptrique, & furtout sur la Trigonométrie. Cette partie de la Géométrie n'étoit presque rien avant lui, & elle ne devint une science qu'entre ses mains. Il résolut les problèmes les plus importants du rapport des triangles; fit des Tables de Sinus suivant la méthode de Purbach, son Maître, c'est-à-dire en divisant le rayon en 6,000,000 parties. Cet homme infatigable sut encore un Machiniste trèsadroir. On lui attribue des Ouvrages extrêmement ingénieux & artistement faits, tels que ceux dont j'ai parlé au commencement de l'histoire de la Méëhanique. Ff ij

452 Notices des plus celebres Auteurs

Toures ces productions sont assez considérables pour remplir la carriere d'un homme qui seroit parvenu à une grande vieillesse. Cependant Regiomontan mourut à la fleur de son âge. On a écrit qu'il fût assassiné à Rome par les enfans d'un Savant, nommé George de Trébizonde, qui craignirent que son mérite n'essaçât celui de leur pere. Il avoit été appellé à Rome par le Pape Sixte IV, pour travailler à la réforme du Calendrier. Ce Pape l'avoit même récompensé d'avance de ce travail, en le nommant à l'Evêché de Ratisbonne. Ce qui avoit animé George de Trebizonde contre lui, c'est la critique severe, quoique juste, qu'il avoit fait de cet Auteur. Tous les Historiens ne conviennent cependant point de cette tragique aventure. Ils soutiennent que Régiomontan mourut de la peste, âgé de quarante ans. Quoi qu'il en soit, le Pape voulut qu'il fût inhumé au Panthéon, & lui fit faire des obseques dignes de lui & du défunt.

Voici les titres de ses Ouvrages: 1. Scripta Johannis Regiomontani de Torqueto, Astrolabio armillari, Regula magna Ptolemaica, baculoque Astronomico & observationibus cometarum; item observationes motuum solis ac stellarum tam sixarum quam erraticarum; item libellus M. Georgi Purbachii de quadrato Geometrico. 2. De Triangulis.

WALTHER. On fait honneur à cet Auteur de la découverte de la Réfraction Astronomique, & cette découverre lui a acquis un rang parmi ceux qui ont bien mérité des Sciences exactes. C'étoit un riche Citoyen de Nurem-

DANS LES SCIENCES EXACTES. berg, qui n'étoit qu'amateur; mais qui devint Astronome par l'exemple de Régiomontan. Il fut touché de son zele & de son ardeur pour les progrès des connoissances humaines. Il le seconda dans ses observations astronomiques; & lorsqu'il partit pour Rome, il continua à observer pendant près de trente ans. Les instruments dont il le fervoit étoient fort beaux, & il faisoit usage pour mesurer le temps, d'une espece d'horloge qui marquoit surtout l'heure du midi très exactement. Ses soins & son avidité au travail lui valurent une découverte : ce fut la réfraction de la lumiere des astres à travers l'atmosphere. Deux Mathématiciens avoient déja écrit sur cet écart de la lumiere; mais Walther ne connoissoit point ces écrits.

On ne sait point à quel âge mourut cet homme de mérite: ce n'étoit point un Mathématicien du premier ordre; mais personne n'a peutêtre eu plus que lui autant de zele pour l'Astronomie. Après la mort de Régiomontan, il acheta tous ses papiers & ses instruments. On s'attendoit qu'il rendroit publics les écrits de l'illustre défunt; mais il en étoit si jaloux qu'il ne vouloit les saire voir à personne; & ce ne sur qu'après sa mort que ces écrits surent imprimés.

COPERNIC. Tout le monde connoît ce grand homme. Son système astronomique, adopté par toute l'Europe, a porté son nom chez tous les Peuples de l'Univers. Il naquit à Torn, Ville de Prusse, en 1473. Il étoit Gentilhomme. Ses parents eurent grand soin de son éducation. Après son cours de Philosophie, il étudia les Mathématiques & la Médecine.

Il eur sur tout un goût particulier pour les Mathématiques, sans abandonner l'étude de la Médecine. Il prit même des grades dans l'école des Médecins, & y reçut le bonnet de Docteur. Cette distraction ne rallentit point le desir qu'il avoit d'apprendre les Mathématiques, tellement qu'il résolut d'aller en Italie, où les Sciences fleurissoient plus qu'en aucun autre endroit du monde. Il venoit d'achever ses études à l'Université de Cracovie. De retour chez lui, il se disposa à faire son voyage, auquel ses parents ne sormerent aucune opposition.

Il alla d'abord à Boulogne, pour y voir un Professeur de Mathématiques, qui y jouissoit d'une grande célébrité: c'étoit Dominique Maria. Il vécut quelque temps avec lui, & gagna son amirié & son estime. Il s'acquir même parlà une réputation qui le fit connoître avantageusement à Rome. Il apprit cela lui-même, lorsqu'il alla dans cette grande Ville. Tous les Savans lui firent fête, & on le força d'accepter une chaire de Mathématiques. Il la garda fort peu de temps. Son intention étoit de se fixer dans sa Patrie, où il croyoit pouvoir se former une retraite qu'il eût été difficile de se procurer dans Rome. Il avoit déja l'idée de son système; mais il comprenoit que ce n'étoit que dans le recueillement qu'il pouvoit suivre cette idée.

Il quitta donc Rome, & se rendit chez lui. Son oncle, Evêque de Warmies, lui donna, en arrivant, un Canonicat dans sa Cathédrale. C'étoit une dignité sort avantageuse, que Copernic n'accepta néanmoins que par complaisance. Il craignoit en esset, ce qu'il éût, des

distractions; mais il sit si bien qu'il vint à bout de vivre dans la solitude, en remplissant néanmoins les devoirs de son état. C'est-là qu'il composa son système, & que livré absolument à l'étude de l'Astronomie, il observa pendant une longue suite d'années. Il le décrivit dans un Traité d'Astronomie, qui parut en 1543, peu de jours avant sa mort. Il mourut d'une attaque d'apoplexie, âgé de soixante dix ans & quelques mois. Son livre est intitulé: De orbium cœlessium revolutionibus.

VIETE. Né à Fontenay, en Poitou, en 1540 ou environ. Ce Mathématicien étoit Maître des Requêtes; c'est tout ce qu'on sait de son état. On ignore quels étoient ses parents, & comment il fut élevé. Viete n'est connu que par ses Ouvrages : les actions de sa vie privée sont absolument inconnues. Les Historiens qui ont parlé de lui comme d'un homme extraordinaire, nous ont seulement appris qu'il passoit des jours entiers à l'étude, sans songer à prendre quelque nourriture, & qu'on avoit bien de la peine à l'y déterminer; encore mangeoit-il sans quitter son cabinet & son bureau. Il est le restaurateur de l'Algebre, dans laquelle il a fait des découvertes surprenantes. Il avoit acquis par ses méditations sur cette science, un esprit d'Analyse & de combinaison qui le mettoit en état de surmonter les plus grandes difficultés dans le calcul. Adrien Romain, Géometre habile, ayant défié tous les Géometres du monde de résoudre une équation du quarante-cinquieme dégré, Viete en donna la solution au bout de trois jours qu'il eût connoisfance de ce problème. Il proposa à son tour un problème à Romain, qui étoit très difficile: c'étoit de décrire un cercle, qui en touchât trois autres données. Ce Mathématicien ne pur le résoudre que méchaniquement, au lieu que Viete en donna une belle solution géométrique. Il montra encore ce qu'il étoit en état de faire dans une occasion plus éclatante. Pendant les guerres de France & d'Espagne, les François intercepterent quelques lettres de la Cour de Madrid. Ces lettres étoient écrites en chistres; personne ne put les deviner. On les envoya à Viete, & il les expliqua sur le champ.

Il eut deux démêlés fort viss avec le fameux Joseph Scaliger & Clavius. Avec le premier, il s'agissoit de la quadrature du cercle, que Scaliger croyoit avoir trouvée; & avec Clavius, il étoit question de la résorme du Calendrier Grégorien. Viete l'emporta sur Scaliger, & il sut vaincu par Clavius. Ce dernier a été le fauteur du Calendrier Grégorien. Notre Auteur vouloit que ce Calendrier, tel que Clavius le présentoit, sût désectueux; & il avoit tort. Il sit cependant présenter, en 1600, au Pape Clément VII, un nouveau Calendrier rempli d'erreurs. Il mourut trois ans après âgé de soixantetrois ans.

Ses Ouvrages ont été réunis en 1646, par François Schooten, en un volume in-folio, intitulé: Franseici Vieta, Galli, opera Mathematica in unum volumen congesta. Voici les titres des Traités contenus en ce volume. 1, Isagoge in Artem analyticam. 2. Ad logisticam speciosam nota priores. 3, Zeteticorum libri quinque. 4. De Æquationum recognitione & emere

DANS LES SCIENCES EXACTES. 457 datione Tractatus duo. 5. De numerosa potestatum ad exegesin resolutione. 6. Effectionum Geometricarum canonica recensio. 7. Supplementum Geometria. 8. Pseudo-Mesolabum & alia quadam adjuncta capitula. 9. Theoremata ad sectiones angulares. 10. Responsum ad problema, quod omnibus Mathematicis totius orbis construendum proposuit Adrianus Romanus. 11. Apollonius Gallus. 12. Variorum de rebus Mathematicis responsorum Lib. v 111. 13. Munimen adversus nova Cyclometrica. 14. Ratio Calendarii vere Gregoriani. 15. Calendarium Gregorianum perpetuum. 16. Adversus Christophorum Clavium expostulatio.

TYCHO-BRAHÉ. La famille de cet Auteur est une des plus illustres Maisons du Dannemark. Il naquit le 1 Décembre 1546 à Knud-Strap, dans le Pays de Schonen, près de Helsinbourg, dont son Pere étoit Seigneur. Son goût pour les Sciences exactes, sut l'ouvrage de la nature. J'ai déja dit cela dans l'Histoire de l'Astronomie, où je donne un précis de la vie de ce grand homme; je me bornerai donc ici à mettre le titre de tous les ouvrages qu'il a composés.

De novâ stellâ anno 1572, die Novembris 2 vesperi in asterismo Cassiopea circa verticem existente, annoque insequenti conspicuâ, sed mense Maïo magnitudine & sclendore jam diminutâ.

Oratio in Academia Hafniensi recitata anno

1574. de Disciplinis Mathematicis.

De mundi atherei recentioribus phanomenis Progymnasmatum Liber secundus. Uranibourg, \$1587. 458 Notices des plus celebres Auteurs

De mundi atherei recentioribus phanomenis; Progymnasmatum Liber primus. Uranibourg, 1589.

Epistolarum Astronomicarum Liber primus.

Uranibourg, 1596.

Astronomia instaurata Mechanica. Wandelburg. 1998.

Responsio Apologetica ad epistolam Scoti cu-

jusdam de cometa, anno 1577.

Epistola de confectione pestilentialis ad Rudolphum II Imperatorem.

De aere pestilenti corrigendo.

Elegia de exilio suo.

Tabula Rudolphina. Ulm. 1627. Elles ont été

publiées par Kepler.

Stellarum octavi orbis inerrantium accurata restitutio, ad Augustissimum Imperatorem Rudolphum II. De inerrantium stellarum verificatione prasatio.

Catalogus absolutissimus mille affixarum stel-

larum.

Historia calestis partes dua; quarum prior continet observationes Uraniburgicas, sexdecim libris inclusas, posterior observationes tum Wandesburgicas, tum Witterbenges, Pragenses & Benatianas quatuor libris inclusas.

Epistola ad Casparum Peucerum.

BRIGGS [Henri]. On croit que cet Auteur est né en 1560, dans un hameau nommé War-ley-Vod, dans la Province d'York. Il sit ses pre-mieres études dans l'école de Grammaire, qui étoit proche de ce hameau. Il alla de-là au College de Saint Jean, où il prit le dégré de Bachelier des Arts en 1581, celui de Maître en 1585,

DANS LES SCIENCES EXACTES. & la qualité de Membre en 1,88. Il s'attacha aux Mathématiques, & y fit des progrès si rapides, qu'en 1592 il fut reçu Lecteur & Examinateur en cette Science. Il eut ensuite la même fonction en Médecine. Dans ses études, l'art de guérir avoit fixé son attention, & il s'y étoit appliqué; mais les charmes qu'on éprouve dans l'étude des Sciences exactes, l'occuperent désormais entierement. Ce qui contribua encore à le fixer, c'est la chaire de Mathématiques du College de Gresham, à laquelle il fut nommé. Il en prit possession en 1596; & pour faire voir qu'il en étoit digne, il publia une Table pour trouver la latitude de quelque lieu que ce soit dans la nuit la plus obscure, sans le secours du Soleil, de la Lune & des Etoiles. Son secret consiste à se servir de la déclination de l'aiguille de la Boussole: moyen plus ingénieux que solide.

Il le comprit, & s'attacha à la Géométrie. Vingt-trois ans s'écoulerent sans qu'il parut aucun fruit de ses travaux. Il sut nommé alors à une chaire de Géométrie à Oxford, que le Chevalier Henri Savile venoit de sonder; & l'année suivante (1620) il mit au jour une nouvelle édition d'Euclide sous ce titre: Les six premiers Livres d'Euclide rétablis sur les anciens Manuscrits, avec la version de Frédéric Com-

mandin, corrigée en divers endroits.

On parloit beaucoup alors de l'invention des Logarithmes par Milord Neper. Notre Auteur, qui étoit ami de ce Milord, voulut coopérer à cette invention. On a vu dans l'histoire de la Géométrie l'utilité des Logarithmes, & combien est prodigieux le travail nécessaire pour en faire des Tables étendues. Neper ne pouvoit gueres calculer ses Tables tout seul. Briggs se chargea d'abord d'une partie, qu'il publia sous ce titre: Arithmetica Logarithmica, sive Logarithmorum chiliades triginta pro numeris naturali serie crescentibus, ab unitate ad 20,000 & 290,000, ad 100,000 & c.

Il comptoit aller plus loin; mais la contention de son esprit avoit été si grande, que les sorces lui manquerent absolument. Il promit dans sa Présace de continuer son travail lorsqu'il se seroit délassé. Mais un Mathématicien nommé Ulacq, le prévint par des Tables sort étendues, qu'il publia en 1628, & la mort interrompit l'exécution de ses nouveaux projets. Il expira le 26 Janvier 1630, à l'âge de soixante-dix ans.

Son convoi se sit avec pompe. Il sut enterré dans le sond du chœur de l'Eglise de ce College, dans le tombeau honoraire du Chevalier Henri Savile. Deux Membres distingués, nommés Guillaume Sellar & Hugues Cressy, prononcerent en son honneur, le premier, un Sermon, & le dernier, une Oraison funebre.

C'étoit un grand homme de bien, d'un accès facile à tout le monde, sans envie, sans orgueil, & sans ambition. Toujours gai, méprisant les richesses, content de son sort, il préféra l'étude & la retraite, aux postes les plus brillants & les plus honorables, & justifia parlà que la culture des Sciences conduit à la sagesse, c'est-à-dire à la véritable Philosophie.

GALILÉE. C'est à Florence (ou à Pise) que naquir ce grand homme, le 19 Février de l'an-

née 1564. Son Pere étoit un Gentilhomme fort riche & qui cultivoit les Sciences avec succès. Il éleva fort bien le jeune Galilée, & voulut qu'il étudiât en Medecine; mais l'amour des Mathématiques qu'il avoit commencé d'apprendre, le détourna de cette étude. C'est à la lumiere de cette Science qu'il connût tous les défauts de la doctrine d'Aristote, sur quelques questions de méchanique. Il indisposa par-là les Scholastiques, qui, l'inquiéterent tant qu'il prit le parti de quitter Pise, où il professoit les Mathématiques, pour se retirer à Padoue. Il étoit fort desiré dans cette Ville, & il y sur extrêmement accueilli.

Ayant appris, étant à Venise, l'invention du Telescope, il en composa un sur la description qu'on lui sit de cet instrument. Il en sit sur le champ usage, & enrichit par son moyen l'Astronomie de plusieurs belles découvertes. Il s'attribua celle des maches du Soleil par le Pere Scheiner, ou se rencontra avec lui pour l'observation de cestaches. Le Pere Scheiner, pour se venger de la gloire qu'il lui déroboit ou qu'il atténuoit en la partageant, le dénonça à l'Inquissition, comme soutenant le mouvement de la Terre, quoique ce sentiment parût opposé au texte de l'Ecriture-Sainte.

Le Tribunal de l'Inquisition manda Galilée, & l'obligea à se rétracter. Ce Savant voulut revenir de cette retractation; mais il sut arrêté de nouveau, & condamné à une espece de prison perpétuelle; car on lui désendir de s'écarter de plus de trois lieues du territoire de Florence. Il se retira à une maison de campagne, & y mourut le 18 Janvier 1642, âgé de près de soixante-dix-huit ans.

462 Notices des plus celebres Auteurs

Ses Ouvreges ont été recueillis & imprimés sous ce titre: L'Opere di Galileo Galileo Linceo, Nobile Florentino gia Lettore delle Mathematiche nella Universita di Pisa & di Padoua, dipoi sopra ordinaria nello studio di Pisa, Primario Filosopho, e Mathematico del Serenissimo Gran Duca di Toscana: dedicate al Serenissimo Ferdinando II Gran Duca. in-4°. 2 vol.

KEPLER [ Jean ], né à Viel, dans le Dui ché de Vittemberg, le 15 Décembre 1571, fit mal ses premieres études par la foiblesse de sa santé & la mauvaise fortune de son pere, qui étoit Gentilhommes. Dans ses études, il lut quelques livres d'Astronomie, qui lui sirent un plaisir infini. Dès-lors il s'attacha aux Mathématiques & y devint très habile en peu de temps. Il fut nommé Professeur de Mathématiques & de Morale à Gratz en Stirie, & publia en 1583 un Ouvrage singulier, dans lequel il détermina le rapport des distances des Planetes, par des analogies mystérieuses. Il se maria en 1597 avec une jeune veuve. A peine étoit-il marié, qu'il fut obligé de quitter Gratz à cause des troubles de la Religion. Il alla voir Tycho-Brahé à Prague, qui lui procura la protection de l'Empereur. Ce Prince lui donna la qualité de fon Mathématicien, avec le brevet d'une Pension assez considérable.

En étudiant les irrégularités du mouvement de Mars, il découvrit les deux fameuses loix du mouvement des Planetes, dont j'ai parlé dans l'histoire de l'Astronomie. Il voulut ensuite connoître la cause de ce mouvement, & donna dans des visions & des écarts étonnants. Il rétablit en quelque sorte sa réputation par ses découvertes sur l'Optique, & ses écrits sur la Géométrie.

Quelques chagrins domestiques causés par la mauvaise humeur, interrompirent quelquefois ses travaux. Il mourut à Ratisbonne le 15
Novembre 1630, âgé de soixante ans. Voici le
titre de ses principaux Ouvrages. 1. Mysterium
Comosgraphicum. 2. De Cometis. 3. Astronomia
nova seu Physica calestis de motibus stella Martis. 4. Epitome Astronomia Copernicana. 5. Paralipomena ad Vitellionem, Astronomia pars
Optica. 6. Dioptrica. 7. Stereometria doliorum
vinariorum.

FERMAT. Ce grand Mathématicien étoit Conseiller au Parlement de Toulouse, où il naquit en 1590, & y mourut en 1665. C'est tout ce qu'on sait de ce savant homme. Voyez le cinquieme volume de l'Histoire des Philosophes modernes. Ses Ouvrages ont été publiées en 1679, à Toulouse, sous le titre d'Opera Mathématica, en deux volumes in-folio.

GASSENDI. Le nom véritable de cet Auteur est Gassend, qu'on a changé en celui de Gassendi. Il naquit en 1592, le 22 de Janvier, à Chantersier, petite Ville de Provence. Son pere & sa mere étoient d'honnêtes gens, qui n'étoient pas riches. Ils ne songeoient pas à le faire étudier; mais les dispositions précoces du jeune Gassendi, leur firent faire un effort. En effet, à l'âge de quatre ans, il composoit & déclamoit de petits sermons. Il prit ensuite du goût pour l'Astronomie, de telle sorte qu'il se privoit du sommeil, asin d'avoir le plaisir de jouir

du spectacle d'un Ciel étoilé. Son pere parla de tout cela à son Curé, qui se chargea de l'inftruire.

Il fit de si grands progrès qu'au bout de trois ans il entendit assez bien le latin. Ses Parens l'envoyerent à Digne pour y achever ses études. Il y prosessa la Réthorique pendant une année. Il avoit eu cette chaire au concours, quoiqu'il n'eût que seize ans. En 1614, il sut nommé Théologal de Digne, & deux ans après on l'appella à Aix pour y aller remplir les Chaires de Prosesseur de Théologie & de Philosophie dans l'Université de cette Ville.

Il ne garda ces Chaires que huit ans. Il se retira à Digne, où il entreprit un Ouvrage contre la Philosophie d'Aristote. Il le sit imprimer à Grenoble, où il sut appellé pour les assaires de son Chapitre. Cet Auteur eut ensuite occasion d'étudier l'Anatomie, & composa un belécrit, pour prouver que l'homme n'est destiné à manger que du fruit, & que l'usage de la viande étoit contraire à sa constitution, abusis &

dangereux.

M. Peyresc, son ami, lui ayant communiqué un éloge d'Epicure, il conçut tant d'estime de ce Philosophe, qu'il sit des recherches infinies pour connoître sa vie & sa doctrine. C'est ce qui l'occupa pendant le reste de ses jours, quoique cette occupation sût quelquesois interrompue par des travaux Astronomiques, Métaphysiques ou autres, auxquels il se livroit suivant les occasions. Son Ouvrage sur Epicure, parut en 1649, en trois volumes in-folio, sous le titre: De vità, moribus & placitis Epicurii, seu animadversiones in decimum librum Diogenii Laertii.

DANS LES SCIENCES EXACTES. Laeriii. Il survecut peu à ce travail. Des incommodités fréquentes ruinerent sa santé & le conduisirent au tombeau le 24 Octobre 1655, à quatre heures après midi, âgé de près de soixante-quatre ans. Il mit la main de son Secrétaire sur son cœur, & dit : Voilà ce que c'est que la vie de l'homme. Ce furent ses dernieres paroles-Il est enterré à Paris, à la Paroisse de Saint Nicolas-des-Champs, dans le tombeau de la famille de M. de Monmort, l'un de ses amis, lequel fit élever un Mausolée sur sa tombe. On y voit son buste en marbre blanc, & au - dessous un marbre noir, chargé d'une Epitaphe. Voyez l'histoire de ce Philosophe, dans le troisieme tome de l'Histoire des Philosophes modernes.

DESCARTES. Ce grand homme est issu d'une des plus anciennes familles de Bretagne. Il naquit le 31 Mars 1596. Il sit paroître presque en venant au monde une passion extraordinaire pour l'étude. Il apprit fort promptement le Grec & le Latin, prit du goût pour la Poésie, & étudia la Mythologie. En étudiant la Logique, il reconnut que les Syllogismes ne servoient presque qu'à apprendre sans jugement les choses qu'on ignore; & quoi qu'il n'eût que quatorze ans, il réduisit toute la Logique à quatre régles qui ont servi de sondement à la nouvelle Philosophie. Il en sit de même pour la Morale.

Après avoir fini son cours de Philosophie, il étudia les Mathématiques, & ce sur avec un succès incroyable. Il voulut persectionner l'analyse des Anciens, & l'Algebre des Modernes. Il-

466 Notices des plus celebres Auteurs forma à cette fin un plan qui effraya tous les Professeurs, tant il étoit sublime & étendu. Aussi fortit-il du College en 1612, comblé d'éloges & de bénédictions. Il ne faisoit pourtant pas cas lui-même de ses connoissances, quoique admirées de tout le monde. Elles se réduisoient. selon lui, à des doutes, à des embarras, à des peines d'esprit. Cette pensée lui fit même abandonner l'étude; mais étant venu à Paris en 1614, & y ayant trouvé le P. Mersenne, avec lequel il avoit étudié, il eut occasion de parler des Sciences dont le P. Mersenne s'occupoit. Cela réveilla l'amour qu'il avoit eu pour elles, & cet amour dégénera bientôt en passion. Il se renferma dans une maison retirée du Fauxbourg Saint Germain, & suivit les recherches sur la Géométrie & l'Analyse des Anciens, qu'il avoit commencées au College.

Il fut troublé dans sa solitude par ses amis, qui découvrirent sa retraite au bout d'un an. C'étoient de jeunes Gentilhommes libertins, qui ne cherchoient que la dissipation & le plaisse des sens. L'étude avoit fait perdre à Descares le goût de ces choses auxquelles il avoit paruse livrer en arrivant à Paris. Pour se débarrasser de l'importunité de ses amis, il prit le parti de

quitter cette grande Ville.

Il partit pour les Pays-Bas, & entra dans les troupes du Prince Maurice, en qualité de volontaire. Ce Prince étoit alors à Breda, & Descartes s'y rendit. Il résolut, en arrivant, un Problème de Mathématiques très difficile, qu'on avoit proposé à tous les Géometres de la Terre, par une affiche ou placard. Il n'avoit cependant alors que vingt-un ans. Peu de tems après, étant

DANS LES SCIENCES EXACTES. allé à Ulm, il donna une preuve plus étonnante encore de sa sagacité. Dans une visite qu'il sit à M. Faulhaber, l'un des plus grands Mathématiciens de son temps, il se glorifia de connoître l'analyse des Géometres. M. Faulhaber prit cela pour une fanfaronnade. Mais Descarres l'ayant prié de lui faire quelques questions sur ce sujet, il y satisfit avec tant de justesse & de facilité, que Faulhaber ne cessoit de l'admirer. Il fit plus : il donna aussi aisément la solution de problèmes très difficiles, que ce Mathématicien proposoit dans un Traité d'Algebre qu'il avoit composé. Il ajouta en mêmetemps des Théoremes généraux qui devoient servir à la folution véritable de ces sortes de problèmes. Ce dernier trait frappa si fort Faulhaber, qu'il prit Descartes pour un ange, & qu'il chercha à s'assurer par ses mains, s'il avoit véritablement un corps, suivant le témoignage de ses yeux.

De Ulm, Descartes alla à Prague, qui avoit été le féjour de Tycho-Brahé. Il y entendit parler de ce grand Astronome, & tout ce qu'on lui en dit le consistma toujours plus dans la résolution qu'il avoit formée de ne s'attacher qu'à cultiver sa raison. Dès-lors il chercha une solitude où il put se livrer tout entier à ses propres réslexions: c'est ce qu'il trouva sur les fron-

tieres de Baviere.

Il s'enferma dans une chambre, où il fit mettre un poële. Là, seul, sans distraction, il établit pour premier principe de n'admettre pour vrai que ce qui lui paroîtroit évident. Il oublia tout ce qu'il avoit appris. Il forma une chaîne de connoissances certaines, dont il fit une mé468 Notices des plus celebres Auteurs thode, qui lui donna la clef des principales vé-

rités philosophiques.

Ses études le conduisirent aux questions les plus élevées de la physique. Il quitta sa retraite, alla en Italie, vint à Paris, & se retira en Hollande. Il avoit quitté le service & étoit maître de ses actions. Il put donc se livrer absolument à l'étude. Il reprit la suite de ses idées sur la Physique. Elles le conduisirent à la recherche d'une méthode par laquelle il put connoître la cause générale des phénomenes de la nature. Il fit ainsi un monde, ou un système du monde. Il ne publia pas d'abord cette production. Il crut devoir préluder par sa méthode pour bien conduire sa raison & rechercher la vérité dans les Sciences: méthode qu'il avoit composée à Ulm. Il ajouta à cet Ouvrage une nouvelle Géométrie.

Ce livre lui fit bien de l'honneur & lui procura beaucoup de chagrins. Il en éprouva surtout de cruels par les menées d'un homme puissant en crédit, mais foible en science & en probité. Il se nommoit Vacius. L'étude & la justice que les véritables Savans lui rendoient, le consolient de toutes ces persécutions Il reçut des lettres de la Princesse Elisabeth les plus obligeantes & les plus slatteuses.

La Reine Christine de Suede lui fit témoigner par l'Ambassadeur de France en sa Cour, combien elle l'estimoit, & avec quelle passion elle desiroit de le voir. Elle l'invita de la maniere la plus forte à lui procurer cette satisfaction. Descartes ne put se désendre de toutes ces politesses, & l'Ambassadeur de France, M. Chanut, acheva de le déterminer. Il partit pour Stockholm le premier de Septembre 1649, & y mourur le 11 Février 1650, âgé de cinquante-trois ans, dix mois, & onze jours. Voyez son histoire dans le troisieme Tome de l'Histoire des Philosophes modernes.

CAVALIERI [ Bonaventure ]. Il étoit de l'ordre des Jésuates & premier Professeur de Mathematiques au College de Boulogne. It naquit à Milan en 1598. Il montra dans sa jeunesse beaucoup de dispositions pour les sciences; mais quoiqu'il eut bien fait ses études. il négligea de les cultiver, ou n'en eutpas l'occasion. Ce fut une circonstance singuliere qui la lui présenta. Etant à Pise, où ses Supérieurs l'avoient envoyé, il fut attaqué de la goute. Les douleurs l'obligerent à garder la chambre. Benoît Castelli, disciple de Galilée, dont il avoit fait connoissance, lui conseilla, pour se désennuyer, de s'appliquer à la Géométrie: conseil étrange dans un pareil cas, où l'on exhorte à se diffiper & à s'amuser. Cavalieri le suivit pourtant, & malgré les angoisses que lui causoient de temps en temps son mal, il fit de si grands progrès qu'il entendit bientôt toute la Géométrie des Anciens; de sorte qu'en 1629, il imagina la Géométrie des indivisibles. Il composa ensuite un Traité des Sections coniques, & communiqua ces deux Ouvrages aux-Savans & aux Magistrats de Boulogne, pour obtenir une Chaire de Mathématiques dans l'Université de cette Ville, qui venoit de vaquer. Ils eurent tout le succès qu'il pouvoit en attendre: on les trouva fort beaux, & il fur nommé à la chaire vacante. Il mourut en 1647

470 Notices des plus celebres Auteurs & laissa plusieurs Ouvrages qui lui ont acquis

une grande réputation. En voici le titre:

Lo Specchio Ustorio, overo Trattato delle sectioni coniche, e alcuni loro mirabili effetti intorno al lume, caldo, freddo, suono, e moto ancora: da F. Bonaventura Cavalieri, Milanese, Giesuato di S. Girolamo, Autore, e Mathematico primario nell' inclito studiod ella Cita di Bologna. Bolog. 1731.

Directorium generale Uranometricum: in quo Trigonometria Logarithmitica fundamenta ac regula demonstrantur, Astronomicaque supputationes ad solam fere vulgarem additionem reducuntur. Opus utilissimum Astronomis, Geometris, &c. Authore Fr. Bonaventura Cavalerio. Bolog.

1632.

Geometria indivisibilium continuorum nova quadam ratione promota. Bologne, 1635.

Tabula Trigonometrica Logarithmitica.

Centuria di varii problemi per dimostrare l'uso e la falicità de' Logarithmi, nella Gnomonica, Astronomia, Geografia, Altimetria, Planimetria, Stereometria, e Atitmetica prattica; toccandosi anco qualche cose nella Mecanica, nell' Arte militare e nella Musica. Bologne, 1639.

Trigonometria Plana & Spharica, Linearis& Logarithmica, hoc est, tam per sinuum, tangentium & secantium multiplicationem, ac divisionem juxtà veteres, &c. Cum canone duplici Trigonometrico & chiliade numerorum absolutorum ab 1 usque ad 1000, eorumque Logarithmis ac differentiis. Bologne, 1643.

Exercitationes Geometrica sex. 1. De priori methodo indivisibilium. 2. De posteriori methodo indivisibilium, &c. Bologne, 1647.

DANS LES SCIENCES EXACTES.

ROBERVAL. Son nom est Personne; mais il n'est connu que sous celui de Roberval, qui est celui de sa Patrie. Il y naquit en 1602, & vint à Paris en 1627. Il se lia avec le P. Mersenne, qui lui procura la connoissance des Savans de cette Capitale. Il s'attacha à la Géométrie, & y fit assez de progrès: il passa même pour le plus grand Géometre de Paris. Cette réputation lui donna un ton de supériorité qui déplut à tout le monde. Il attaqua Descartes sans ménagement & sans avantage. Il fut Professeur au College Royal & à celui du College Gervais, fondé par Ramus, & Membre de l'Académie des Sciences de Paris, lors de son établissement en 1665. Il mourur au mois de Novembre de l'année 1675, âgé de soixante-treize

Aucun de ses écrits n'a paru au jour pendant sa vie. Ils n'ont été imprimés qu'en 1693, c'est-à-dire long-temps après sa mort. On les trouve dans le Recueil de divers Ouvrages de Mathématiques & de Physique de MM. de l'Académie des Sciences. Ces écrits consistent en un Traité des Mouvements composés, en un de la Trocoide ou de la Cycloide, en un des Indivisibles, & en un Mémoire intitulé: De recognitione & constructione aquationum.

HEVELIUS. [Jean]. C'a été un des plus habiles Observateurs qu'il y ait eu. Il avoit un très bel Observatoire fourni d'excellents Instruments dont il savoit se servir avec beaucoup de dextérité. Il s'appliqua de bonne heure à l'Astronomie, qu'il cultiva toute sa vie avec ane grande d'assiduité, quoiqu'il su successive.

Gg iv

472 Notices des PLUS CELEBRES AUTEURS ment Echevin & Senateur à Dantzick, où il naquit en 1611, & où il mourut en 1687, âgé de soixante seize ans.

Voici la liste de ses Ouvrages. 1. Selenographia. in-sol. 1647. 2. De motu Luna libratorio, in-sol. 1651. 3. De natura Saturni, facie ejusque phasibus, 1656. Prodomus Cometicus, 1664. Machina cœlestis pars prior. in-sol. 1673. 5. Annus Climatericus seu rerum uranicarum annus quadragesimus nonus. 6. Firmamentum Sobieskianum. 7. Prodromus Astronomia, seu Tabula Solares, & Catalogus sixarum. in-sol.

WALLIS [ Jean ]. Il naquir à Ashford, dans la Province de Kent, de Jean Vallis, Ministre de ce lieu, le 23 Novembre 1616. Il perdit son pere à l'âge de six ans. Sa mere lui sit faire ses premieres études à Leygréen, proche de Tenboden, & l'envoya en 1630 dans la Province d'Essex pour les continuer. Il passa de-là dans le College d'Emanuel, à Cambridge, & fit toujours des progrès extraordinaires. Il apprit de lui-même l'Arithmétique. L'étude de cette science des nombres le conduisit à celle des Mathématiques. Son esprit acquérant ainsi de nouvelles forces, il découvrit l'art de déchiffrer. Il reçut dans ce temps-là les Ordres sacrés: il se maria deux ans après. En 1649, on le nomma Professeur & Géometre à Oxford, & il fur un des premiers Membres de la Société Royale de Londres.

Il écrivit d'abord sur la Métaphysique & la Religion; & ces écrits l'engagerent dans des disputes de Religion qui sont toujours désagréables. Ses ouvrages sur les Mathématiques lui

DANS LES SCIENCES EXACTES. procurerent aussi une querelle avec le fameux Hobbes, dans laquelle il triompha. Il avoit été l'aggresseur, & avoit critiqué un Ouvrage de ce Savant, intitulé: De corpore Philosophico, dans un écrit qu'il publia fous le titre d'Elenchus Geometria Hobbiana. Il eut aussi une espece de dispute avec Pascal, au sujet d'un problème de Géométrie qu'il avoit résolu. Il écrivit sur presque toutes les parties des Mathématiques, & il eur pour les Mathématiciens de sa nation une estime qui le rendit quelquesois injuste pour les Géometres étrangers. Il apprit à parler à plusieurs personnes sourdes & muettes. Mais ce qui a fait sa réputation, c'est son Arithmétique des Infinis, production ingénieuse, qui a conduir aux plus belles découverres de Géométrie.

Il mourut le 28 Octobe 170;, âgé de quatrevingt-sept ans, trois mois & cinq jours. Il a été enterré dans le chœur de Sainte Marie, à Oxford, où on lui a érigé un monument, chargé de cette Epitaphe.

Johannes Vallis, S. T. D. Geometriæ Salvinianus, & Custos Archivorum Oxon. hic dormit. Opera reliquit immortalia. Ob. Oct. 28.A.D. 1703. atat. 87. Filius & Hares ejus Johannes Wallis de Soundes in com. Oxon. Armiger.

Ses Ouvrages sont imprimés en trois volumes in-folio, sous ce titre: Johannis Wallis S.T.D. Geometria Prosess. Salviniani in celeberrimà Academià Oxoniensi Opera Mathematica.

PASCAL. C'est à Clermont en Auvergne

476 Notices des plus celebres Auteurs Maître de Mathématiques, & l'année suivante il alla étudier en droit dans l'Univerfité de Leyde. It alla de-là à Breda, d'où il se rendit successivement dans le Holstein, en Dannemark, en France, & en Angleterre. Il vit ainst presque tous les Savans de l'Europe, & se fit connoître d'eux très avantageusement. Les progrès qu'il avoit faits dans les Mathématiques, & ses découvertes dans cettesscience lui avoient acquis une grande réputation. M. Colbert, qui ne perdoit pas de vue les hommes de mérite, voulut le fixer en France.Lorsqu'il repassa à Paris en 1663, ce Ministre lui sit des offres si flatteuses, qu'il promit de s'y fixer; mais sa santé qui se dérangeoit de temps en temps, l'obligea à deux reprises d'aller respirer l'air natal. Il résolur même, dans son dernier voyage à la Haye, de ne plus sortir de cette Ville, & il y mourut le 8 Juin 1695, âgé de soixante-six ans.

Hughens a écrit sur toutes les parties des Mathématiques, qu'il a enrichies de nouvelles découvertes, comme on l'avu dans cette Histoire des Sciences exactes. Ses Ouvrages sont imprimées en quatre volumes in-4°. dont deux sont intitulés, Opera varia, & les deux autres, Opera reliqua.

VAUBAN. Son nomest le Prêtre, & Vauban est celui d'une Seigneurie dont il prit le nom. Il naquit le premier Mai 1633. Sa famille est d'une bonne Maison de Nivernois, où sans donte il vit le jour. L'Auteur de son éloge, M. de Fontenelle, ne dit point le lieu de sa naissance: c'est une omission. Il entra qu service à l'âge de dix

DANS LES SCIENCES EXACTES. sept ans, & il s'y distingua si bien qu'en 1658 il conduisit en chef les attaques des sieges de Gravelines, d'Ypres & d'Oudenarde. Il fortifia ensuite des Places en Flandre, en Artois, en Provence & en Roussillon. Et au siege de Mastreicht, en 1673, il fit usage d'une nouvelle méthode pour l'attaque des Places, qu'il avoit imaginée depuis long-temps. Ses progrès furent toujours plus considérables, & les récompenses suivirent toujours ses succès. Il fut Brigadier d'Infanterie, Maréchal de Camp, Commissaire général des Fortifications, Gouverneur de la Citadelle de Lille, Grand Croix de l'Ordre de Saint Louis, Chevalier des Ordres du Roi, & Maréchal de France. Il mourut comblé d'honneurs, de bienfaits & de gloire, le 30 Mars 1707, d'une fluxion de poirrine, âgé de foixante-quatorze ans. Voici toute fa vie militaire en abregé d'après M. de Fontenelle. Il a fait travailler à trois cens Places anciennes. & en a fait trente-trois neuves : il a conduit cinquante-trois sieges, & il s'est trouvé à cent quarante actions de vigueur.

Toutes ses découvertes sur la Fortification sont exposées dans son Traité de l'attaque & de

la défense des Places.

LA HIRE [Philippe], naquit à Paris le 18 Mai 1640. Son Pere étoit habile Peintre, & il fut destiné à la même Profession. Il apprit le dessein & la Perspective, & s'amusa à faire des Cadrans Solaires. Il perdit son Pere à l'âge de dix-neuf ans, & se sentit attaqué alors de palpitations de cœur très violentes. On lui conseilla d'aller en Italie pour se guérir de cette 478 Notices des plus celebres Auteurs incommodité. C'est-là qu'il s'appliqua aux Mathématiques. Cette science lui sit oublier sa Patrie; mais sa mere, qui l'aimoit tendrement,

l'y rappella.

Il fit la connoissance, en arrivant, de M. Desargues, habile Mathématicien, & de M. Bosse, fameux Graveur. Ces deux hommes de mérite avoient composé un Ouvrage sur la coupe des pierres; mais ils ne crurent pas devoir le publier sans consulter la Hire. Cet Ouvrage parut en 1672, & on sut dans le monde la part qu'il y avoit. Il fut ainsi connu des Mathématiciens. Il donna de l'étendue & du corps à cette réputation naissante, par des Ouvrages qu'il publia en 1673 & 1676, & fut reçu de l'Académie des Sciences de Paris en 1678. Il fur employé, en y entrant, à la Méridienne de la France. Il mit ensuite au jour plusieurs écrits sur la Géométrie, l'Astronomie & la Méchanique, qui l'ont immortalisé. Il fut Professeur à l'Académie d'Architecture & au College Royal.

Il mourut le 21 Avril 1718, âgé de soixantedix huitans & quelques mois. Il avoit été marié deux sois, & avoit eu huit enfants de chacun de ces mariages. Voy. l'Hist. des Ph. mod. T. V.

Les principaux Ouvrages de cet illustre Auteur sont: 1. Traité du Nivellement, par Picard, mis en lumiere par M. de la Hire, avec des additions. 1684. 2, Sectiones conica in novem Libros distributa. 1685. 3. Ecole des Arpenteurs 1689. 4. Traité des Epicicloïdes. 1694. 5. Traité de Méchanique. 1695. 6. Tabula Astronomica Ludovici Magni jussu & munisicentia exarata.

DANS LES SCIENCES EXACTES. NEWTON [ Isaac ]. Ce grand homme naquit le 4 Janvier 1643, à Volstrope, dans la Province de Lincoln, de Jean Newton, Chevalier Baronet, Seigneur de Volstrope. Il ne commença à étudier qu'à l'âge de douze ans; parceque ayant perdu son pere étant encore enfant, sa mere n'eur pas l'attention de le faire instruire de bonne-heure. Cette Dame le destinoit même au commerce; mais Newton fit paroître tant de dispositions pour l'étude des Sciences, qu'elle lui laissa la liberté de suivre son goût. Il apprit les Mathématiques, & ce fut avec une facilité incroyable. Il n'avoit que vingt-un ans lorsqu'il découvrit le germe & même les principes de sa Méthode des Fluxions.

Il fut nommé peu de temps après Professeur de Mathématiques dans l'Université de Cambridge, & commença ses leçons par l'Optique. Il fut ainsi obligé d'étudier cette science, & cette étude le conduisir à sa découverte sur la lumiere & les couleurs. Le hasard lui sit saire celle de la gravitation. Etant seul dans un Jardin, il s'avisa de réstéchir sur la cause de la pesanteur, & ses réflexions produissrent les matériaux de son grand livre des Principes Mathématiques de la Philosophie naturelle, qu'il publia en 1687. C'est l'ouvrage le plus profond qui ait paru sur les Mathématiques. En 1704, il mit au jour un Traité d'Optique sur la lumiere & les couleurs, qui lui sir aussi beaucoup d'honneur. Les récompenses soutinrent toujours ces grands succès, & on lui rendit après sa mort, qui arriva le 31 Mai 1726, les mêmes honneurs qu'on lui avoit rendus 480 Notices des plus celebres Auteurs pendant sa vie. Voici la liste de ses Ouvrages:

1. Philosophia naturalis Principia Mathematica, in-4°. 1. Traité d'Optique sur les réstexions & les résractions, la lumiere & les couleurs, in-4°.1704. 3. Arithmetica Universalis. 1707. 4. La Chronologie des anciens Royaumes, corrigée. 5. Isaaci Newtoni, equitis aurati, Opuscula Mathematica, Philosophica & Philologica.

LEIBNITZ [Guillaume-Godefroi], naquit le 3 Juillet 1646, de Frédéric Leibnitz, Professeur de Morale & Gressier de l'Université de Leipsic, & de Catherine Schmuck, sa troisseme femme, sille d'un Docteur en droit. Il perdit son pere en bas-âge, & sa mere prit soin de son éducation. Il sit de rapides progrès dans les Belles-Lettres. Il étudia la Philosophie & les

Mathématiques avec le même succès.

A l'âge de vingt ans, il voulut prendre le bonner de Docteur, après avoir obtenu le dégré de Bachelier. Mais comme il n'avoit point l'âge requis par les Statuts de l'Université, il demanda une dispense qu'on lui refusa. Piqué de ce refus, il se dépita contre son pays. Il se retira à Altorf dans le Nuremberg, où non-seulement on lui conféra le grade qu'il demandoit; mais on lui offrit encore une Chaire de Professeur en Droit, qu'il refusa. Il alla à Nuremberg & s'engagea dans une Société de Chymistes, qui travailloient à la Pierre philosophale. Il fit connoissance dans cette Ville avec M. de Boinebourg, Chancelier de l'Electeur de Mayence, lequel lui conseilla de s'attacher à la Jurisprudence, & de présérer le séjour de Francfort à celui de Nuremberg. Leibnitz goûta

DANS LES SCIENCES EXACTES. 481 cet avis. Il s'occupa, en arrivant à Francfort, à composer une nouvelle méthode d'apprendre & d'enseigner la Jurisprudence, qu'il publia sous ce titre: Nova Methodus discenda docen-

deque Jurisprudentia.

Cet Ouvrage fut séverement censuré. Notre Auteur l'abandonna à son mauvais sort. Il en composa un autre qui fut très accueilli. Il parut, en 1668, sous le titre de G. G. Leibnitii arts combinatoria. L'année suivante il mit au jour un Ouvrage de politique, qui lui procura la Charge de revision de la Chancellerie à la Cour de Mayence. Il reprit ensuite l'étude de la Philosophie, pour laquelle il avoit une inclination dominante. Il écrivit sur la Philosophie d'Aristote & sur celle de Descartes. Il vint après cela à Paris pour y connoître les Savans qui fleurissoient dans cette Capitale, & se rendit de-là auprès du Duc de Brunswick, qui le sourenoit à Paris par ses biensaits.

Peu de temps après son arrivée, parut le projet des Acta Etuditorum. C'étoit un Journal dans lequel on se proposoit de recueillir les dissérents écrits ou découvertes des Savans, & de rendre compte de leurs Ouvrages. Ce projet plût à Leibnitz, & il résolut dy déposer ses nouvelles vues. C'est ce qu'il sit à la satisfaction du Public & des Journalistes; car les écrits de ce grand homme forment les pieces les plus curieuses & les plus savantes que contient ce Journal. Il y parut habile Chymiste, savant Physicien, Mathématicien du premier ordre, & grand Philosophe. Il se montra bientôt Théologien & Moraliste, par un Ouvrage qu'il publia en 1710, sous ce titre:

482 NOTICES DES PLUS CELEBRES AUTEURS

Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme, & l'origine du bien & du mal.

C'est le seul Ouvrage philosophique en forme
& séparé qui ait paru de lui. Toutes ses autres
productions, découvertes & vues nouvelles
sont imprimées, & dans les Acta Eruditorum,
& dans tous les autres Journaux du temps.

Sa dispute avec les Anglois sur l'invention du calcul dissérentiel vint troubler les satisfactions que lui procuroit la réputation qu'il s'étoit acquise. Il sut traité un peu injustement; & quoique vangé par le grand Bernoulli, il sut sensible à ce procédé. Il mourut au milieu de cette querelle le 14 Novembre 1716, âgé de soixante-dix ans, quatre mois & onze jours. Hist. des Philosophes modernes, Tom. IV.

FLAMSTÉED. Ce célebre Astronome Anglois naquit le 30 Août 1646 à Denby, dans le Comté de Derby. On ne sait point quelle étoit la profession de son Pere. Il fit ses études dans l'école publique de Derby, dont il devint le chef à l'âge de quatorze ans. Il s'étoit appliqué à l'Histoire Civile & Ecclésiastique; mais un de ses amis lui ayant prêté le Traité de la Sphere de Jean Sacrobosco, la lecture de ce livre lui donna du goût pour l'Astronomie. Il la cultiva dès-lors avec tant d'ardeur & de succès, qu'il devint un des plus grands Astronomes du desnier siecle. Il fur Astronome du Roi d'Angle. terre, & le premier Directeur de l'Observatoire Royal de Greenwich. Il avoit embrassé l'étar Ecclésiastique : ce qui lui procura un bénéfice, qu'il conserva jusqu'à sa mort arrivée le 10 Janvier 1720. On a deux Ouvrages de cet

homme célebre. Le premier intitulé: Doîtrine de la Sphere, imprimé en 1681, dans un Ouvrage posthume du Chevalier Jonas Moore, intitulé: Nouveau sy stême de Mathématiques; & le second, qui est posthume, a paru en 1725, en trois volumes in-folio, sous le titre d'Historia cœlestis Britannica.

BERNOULLI [ Jacques. ] Islu d'une Famille noble de Suisse, ce Philosophe vit le jour à Basse le 27 Décembre 1654. Son Pere [ Nicolas Bernoulli], qui le destinoit à être Ministre, lui sit faire ses études dans un Collège, où le jeune Bernoulli apprit le Latin, le Grec & la Philosophie Scholastique. Rien n'annonça dans ses études ce qu'il devoit être un jour. Mais ayant vu par hasard des figures de Géométrie, Bernoulli voulut les connoître, & par conséquent apprendre la Géométrie. Son pere, qui craignoit que cette étude ne le détournat de l'état qu'il devoit embrasser, lui défendit de s'y appliquer; de sorte que pour satisfaire son goût, il fut obligé d'étudier en cachete. Ses progrès furent si considérables, qu'il passa bientôt de la Géométrie à l'Astronomie. Il en eut une grande joie; & pour célébrer cette espece de triomphe, il fit un Medaillon dans lequel il représenta Phaéton conduisant le char du Soleil, & mit pour légende : je suis parmi les astres malgré mon Pere. Il auroit pu ajouter, sans conducteur & sans maître.

Il n'avoit que dix-huit ans. Il se fit connoître alors des Mathématiciens par la solution d'un problème de chronologie assez difficile. Quatre ans après il se mit à voyager. Etant à Geneve,

Hh ij

il apprit à écrire à une fille qui avoit perdu la vue deux mois après sa naissance, & il imagina pour cela un moyen nouveau. Il revint dans sa Patrie en 1680. Il résolut, en arrivant, de se consacrer entierement à l'étude des Sciences exactes. Il prit pour guide la Philosophie de Descartes, & la méthode de ce grand homme

l'éleva aux vérités les plus sublimes.

A la fin de la même année, il publia un nouveau système sur les Cometes, sous le titre de Conamen novi systematis Cometarum, pro motu earum sub calculum revocando & apparitionibus pradicendis. Il mit au jour peu de temps après (en 1682), une Dissertation sur la pesanteur de l'air, intitulée De gravitate Ætheris. Il se fit ensuite connoître d'une maniere beaucoup plus avantageuse. Leibnitz ayant donné en 1684, dans les Actes de Leipsick ( Acta Erudirorum) quelques essais du calcul dissérentiel, dont il cachoit l'art & les principes, Bernoulli, aidé de son frere cadet, auquel il avoit enseigné les Mathématiques, Bernoulli, dis-je, s'appliqua à deviner cette énigme, & il y réufsit si parfaitement, qu'il produisit par le secours de ce calcul les plus grandes merveilles. Il proposa & résolut des problèmes très difficiles. Son frere Jean Bernoulli en donna aussi la folution, & en tira avantage. Ce ton déplut à notre Auteur. Il voulut le rabaisser en défiant son Frere de résondre des problèmes, dont il croyoit être seul en état de donner la solution. De-là naquir une dispute assez vive entre ces deux Freres, qui passoient, à juste titre, pour deux Mathématiciens du premier ordre.

Il achevoit un grand Ouvrage sur l'art de

conjecturer, où il foumetroit le hasard & les probabilités au calcul, lorsqu'il mourut le 16 Août de l'année 1705, âgé de cinquante ans & sept mois. Il pria avant que de mourir, qu'on mît sur son tombeau une Spirale logarithmique, avec ces mots: Eadem mutata resurgo, saisant allusion à l'espérance des Chrétiens, représentée en quelque sorte par les propriétés de cette courbe. Ses Ouvrages sont imprimés en trois volumes in-4°, dont voici les titres: Jacobi Bernoulli Basiliensis opera Mathematica, 2. vol. De Arte conjectandi, 1 vol. in-4°.

VARIGNON (Pierre). L'Historien de l'Académie des Sciences (M. de Fontenelle) a oublié de marquer le jour de la naissance de cet Auteur. On sait seulement qu'il naquit à Caen en 1654. Son pere étoit Architecte & peu riche. Il le fit étudier au College des Jésuites. de cette Ville. Rien de tout ce qu'on enseigna au jeune Varignon, ne l'affecta beaucoup. Mais ayant vu son Pere tracer un Cadran solaire, il voulut savoir comment cela se faisoit. On lui en apprit la pratique, & onne lui parla pas de la théorie, parcequ'on ne pouvoit lui apprendre ce qu'on ne savoit pas. Notre Auteur jugea cependant que toutes ces regles devoient être fondées sur des principes. Il chercha quelque livre qui pût l'en instruire, & cette recherche lui procura les Elémens d'Euclide. Il en lut les premieres pages, & ce fut avec une satisfaction infinie. D'Euclide il passa aux Ouvrages, de Descartes, qui le firent à la fois Mathématicien & Philosophe.

Il se lia particulierement au College avec Hh iii

436 Notices des plus celebres Auteurs l'Abbé de Saint-Pierre, qui lui conseilla de venir à Paris pour se mettre à la source des connoissances. La fortune de notre Aureur n'étoit pas assez considérable pour se sourenir dans cette grande Ville; mais l'Abbé de Saint-Pierre se chargea de pourvoir à tout, quoi qu'il fût médiocrement favorisé de la fortune. Il y arriva en 1686, & alla se loger avec son ami l'Abbé de Saint-Pierre, dans le fauxbourg Saint Jacques. Il y vécut dans le plus grand recueillement. Il s'y livra entierement aux Mathématiques, & étudia avec tant d'application & de succès, qu'il publia en 1687 un Projet d'une nouvelle Méchanique. Cet Ouvrage fur très accueilli de tous les Savans. Il valut à l'Auteur une place à l'Académie des Sciences de Paris, & un Chaire au College Mazarin.

Trois ans après la publication de ce Projet, il mit au jour de Nouvelles conjectures sur la cause de la Pesanteur, qu'on ne trouva qu'ingénieuses; mais il parut bien plus grand lorsqu'il s'éleva à la Géométrie nouvelle des Infinis. Il fut un des plus zélés désenseurs de cette Géométrie, & il travailla à en éclaircir les endroits obscurs.

Son application & sa grande assiduité au travail altérerent beaucoup sa santé. Il tomba dans un accablement & une langueur dont il eut peine à revenir. Il se remit pourtant un peu; ce ne sur qu'une lueur, On le trouva mort dans son lit la nuit du 22 Décembre 1722, quoiqu'il eût paru bien portant la veille.

Il laissa trois Ecrits, un sur la Mâture des Vaisseaux, un autre sur les infiniment Petits, & le troisseme sur la Méchanique. Le premier de ces Ecrits n'a pas paru sous son nom. Les deux autres ont été publiés après sa mort, sous les titres qu'on va lire après celui de ses autres.

Ouvrages.

1. Projet d'une nouvelle Méchanique, 1687.
2. Nouvelles conjectures sur la Pesanteur, 1690.
3. Eclaircissements sur l'Analyse des infiniment.
Petits. 4. Nouvelle Méchanique, ou Statique, dont le projet sut donné en 1687. 5. Démonstration de la possibilité de la présence réelle du Corps de Jesus-Christ dans l'Eucharistie, imprimée en 1730, à Geneve, dans les Pieces sugitives sur l'Eucharistie. Voyez l'Histoire des Philosophes.

HALLEY | Edmond ], naquit dans un fauxbourg de Londres, le 19 Novembre 1656. Son Pere, qui étoit simple Citoyen de cette. Ville, lui fit apprendre les Langues grecque, latine, hébraique, & les Mathématiques. Halley fit tant de progrès dans la Géométtie & l'Astronomie, qu'il résolut, à l'âge de dix-neuf ans, un problème très difficile d'Astronomie: c'étoit de déterminer les Aphelies & l'excentricité des Planetes. Il se fit connoître par-là avantageusement de ses Concitoyens, tellement qu'ayant desiré d'aller dans l'hémisphere austral pour prendre un état des Étoiles de cet hémisphere, le Secrétaire d'Etat s'offrit de lui en faciliter les moyens. Sur le compte qu'il en rendit au Roi, Sa Majesté accorda libéralement. tout ce qui étoit nécessaire pour ce voyage. Il partit au mois de Novembre 1676, pour l'Isle de Sainte Helene, où il fit plusieurs observations Astronomiques.

A son retour, il sut reçu de la Société Royale. Hh iv de Londres, & se dévous absolument à l'étude de l'Astronomie. Il alla voir peu de temps après Hévélius à Dantzik. Il revint à Londres en 1680, & se maria deux années après. Il devint ami & disciple de Newton. C'est même à lui qu'on doit l'édition des Principes de Mothématiques de ce grand homme, publiés en 1687.

Il allia l'étude de la nature à celle de l'Astronomie. Il publia des Mémoires curieux & savans sur les Vents, sur le Baromerre, & sur la variation de la Boussole, &c. Il sit même un voyage exprès, pour constater la variation de la Boussole, & traça une Carte dans laquelle il marqua les endroits de la Terre où l'aiguille aimantée ne décline point. D'autres découvertes & de nouvelles vues sur l'Astronomie étendirent infiniment sa réputation. Tous les instants de sa vie furent marqués par quelque production considérable. Il jouit jusqu'en 1739 d'une parfaite santé; mais une espece de paralyse dont il fut alors attaqué, interrompie un peu ses études. Son mal augmenta par des dégrés insensibles, & le conduisit au tombeau le 25 Janvier 1742, à l'âge de quatre-vingt-trois

Toutes ses découvertes ont paru dans les Transactions Philosophiques. M. de Mairan, dans l'éloge qu'il a fait de ce grand Mathématicien, a rapporté les titres des Mémoires qui les contiennent. Ses Ecrits qui ont paru séparément, sont:

1. Catalogus stellarum Australium, sive supplementum Catalogi Tychoni, &c. in-4°. 1679.

2. Apollonii Pergai de scctione rationis Libri duo ex Arabico Manuscripto latine versi. in-8°. 1706.

3. Apollonii Pergei conicorum Libri octo, & Serent, Antissensis, de sectione cylindri & conilibri duo, in-folio, \$710.

L'HOPITAL [Guillaume-François de], naquit en 1661, d'Anne de l'Hopital, Lieutenant Général des Armées du Roi, & d'Elisabeth Gobelin, fille de Claude Gobelin, Conseiller d'Etat. Son Précepteur voulut mêler dans ses études des Langues, quelques connoissances Mathématiques. Le jeune l'Hopital y prit tant de goût, qu'il abandonna presque le latin. Le Précepteur se hâta de seconder cette inclination; mais comme il ne savoit que superficiellement la Géométrie, il ne put conduire long-temps son éleve, qui en apprit bientôt tout seul plus qu'il n'en savoit

Un jour étant chez le Duc de Roannès, il entendit parler d'un problème sur la Roulette ou Cycloide, qui paroissoit fort dissicle. Le jeune Mathématicien dit qu'il ne desespéroit pas de le résoudre. Il n'avoit que quinze ans, & cette proposition étoit si hardie, qu'on ne put lui pardonner sa présomption. Cependant l'Hopital résolut le problème, & en envoya

la folution au Duc de Roannès.

Il entra au service dans ce temps-là, & y cultiva les Mathématiques avec la même ardeur. A son retour à Paris, il apprit que le célebre Jean Bernoulli étoit dans cette grande Ville Il possedoir, avec son frere Jacques Bernoulli, tout le secret de la Géométrie des infiniment Petits, dont on parloit beaucoup. L'Hopital voulut apprendre cette science nouvelle, & emmena Bernoulli dans une de ses

490 Notices des plus celebres Auteurs Terres, pour lui arracher son secret. Ce grand homme le lui dévoila sans réserve, & résolut avec lui des problèmes très difficiles de Géométrie. Il devint ainsi si habile, qu'il entra en concurrence avec les plus grands Mathématiciens de l'Europe, pour la folution des problèmes qu'ils se déficient réciproquement de résoudre. Il mit le comble à sa gloire, en publiant en 1696 son Analyse des infiniment Petits. Il travailla ensuite à un Traité des Sections coniques; mais la mort le surprit au milieu de son travail. Une fievre, suivie d'une attaque d'apoplexie, le mit au tombeau le 2 Février de l'année 1704, âgé de quarantetrois ans. On n'a de lui que deux Ouvrages, mais qui sont très estimés, & très dignes de l'être: L'Analyse des infiniment Petits, pour l'intelligence des lignes courbes: in 4°. 1696. Et le Traité analytique des Sections coniques, & de leur usage dans la résolution des équations dans les Problèmes tant déterminés qu'indéterminés. in-4°. 1707.

AMONTONS [Guillaume]. Ce Méchanicien étoit fils d'un Avocat, qui quitta la Normandie, d'où il étoit originaire, pour venir s'établir à Paris. Il y naquit le 31 Août 1663. Il devint fourd étant au College, ce qui l'obligea d'interrompre ses études. Il étoit en troisieme. Sans occupation, & privé du commerce des hommes, il songea à s'en procurer une. Il imagina des Machines, & chercha le Mouvement perpétuel. Cette recherche inutile lui sit comprendre qu'il devoit y avoir des principes dans la Méchanique. Dans cette vue il étudia la Géométrie. Il l'appliqua ensuite à cette scien-

DANS LES SCIENCES EXACTES. 491
ce, & établit une théorie de frottements. C'est
ce qui a fait sa réputation. Il avoit écrit auparavant sur les Clépsidres, sur les Barometres,
les Thermométres, &c. mais cet Ouvrage est
presque sans mérite aujourd'hui. Il parut en
1695, sous le titre de Remarques & expériences physiques sur la construction d'une nouvelle
Clépsidre, sur les Barometres, Thermometres &
Hygrometres. C'est le seul livre qu'il ait publié.
Il mourut le 11 Octobre, âgé de quarante-deux
ans & trois mois.

BERNOULLI [ Jean ]. C'est le Frere de Jacques Bernoulli, dont on vient de parler. Il naquit à Bâle le 7 Août 1667, & montra presque en naissant les dispositions les plus heureuses pour l'étude. Il étoit à peine forti de l'adolescence, qu'il se fit connoître par une These qu'il écrivit en vers latins sur ce sujet : De igne labente. Peu de temps après, il prononça un Discours en vers grecs sur ce sujer: Les Princes son faits pour leurs Peuples. Son Frere lui apprit les Mathématiques, & bientôt le Disciple égala le Maître s'il ne le surpassa pas, quoique: ce Maître fût le plus grand Mathématicien de l'Europe. A l'âge de dix huit ans il imagina le Calcul différentiel, ou des infiniment Perits, d'après des idées vagues que Leibnitz avoit données de ce calcul, & trouva les premiers principes du calcul intégral. Cette découverte le mit en état de résoudre les problêmes les plus difficiles, & de faire les plus grandes choses.

En 1690, ce grand homme vint à Paris, pour y voir les Savans. Il fit connoissance avec le P. Mallebranche, Cassini, la Hire, Vari-

492 Notices des plus celebres Auteurs gnon, & le Marquis de l'Hopital. Ce Marquis fur si charmé de l'entendre, qu'il voulut l'avoir tout seul. Il l'emmena dans sa Terre, & résolut avec lui les problèmes les plus difficiles de la Géométrie. C'est-là que Bernoulli inventa le calcul exponentiel. Il propola à fon retour différents problèmes à résoudre aux Mathématiciens, & décerna les couronnes à Newton, à Leibnitz, & au Marquis de l'Hopital, c'est à dire aux plus grands Géometres du siecle. Son Frere concourut à ces prix, & lui en proposa. C'étoit une espece de dési, qui sit naître une querelle fort vive entre ces deux illustres Savans, laquelle ne fut terminée que par la mort de Jacques Bernoulli.

Il soutint aussi, avec Hartzoeker, Physicien célebre, une guerre sur le Barometre, & vangea Leibnitz de la sorte d'insulte que quelques Anglois, provoqués par Keil, lui firent au sujet du calcul dissérentiel. Les Anglois ne le ménageoient pas; mais toute l'Europe convint de sa supériorité, & lui donna la palme. Le grand Newton se ressentir un peu de ce combat. Notre Auteur, dans deux Pieces qu'il composa pour les prix de l'Académie des Sciences de Paris, & qui furent couronnées, attaqua son système du monde, & lui porta des coups qui l'ont

beaucoup endommagé.

Il écrivit sur la manœuvre des Vaisseaux & sur toutes les parties des Mathématiques, & les enrichit de grandes vues, & de nouvelles découvertes; de sorte qu'il a changé la face de presque toutes les Mathématiques. Il sur successivement Professeur de Mathématiques à Groningue & à Bâle, & mourur dans cette

derniere Ville le 1 Janvier 1748, âgé de soixante-dix-neuf ans quatre mois & vingt-quatre jours. Ses Ouvrages ont été recueillis en quatre volumes in-4°., qui ont été imprimés en 1742 sous ce titre: Johannis Bernoulli M. D. Matheseos Prosessories, &c. Opera omnia tam spartim edita quam hactenus inedita. Voyez l'Histoire des Philosophes modernes, Tom. IV.

WOOLF [Chrétien]. Il n'y a point de Savans qui aient tant écrit que ce Philosophe. Il composa deux cents volumes ou brochures, & il a traité & presque épuisé tous les objets des connoissances humaines. On ignore l'état de son pere. On sait seulement qu'il reçut le jour à Breslau en Silésie, le 24 Janvier de l'année 1679. Son goût pour les Sciences exactes se manifesta dès sa plus tendre jeunesse; mais comme on ne vouloit point qu'il s'y appliquât pour ne pas se distraire de ses études des Langues, il les étudia en secret. Il prit pour guide les Ouvrages de Descartes, qui lui firent faire des progrès considérables. Il résolut de commencer où Descartes s'étoit arrêté, & forma dès-lors le plan qu'il a si bien exécuté depuis de réduire toutes les connoissances philosophiques en systême. Il écrivit d'abord sur les Mathématiques. Quoiqu'il n'eût que vingt-quatre ans, il traita avec tant d'intelligence du calcul différentiel, qu'il se fit une réputation parmi les Géometres. Les Auteurs des Actes de Leipsick l'associerent à leurs travaux. Plusieurs Universités lui offrirent des Chaires à remplir; mais le Roi de Prusse par ses bienfaits, le sixa à Hall, où Sa Majesté le nomma Professeur de Mathémati494 Notices des plus celebres Auteurs ques. Il commença ses leçons par une nouvelle logique qui sût si goûtée, qu'on l'obligea de la rendre publique. Elle sut imprimée sous le titre de Penjées sur les forces de l'entendement humain & sur leur droit usage dans la recherche de la vérité. Il composa ensuite une Méthode, & des Elémens de Géométrie, de Méchanique & d'Hydrodynamique.

De-là passant aux propriétés de l'air, il trouva que ces propriétés étoient en assez grand nombre pour faire un corps de science. Ainsi il imagina & écrivit des Elémens d'Aréométrie. Recueillant ensuite ces différents Traités, il en forma un cours de Mathématiques, qui parut sous le titre d'Elementa Matheses

universa.

Un Discours qu'il prononça sur la Philosophie Chinoise, vint troubler la félicité dont il jouissoit. Un Docteur, nommé Lange, lui fit un crime des éloges qu'il donnoit à cette Philosophie dans ce Discours, & lui suscita rant de persécutions, qu'il fut obligé de quitter Hall, par ordre du Roi de Prusse, & les Etats de ce Prince, sous peine de la corde. C'étoit en 1723. Il se retira à Marbourg, où le Landgrave de Hesse-Cassel le demandoir depuis long-temps. Le Roi mieux instruit, voulut le rétablir dans son poste; mais Woolf s'excusa s'il refusoit ses offres. Ce ne fur qu'à la mort de ce Prince, & à l'avénement au Trône du Roi actuellement régnant, qu'il revint à Hall. Il fut nommé en arrivant, Conseiller Intime & Vice-Chancelier de l'Université, & y mourut le 9 Avril 1754, âgé de soixante quinze ans deux mois, deux semaines, & deux jours.

DANS LES SCIENCES EXACTES.

Ce n'est pas ici le lieu de donner une liste des Ouvrages de cet homme célebre, qui ont presque tous pour objet la Métaphysique, la Philosophie de Leibnitz, le droit de la nature & des gens, &c. Les écrits qu'il a composés sur les Sciences exactes sont imprimés dans les Actes de Leipsick, & on n'a d'ouvrages séparés là-dessus, qu'un Dictionnaire de Mathématiques, en un volume in-8°. en Allemand; des Tables, des Sinus, des Logarithmes, d'Architecture civile & militaire &c, imprimées aussi en Allemand, & le cours de Mathématiques dont je viens de parler, lequel est imprimé en cinq volumes in-4°, avec ce titte: Christiani Wolfii potentissimi Suecorum Regis, Hassia Landgravii Consiliarii regiminis, &c. Elementa Matheseos universa. 5 vol. in-40. Voy. l'Histoire des Philos, modernes, Tom. IV.

CLAIRAUT [ Alexis ], l'un des plus grands Géométres de ce siecle, naquit en 1711, de . . . . . Clairaut, habile Maître de Mathématiques. Depuis Pascal personne n'a montré plus de disposition pour les Mathématiques. A l'âge de douze ans, il écrivit comme, ce grand homme, sur les sections coniques; & à seize ans il composa des Recherches sur les Courbes à double courbure, qui auroient fait honneur au Mathématicien le plus profond. Des productions si belles en elles-mêmes, & si extraordinaires pour un enfant de cet âge. le firent regarder comme un prodige. On le fêta de toutes parts, & il n'avoit pas encore vingt ans, qu'il fût reçu à l'Académie des Sciences. On pensoir alors dans cette Académie à connoître la figure de

496 Notices des plus celebres Auteurs la Terre par la mesure de deux degrés du Méridien, l'un à l'Equateur, l'autre au Cercle Polaire. Deux Compagnies partirent à cet effet pour se rendre dans ces endroits. Celle qui alla au Nord, crut devoir s'aider des lumieres de notre jeune Géometre. Elle l'emmena avec elle & en retira les plus grands services. Il justifia aisément la bonne opinion qu'on avoit de lui; & bientôt après il étendit sa réputation par des Ouvrages très savans sur la Géométrie. Le goût pour cette science qui s'étoit manifesté de si bonne-heure, devint désormais un goût exclusif pour toute autre connoissance. Il résolut de le suivre, sans se permettre d'ailleurs la moindre distraction. Le nouveau calcul des infiniment Petits, piqua sur tout sa curiosité. Il y avoit alors très peu de Géometres en France qui entendissent parfaitement ce calcul. Clairaut avoit assez de sagacité pour l'étudier lui-même & pour y faire des progrès; mais il craignoit de n'en pas saisir toutes les finesses. Dans cette perplexité, M. de Maupertuis lui offrit de le mener chez Jean Bernoulli, l'un des Inventeurs de ce calcul, pour le prier de le mettre sur la voie. Il accepta avec joie cette offre, & demeura chez ce grand Mathématicien jusqu'à ce qu'il s'en fût rendu tous les artifices très familiers. De retour à Paris, il se hâta de mettre ses Instructions à profit. Il composa plusieurs beaux Mémoires, où il employa le calcul différentiel & intégral avec beaucoup de supériorité. Il perfectionna même le calcul intégral, en donnant un moyen de connoître si une différentielle est intégrable ou non. Son dessein étoit de se servir des nouveaux calculs, pour perfectionner

DANS LES SCIENCES EXACTES. tionner le système de Newton, qu'il avoit adopté. On ne pouvoit choisir un plus beau champ pour faire briller des connoissances géométriques. Newton n'avoit point calculé le mouvement de l'apogée de la Lune. Notre Géometre jugea ce travail digne de lui. Il trouva d'abord l'équation de la courbe que décrit la Lune, & il crut reconnoître que si la loi de l'attraction suivoit exactement le rapport renversé du quarré des distances, l'apogée ne feroit une révolution qu'en dix-huit ans, & elle la fait en neuf. D'où il conclut que la loi de l'attraction ne suit pas tout-à-fait le quarré des distances inverses, mais celle des quarrés plus d'une certaine fonction de ces quarrés, ou même d'une autre puissance de ces distances.

Cette découverte portoit un coup trop préjudiciable au système de Newton, pour ne pas allarmer les Newtoniens. L'un d'eux, nommé Don Wanmesley, prétendit que Clairaut s'étoit trop pressé de rectisser la loi de l'attraction. Il examina ses calculs, & crut qu'il y avoit de la méprise. Il composa là-dessus un écrit pour mettre cette méprise au jour. M. de Busson se joignit à Don Wanmesley, & voulut justisser par des raisonnemens métaphysiques, la loi de l'attraction, telle que Newton l'avoit établie. Notre Géometre répondit à ces Critiques, & corrigea son calcul & ses conclusions.

Des Mémoires curieux qu'il publia sur la Dynamique, préparerent en quelque sorte un nouveau travail sur le système Newtonien. Il sur un des premiers Mathématiciens de l'Europe qui résolut le problème des trois Corps. On appelle ainsi un problème où il s'agit de

498 Notices des plus celebres Auteurs déterminer la courbe que décrit un corps par l'action de deux autres en mouvement. La lolution de ce probleme le mit en état de renter la solution d'un autre problème encore plus difficile: c'étoit de fixer le tems du retour de la Comete de 1759. Il fit à cet effet un travail prodigieux; mais ses calculs, quoi que très exacts & très multipliés, annoncerent le retour de la Comete trois mois trop tard; au lieu que ceux d'Halley s'accorderent fort bien avec l'événement. Il est vrai que Clairaut avoit fondéses calculs sur l'hypothese de l'attraction mutuelle des corps; & dans cette hypothese, qui n'étoit qu'une hypothese, il étoit entré dans ses calculs une infinité d'élémens, tandis que Halley s'étoit borné à un calcul purement géométrique.

Dans le tems qu'il étoit occupé à ce travail, il fut chargé de travailler au Journal des Savans. C'étoit en 1755. Je ne sais pas s'il me convient de dire que c'étoit une place que j'avois eue en 1752, que dissérentes manœuvres m'avoient sait abandonner, & que M. Bouguer qui s'en étoit emparé à la fin de cette même année, & qui devoit me la rendre, avoit prosité du temps où je sus en Provence pour la céder à note Géometre; mais je dois écrire qu'il remplit ma place parsaitement bien. Ses extraits des Livres de haute Géométrie (car il n'en sais soit pas d'autres), sont très estimés, & méritent de l'être.

En 1751, l'Académie de Pétersbourg ayant proposé pour prix la cause des inégalités du mouvement de la Lune, Clairaut composa une piece qui sur couronnée, dans laquelle il déduisit de l'attraction la théorie de cette planette fecondaire. Son travail, & celui qu'il avoit fait fur la Comete de 1759, furent un sujet de dispute avec M. d'Alembert. Notre Géometre étoit sensible & aimoit assez la vérité pour la défendre avec chaleur. Il prenoit donc un vis intérêt à ses sentiments, lorsqu'il croyoit être sondé à les soutenir. C'est ce dont j'ai été moi-même témoin.

M. Muller, Professeur de Mathématiques à l'Ecole Royale de l'Artillerie de Wolvich. m'ayant prié de veiller à l'édition de son Traité analytique des Sections coniques, fluxions & fluentes, &c. je trouvai dans cet Ouvrage des remarques sur la théorie de la Terre de Clairaut. Comme je connoissois sa sensibilité, je ne crus pas devoir laisser imprimer ces remarques sans lui en faire part. Il en fut très touché, & me fir l'honneur de m'écrire une lettre, où il répondit à M. Muller, en me priant de la faire imprimer à la fin du livre du Iraité analytique des Sections coniques, &c. Quoique M. Muller fût très maltraité dans cette lettre, je ne crus pas devoir refuser cette satisfaction à notre Géometre, & je me contentai d'y mettre une petite notte pour me justifier envers M. Muller, laifsant du reste le Public juge de ce différend.

Je ne sais pas comment les Anglois, & M. Muller en particulier, accueillirent cette réponse, mais Clairaut ayant voulu concourir au prix des Longitudes, que les Anglois ont promis à ceux qui donneroient une solution approchée de ce problème, reçut une mortification à laquelle il fut très sensible. Il s'agissoit pour cette solution d'avoir des Tables exactes du mouvement de la Lune. M. Mayer en avoit envoyé à la Société Royale de Londres, qui avoient été fort accueillies & bien récompensées. Notre Géometre crut qu'on pouvoit avoir des Tables plus exactes encore que celles de M. Mayer. Il en calcula de nouvelles; & persuadé de leur bonté, il les adressa à la Société Royale. Mais on n'en pensa pas comme lui. Ces Tables lui furent renvoyées sans récompense. Il sur très affligé de cette espece de resus. On dit même que le chagrin qu'il en eût inslua sur sa santé. Une sievre se joignit à cette indisposition, & le condussit en huit jours au tombeau. Il mourut au mois de Mai de cette année 1765, âgé de cinquantetrois ans & quelques mois.

Clairaut étoit bon & obligeant. Quoiqu'il sût naturellement froid, il aimoit assez à rendre service. Il avoit appris à peindre, & il faisoit passablement le Paysage; mais on voyoit bien que son imagination ne secondoit pas son pinceau. Elle ne le servoit que dans le calcul qui l'avoit rendu presque insensible à toute autre connoissance. Aussi faisoit-il un cas infini des Géometres purs ou des Calculateurs, & les plaçoit sans saçon au premier rang des hommes de génie.

# TABLE

## DES MATIERES.

### A

| An course Table de la multiplication des Non         | shraa e |
|------------------------------------------------------|---------|
| ABAQUE, Table de la multiplication des Non           | 10165   |
| par qui inventée,                                    | pag. 3  |
| Aberration. Histoire de la découverte de ce mouv     |         |
| des Ergiles,                                         | 169     |
| Académie. Origine de ce mot. Description de la pro-  | emiere  |
| Académie,                                            | 65      |
| Acceleré. Voyez Mouvement.                           | •       |
| Acoustique. Objet de cette science, & son histoire   | 336     |
| Age. Ses divisions,                                  | 200     |
| Age de la Lune. Moyen le connoître,                  | 197     |
| Aimant. Sa propriété de se diriger au Nord; quai     | ad dé-  |
| . couverte,                                          | 209     |
| Algebre. Son objet & son histoire,                   | 3.2     |
| Philosophique,                                       | ζΓ      |
| Analeme. Description de cet Instrument               | 730     |
| Analyse. Par qui inventée,                           |         |
| Angle de contingence, est un angle rectilique. Dispu | 65      |
| fujet,                                               |         |
| Anneau de Saturne. Sa découverte, & par qui,         | 83      |
| Annea I un sire. De combien de ioure elle oft com-   | 160     |
| Année Lunaire. De combien de jours elle est com      |         |
| 4 10 12 20 20 21 21 21 20 20 20                      | 180     |
| Année Solaire. Par qui déterminée pour la premier    | -       |
|                                                      | 179     |
| des Grecs,                                           | 183     |
| des Arabes,                                          | ibid.   |
| des Perses,                                          | ibid.   |
| de Romulus,                                          | 184     |
| - de Numa Pompilius,                                 | 185     |
| - de Jules-César,                                    | 189     |
| de Jesus-Christ. Erreur considérable à ce            | fujet . |
| •                                                    | 20 Ē    |
| Antipodes. Par qui reconnus,                         | T2.0    |
| li iii                                               |         |
| ~* -· <u>J</u>                                       |         |

| 502                   | T         | A      | B       | L      | E          |                   |             |
|-----------------------|-----------|--------|---------|--------|------------|-------------------|-------------|
| Acût. Etymol          | logie de  | ce n   | not .   |        |            |                   | 188         |
| Approximatio          | n. Ce o   | que c' | est , s | & fon  | ulag       | е,                | 48          |
| Arbalete. Par         | qui inv   | entéc  | , & (   | on ut  | ilité,     | •                 | 208         |
| Arc' en-ciel. S       | ion hist  | oire 8 | & fa    | caufe. | •          |                   | 250         |
| Architecture          | Civile.   | Son h  | iftoi   | e,     |            |                   | 386         |
|                       | Militai   | re. So | n hist  | oire , | <b>)</b> . |                   | 393         |
|                       | Navale.   | Son    | histo   | ire,   |            |                   | 400         |
| Arithmétique          |           |        |         |        |            |                   | 1           |
| Arishmesique          | arenau    | e. In  | venti   | on pr  | ofond      | e d' Arc          | himede<br>c |
| pour calcul           | er le no  | mbre   | des g   | grains | de la      | ble qui !         | ont au      |
| bord de la l          |           |        |         |        | ,          |                   | 7           |
| Arithmetique          | decima    | le. Pa | ar qu   | i inv  | entée ,    | ,                 | 19          |
| Arithmétique          | Kabdol    | ogiqu  | e. En   | quo    | clic       | contite,          |             |
| inventeur,            |           | ٠.     | - 1/    |        |            |                   | ibid.       |
| Arithmétique          |           | inis.  | Sa de   | nnite  | on, I      | on in <b>Ve</b> r |             |
| fon utilité           |           |        | OL:     | 1.     |            | A 1               | ,. 22       |
| Arithmétique          |           | uque.  | Obj     | et ac  | cette      | Arithme           | -           |
| & foni nve            |           | :-     | :       | i      | 7 .:1      | hmiam b           | 24          |
| Arithmétique          | Dinan     | , 111  | nagin   | ee pa  | I TIE      | muz, a            | -           |
| quoi,<br>Arithmétique | a alaul   | :-     |         | . ahia |            |                   | 25          |
| Artinmenque           |           |        |         |        |            | onfifte,          | 27          |
| application           |           |        |         |        |            |                   |             |
| curieux.              | . 4 14 10 | JIULIO | n uc    | dille  | 1.0112     | Proorcin          | ibid.       |
| Armilles. De          | Crintia   | n de   | cet Tr  | Arne   | nent       |                   | 129         |
| Artillerie. So        |           |        |         |        |            |                   | •           |
| Aftres : font         |           |        |         |        |            |                   | 397<br>119  |
| - de pier             |           |        | Y       | -      | ,          |                   | 110         |
| Astronomie.           |           | toire. |         |        |            |                   | 117         |
| Aimosphere.           |           |        |         | effer  | _          |                   | 329         |
| Auraction.            |           |        |         |        |            |                   | ,-,         |
|                       | Objet de  | es tra | vaux    | des p  | lus gr     | ands Géo          | metres      |
| de nos jou            | rs. Pré   | face.  |         | I      | O          |                   | ,           |
| Avril. Etyn           | ologie    | de ce  | mot     | •      |            |                   | 184         |
| Automates.            | Descrip   | tion ( | des pl  | us be  | aux,       |                   | 312         |
| Axiomes. F            | ondeme    | ns de  | s Scie  | ences  | exact      | es. Préfa         |             |
|                       |           |        |         |        |            | •                 |             |

B.

BALANCE. Régle sur l'équilibre de cette machine, 284
Barques. Quand inventées, 204
Basse: est formée de la proportion de trois notes, & est la base du principe de l'harmonie & de la mélodie, 371

| D 2 0 3 1 1 m 2 2 2 0                                 |            |    |
|-------------------------------------------------------|------------|----|
| DES MATIERES.                                         | 5,0.3      |    |
| Bastion. Par qui inventé,                             | 39&        |    |
| Batteries à ricochet. Par qui inventées,              | 407        |    |
| Belier, machine de guerre. Quand imaginée, & p        | _          |    |
| B mol. Son origine,                                   | 394        |    |
| Boussole Quand & par qui inventée,                    | 35₹<br>209 |    |
| Bruit. Différence entre le bruit & le son,            | 36g        |    |
| •                                                     | · -,       | ٠, |
| c.                                                    |            | ,  |
| CABINET de couleurs. Maniere de le faire,             | 269        |    |
| Cadran Solaire. Ce qu'on entend par ce mot,           | 1.73       |    |
| Le premier a été tracé à Rome.                        | ibid.      |    |
| Différentes especes de Cadrans,                       | 175        | -  |
| Calcul des infiniment Petits. Voyez Calcul différen   | rtiel.     |    |
| Calcul différentiel. Son objet, sa découverte, &      | ion hil-   |    |
| toire,                                                | 106        |    |
| Calcul exponentiel. Définition de ce calcul, &        |            |    |
| découvert,                                            | 107        | •  |
| Calcul de probabilité. Calcul par lequel on déter     |            |    |
| probabilité des évenemens de la vie. Principe calcul. | es ac cc   |    |
| Usage de ce calcul pour est                           | imer ka    |    |
| probabilité que donne le témoignage des homm          |            |    |
| Pour déterminer la durée d                            |            |    |
| riages,                                               | 54.        |    |
| Pour connoître le tems où le                          | monde      |    |
| doit finir,                                           | 56         |    |
| Calcul des rentes viageres. Maniere de régler ces re  |            |    |
| Calendo. Ethymologie de ce mot, & son usage,          | 186°       |    |
| Calendrier. Distribution des temps imaginée par Ro    | 184        |    |
| Réformé par Jules-César,                              | 189-       |    |
| par Grégoire XIII,                                    | 192        |    |
| Canon. Quand invente,                                 | · • ·      |    |
| Caratteres. Origine des caracteres d'Arithmétique     | 17         |    |
| Inventés par les Arabes,                              | 16         |    |
| De l'Arithmétique des Hébreux,                        | 14         | ;  |
| des Grecs,                                            | 15.        |    |
| des Romains                                           | 16         | 1  |
| algébriques. Ceux des Grecs,                          | 3.3        |    |
| Carroffe qui marche tout seul. Sa description,        | 45<br>312  |    |
| Farroge qui marche tout teur, sæ destripcion,         | 7          |    |
| ,                                                     |            |    |
|                                                       | ,          |    |
|                                                       |            |    |
|                                                       |            |    |
|                                                       |            |    |

|   | COA TABLE                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • |                                                                                                          |
|   | Carres réduites. Par qui inventées, 211  de la France perfectionnées, 166                                |
|   | celestes. Quelles sont les meilleures,                                                                   |
|   | Marines. Par qui inventées,                                                                              |
|   | Cascades. Méthode pour résoudre les équations. En quoi                                                   |
|   | elle consiste,                                                                                           |
|   | Catalogue des Etoiles. Auteur du premier, 125                                                            |
|   | Augmenté par Tycho-Brahe, 145                                                                            |
|   | par Halley, 168                                                                                          |
|   | Cataracte. Problème d'Hydraulique résolu par Newton,                                                     |
|   | 325                                                                                                      |
|   | Catapulte. Description de cette Machine, & son usage,                                                    |
|   | Catantaiana Sa 1/Gairian                                                                                 |
|   | Cartilianes Courbes imaginées par Tichirnay Co.                                                          |
|   | Caustiques. Courbes imaginées par Tschirnausen, 114                                                      |
|   | Centre de gravité. Celui de tous les conoïdes déterminé, 89 des parties du cercle & Ide l'ellipse, 90    |
|   | Des figures planes & des lignes courbes,                                                                 |
|   | ibid.                                                                                                    |
|   | Centre de percuission. Par qui déterminé, 394                                                            |
|   | d'oscillation. Par qui découvert, ibid.                                                                  |
|   | Dispute sur la détermination de ce                                                                       |
| • | centre. 296                                                                                              |
|   | Cercle. Belles propriétés de cette figure, découvertes par                                               |
|   | Thalès,                                                                                                  |
|   | — De toutes les figures du même contour, il est la                                                       |
|   | plus grande, 62                                                                                          |
|   | Rapport de son diametre à sa circonférence, dé-                                                          |
|   | terminé par Archimede, 71                                                                                |
|   | Déterminé avec plus de précisson par plusieurs                                                           |
|   | Géometres, 85                                                                                            |
|   | Sa quadrature ( ou le rapport exact de son dia-<br>metre à sa circonsérence), cherchée par Anaxagore, 61 |
|   | Résolue par Grégoire de Saint-Vincent, Jésuite,                                                          |
|   | suivant quelques Géomotres, & erreur de ce Jésuite                                                       |
|   | découverte & démontrée,                                                                                  |
|   | Chaise marine. Sa définition & son usage, 233                                                            |
|   | Chambre obscure. Ce que c'est, & par qui découverte, 245                                                 |
|   | Chapelet, Machine hydraulique. Par qui inventée, 326                                                     |
|   | Chapiteau. Son origine, 388                                                                              |
|   | Ses différentes especes. Voyez Ordre.                                                                    |
|   | Charriot à voile. Par qui inventé. 286                                                                   |
| , | Chiffre. Etymologie de ce mot,                                                                           |
| • |                                                                                                          |
|   | •                                                                                                        |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |
|   |                                                                                                          |

| DES MATIERES.                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Phase Parties Grade show Josephan                                                   | 505                       |
| Choc. Regles fur le choc des corps,                                                 | 294                       |
| Chromatique, genre de Musique. Sa découverte,                                       | 347                       |
| Chromatique des couleurs. Ce qu'on entend par-là                                    |                           |
| Chronologie. Son histoire ,<br>Chûte des corps. Méprise d'Aristote sur la loi , & . | 176                       |
|                                                                                     |                           |
| verte de cette Loi,<br>Ciel chrétien, par qui composé,                              | 287                       |
| Cieux plus durs que le diamant,                                                     | 143                       |
| Cilindre. Belles propriétés du Cilindre, découver                                   | 154                       |
| Archimede,                                                                          | =                         |
|                                                                                     | 71                        |
| Son rapport au cône, Cissoite. Ligne courbe découverte par Diocles, &               | 92<br>2 som               |
| ment,                                                                               | _                         |
| Clavessin oculaire. Sa description                                                  | 7 <b>6</b><br>16 <b>9</b> |
| Clefs, par qui inventées,                                                           |                           |
| Clepsidre. Par qui inventée, & description de la pi                                 | 352<br>remier <b>e</b>    |
| qui a paru.                                                                         | 18I                       |
| Climatérique. Quelles sont les années qu'on appelle                                 |                           |
| Colonne. Son origine & son usage,                                                   | 3.87                      |
| Combinaison. Définition de ce mot,                                                  | 12                        |
| De dix hommes assis sur une table                                                   |                           |
| vingt-trois lettres de l'alphabet,                                                  | 13                        |
| Cometes. Ce ne sont point des Météores, mais de                                     |                           |
| bles Planetes,                                                                      | 141                       |
| Par qui observées exactement pour la p                                              | •                         |
| fois,                                                                               | 135                       |
| Se meuvent dans des orbites fort éloig                                              |                           |
| celle de la Lune;                                                                   | ibid:                     |
| Route de celle de 1680, tracée par Caff                                             | îni . 161                 |
| Retour de celle de 1682, prédit par Hal                                             |                           |
| Comma. Ce que c'est,                                                                | 346                       |
| Compas. Par qui inventé,                                                            | ΄ ΄ς8                     |
| azimuthal. Description de cet Instrum                                               |                           |
| par quitinventé,                                                                    | 220                       |
| de proportion, inventé par Byrge,                                                   | 87                        |
| de variation. Ce que c'elt,                                                         | 110                       |
| Comput Julien. Ce que c'est.                                                        | 189                       |
| Conchoide. Courbe inventée par Nicomede,                                            | 76                        |
| Concert des Astres,                                                                 | 120                       |
| Cone. Voyez Sections coniques.                                                      | •                         |
| Conoides. Ce qu'on entend par ce mot,                                               | 73                        |
| Consonnance. Ce qu'on entend par ce mot,                                            | 346                       |
| Constellations. Par qui formées,                                                    | . 125                     |
|                                                                                     | •                         |

| 406 TABLE                                        |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Leurs noms, & système sur l'origine              | dec   |
| noms,                                            | 15    |
| Confiruction géométrique. Sa définition,         | 4     |
| Contre-garde. Par qui inventée,                  | 40    |
| Couleurs. Leur cause,                            | 25    |
| Sentiment là-dessus d'Epicure, de Pyth           | agore |
| d'Empedocle, de Zenon, d'Aristote, &c.           | 24    |
| Couleurs [ Gradation des ]. Voyez Cabinet.       |       |
| Courbe de M. de Beaune,                          | 10    |
| du visage de l'homme,                            | ibid  |
| Courbes. Leurs propriétés découvertes,           | 99    |
| Soumises au calcul,                              | 104   |
| Leur rectification ou longueur déterminée,       | ibid  |
| Leur théorie perfectionnée,                      | 10    |
| Crépuseule. Jour du plus petit déterminé,        | 84    |
| Crible d'Erastotene. Ce que c'est,               | 7     |
| Croches. Par qui inventées,                      | 354   |
| Cristallin. Voyez Œil.                           |       |
| Crifallins. Cieux ainsi nommés, & par qui,       | 12    |
| Cube. Sa duplication demandée par l'Oracle,      | 64    |
| Solution de ce problème abandonnée par P         | laton |
| & trouvée par Hypocrate,                         | 66    |
| - Résolu par Isidore                             | 76    |
| Cycle Solaire defini,                            | 19    |
| Lunaire. Par qui découvert,                      | 18:   |
| Cycloide. Histoire de cette courbe,              | 9.    |
| Sa propriété remarquable,                        | 29    |
| Cyclocilindrique. Ce que c'est que cette courbe, | 9     |
| D.                                               |       |
| Description Francisco Income                     |       |
| D'act du Maridian ma Guel et Caralana            | 18    |
| Degré du Méridien mesuré, & sa valeur,           | 16    |
| Demi-Lune. Par qui inventée,                     | 40    |
| Dérive. Dispute sur la maniere de la déterminer, | 22    |
| Diametre. Voyez Cercle.                          | 1     |
| Diametre apparent d'un Astre. Par qui mesuré p   |       |
| premiere fois,                                   | 12    |
| Ceux du Soleil & de la Lune déterminés           |       |
| Mesurés de nouveau avec exactitude,              | 16    |
| Diatonique. Sa définition,                       | 34    |
| Dieu geometrise sans cesse,                      | 6     |
| Dieze. Son caractere,                            | 35    |

| D = 0 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4                                 | * ***              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DES MATIERES                                                                |                    |
| Différence des Méridiens. Voyez Longisude                                   |                    |
| Différentiel. Voyez Calcul différentiel.                                    | <b>.</b>           |
| Dioperique. Sa définition, & à qui on la doi<br>Diffonance. Sa définition,  |                    |
| Distance du Soloil à la Terre, déterminée pa                                | 346<br>r Arikaran  |
| · ·                                                                         | 123                |
| Par Hipparque,                                                              | 125                |
|                                                                             | ibid.              |
| Division de Nonius. Ce que c'est,                                           | 84                 |
| Dominicale. Voyez Lettre.                                                   | •                  |
| Duplication du Cube. Voyez Cube.                                            |                    |
| <b>T</b> -                                                                  | . •                |
| E.                                                                          | •                  |
| ECHECS [Jeu d']. Quand imaginé, & pa                                        | ar qui? 8          |
| Eclipses. Par qui prédites pour la premiere se                              | ois 118            |
| Leur caule singuliere,                                                      | 119                |
| Meilleure maniere de les calculer                                           |                    |
| doit,                                                                       | 167                |
| Leur retour périodique remarqué                                             | -                  |
| déens, Examiné par Halley                                                   | 117                |
| Ecliptique. Sa Définition. Son obliquité ren                                | 169<br>Amande Dour |
| la premiere fois: Par qui,                                                  | 119                |
| déterminée,                                                                 | 131                |
| Plusexa                                                                     | ctement, 159       |
| Ellipse. Courbe formée pour la section d'un                                 |                    |
| ainsi nommée,                                                               | 75                 |
| Elt la courbe que décrivent les Plan                                        |                    |
| Enharmonique. Genre de musique. Par qui r                                   |                    |
| Epacte. Sa définition, & son Auteut,<br>Ephémérides. Voyez Tables célestes. | 1 93               |
| Epicicle. Sa définition, & par qui imaginé,                                 | 118                |
| Epicicloide. Propriété importante de cette c                                | ourbe, 301         |
| Equateur. L'un des cercles de la sphere. Par qu                             |                    |
| Equations. Leur définition,                                                 | 3.6                |
| du premier, du second, du troisse                                           | eme & du qua-      |
| trieme dégrés. Leur caractere,                                              | 37                 |
| Equerre. Par qui inventé,                                                   | 58                 |
| Equilibre Raison ridicule de sa cause,                                      | 276                |
| Equinoxes. Temps de l'entrée du Solcil da                                   | 277                |
| Par qui observée pour la premiere fois,                                     | Tail               |
| but der anner tan Lastr to bresurters tors?                                 |                    |
|                                                                             | •                  |
| •                                                                           |                    |
| •                                                                           | •                  |

| TABLE                                                 |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Esoiles. Apparition d'une nouvelle, remarquée         | par <i>Hyp</i> |
| parque,                                               | 125            |
| Autre apparition observée par Tycho-B                 |                |
| Leur énumération,  Leur nombre dans cet hémisphere, & | lene 125       |
| lieu                                                  | 167            |
| dans l'hémisphere austral,                            | 168            |
| Leur mouvement rétrograde. Par qui ob                 |                |
| la premiere fois,                                     | 126            |
| La quantité de ce mouvement déterminé                 | e par Pto-     |
| lomée,                                                | 128            |
| Par Albategnius,                                      | 131            |
| Par Tycho-Brahé,                                      | 141            |
| Leur nom,                                             | 153.           |
| <b>F.</b>                                             |                |
| 77                                                    | •              |
| EVRIBR. Etymologie de ce mot,                         | 185            |
| Fluxions [ Méthode des ]. En quoi elle consis         | te, 106        |
| Foier d'Ellipse. Lieu du Soleil,                      | 144            |
| Fontaine de compression. Par qui inventée, &          |                |
| tion,                                                 | 318            |
| Force. A quoi se réduit celle de l'homme,             | 304            |
| Des muscles,  Des corps. Leur estimation, & grande o  | 307            |
| fujer,                                                | 108            |
| morte. Ce que c'est,                                  | ibid.          |
| vive. Ce que c'est,                                   | ibid.          |
| Force centrifuge. Expression de cette force, & s      |                |
| qui découvertes,                                      | 297            |
| Force centripete. Sa definition,                      | 302            |
| Forces centrales. Définition de ces forces, &         | leur com-      |
| binaifon ,                                            | ibid.          |
| Fortification. Voyez Architecture militaire.          |                |
| Fractions décimales. Voyez Arithmétique déci          | male.          |
| Frottements soumis au calcul, & par qui,              | 304            |
| G.                                                    |                |
| <b>C</b>                                              |                |
| JALERES. Quand inventées,                             | 205            |
|                                                       | 3 5:2          |
| Game. Ce que c'est,                                   | ~ -            |

|                                                        |                                      | T.               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                        |                                      |                  |
| DES                                                    | MATIERES.                            | roi              |
| Geometrie. Son érymolog                                |                                      | (09              |
| Gnomon. Description de                                 | 1 · 1 · 0 · /                        | 57               |
| Gramaniane Son object                                  | · Can bifbaira                       | 159              |
| Gnomonique. Son objet 8 Gouvernail. Son origine        | r ion mittoire                       | 173              |
| Prain de names Como                                    | ,<br>                                | 205              |
| Grain de pavot. Ce que                                 |                                      | <b>7</b> .       |
| Gravitation. Voyez Att                                 | action.                              |                  |
| Gravité. Voyez Pesantes                                | <i>17</i> •                          | ,                |
|                                                        | H.                                   | •                |
| TT                                                     | •                                    |                  |
| HARMONIE. Voyez I                                      | Ausque.                              |                  |
| Harpe de la Hire. Ce qu                                | e c'elt,                             | 175              |
| Héliomure. Ulage de cet                                | instrument,                          | 121              |
| Heures. Leur origine,                                  | _                                    | 119              |
| Désignées par les                                      |                                      | 177              |
| Déterminées astre                                      | onomiquement, & par qui,             | 119              |
| Horloge. Perfectionnée p                               | ar Hughens                           | 195              |
| Horloge d'eau. Voyez Cl                                | epsidre.                             |                  |
| Hydraulique. Son objet &                               |                                      | 316              |
| Hydrostatique. Son objet                               | & à qui on la doit,                  | bid.             |
| Hyperbole, Courbe forme                                | e par la section d'un cône,          |                  |
| Par qui ainsi r                                        | ommée.                               | 57               |
| Hypothese elliptique simp                              | le. Par qui imaginée                 | 156              |
| yposogo ompodasojanj                                   |                                      |                  |
|                                                        |                                      |                  |
| <b>-</b>                                               |                                      |                  |
| JANVIER. Etymologic                                    | e de ce mot                          | 185.             |
| Ides. Leur définition, &                               | lenr níage                           | 187              |
| Jeux de hasard soumis a                                | n calcul, & exemple de o             | Cite             |
| vérité,                                                | bitminmi } octabied                  | <b>52</b>        |
| Indicarminas [ Methode                                 | des ]. En quoi elle consiste         |                  |
| Indisting De combien d'                                | annéesce cycle est composé           | `                |
| an anal sames & per                                    | anneesce cycle dit comp              | 1 <sub>9</sub> 8 |
| en quel temps, & par e                                 | and nor là                           | · •              |
| Iudivisibles. Ce qu'on en<br>Joueur de Gobelets. Ses i | conce explicate                      | 9 I<br>2 7       |
| Informance de Museure                                  | les Anciens Leur descrine            | 27<br>ion '      |
| Injerumens de Mujque                                   | les Anciens. Leur descripti<br>345 & |                  |
| Jour Comment on l'a d'                                 |                                      | 176              |
| Jour. Comment on l'a d'                                | apord denui, to av.                  |                  |
| Origine des noms d                                     |                                      | 177              |
| Iris. Voyez Arc-en-çiel                                |                                      | T 2 Q            |
| Juillet. Origine de ce mo                              |                                      | 138              |
| Juin. Origine de ce mor<br>Julienne. Voyez Périod      | A The Commence                       | 184              |
| suitenne. Yoyez Period                                 | 4 endoge                             |                  |
|                                                        | •                                    |                  |
| •                                                      |                                      |                  |
|                                                        |                                      |                  |
| •                                                      |                                      |                  |
|                                                        | • .                                  |                  |
| •                                                      |                                      | •                |
|                                                        |                                      |                  |
|                                                        |                                      |                  |

| 310<br>Jupiter.                       | T A B L E Ne paroît pas roujours de la même grandeur, 138                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Est accompagné de Satellités. Voyez Satellites.<br>Fourne sur son axe. 161                            |
|                                       |                                                                                                       |
| W                                     | <b>K.</b>                                                                                             |
| IVAL                                  | ENDE. Voyez Calende.                                                                                  |
|                                       | L.                                                                                                    |
| $oldsymbol{L}_{ATI}$                  | TUDE. Sa definition,                                                                                  |
| Lextres 1                             | Dominicales. Quand introduites, & leur usage,                                                         |
|                                       | Sa force, 279 Volides. Leur définition, 70                                                            |
|                                       | ine. Sa definition, & fon Inventeur, 87                                                               |
| Loch , i                              | nstrument de Navigation. Sa description, 213                                                          |
| Longitu                               | de. Ce que c'est, 378 — Qui a découvert le premier le moyen de les                                    |
| déter                                 | miner,                                                                                                |
| Mer                                   | — Diverses tentatives pour les déterminer sur<br>, & leur peu de succès , 231                         |
| •                                     | Grandes récompenses promises à ceux qui les                                                           |
| Loxodre                               | mineroient, omie. Définition de cette courbe, & par qui dé-                                           |
| Couve<br>Lumiere                      | erte, 84<br>e. Sa définition par Aristote, ridicule, 237                                              |
|                                       | - Son anatomic ou fa décomposition , 266                                                              |
| Lumiere                               | r zodiacale. Sa définition : 80 par qui découverre ;<br>163                                           |
|                                       | Sa théorie ébauchée par Hipparque, 126 . Origine de cet instrument, & son histoire, 247               |
| Lunules                               | . Figures formées par deux arcs de cercle. Leur                                                       |
| aire d                                | léterminée, & par qui, ' 67                                                                           |
|                                       | <b>M.</b> 2 5 1 2 2                                                                                   |
| $M_{\star}$                           | CHINE. Doit être simple pour être bonne, 287                                                          |
| Machin                                | e d feu. Son histoire & sa description, 328                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - d'Arithmétique. Ce que c'est, & son histoire, 20                                                    |
|                                       | <ul> <li>de la chûte des corps ,</li> <li>de Marli. Par qui inventée, Sa description &amp;</li> </ul> |
| fon p                                 | roduit, 326                                                                                           |
| •                                     |                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                       |

| Lachines , réduites au levier , Lachines d'Archimede, avec laquelle il désola l'armée des Romains , Lachines d'Archimede, avec laquelle il désola l'armée des Romains , Laci. Voyez May. Lanœuvre [ des Vaisseaux ]. Sa théorie ébauchée par le P. Pardies , & développée par le Chevalier Renau, 225 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dec 36 Amino ac                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| des Romains, 279  dai. Voyez May.  **Innœuvre** [ des Vaisseaux ]. Sa théorie ébauchée par le P. Pardies, & développée par le Chevalier Renau, 225  — Perfectionnée par Bernoulli, & réduite en pratique par Pitot, 227  — Mile à la portée des Pilotes, 228  **Iars. Ses mouvements expliqués, & par qui, 144.  — Sa rotation, 181  **Iars. Etymologie de ce mot, 184  **Iars. Etymologie de ce mot, 194  **Iars. Etymologie de ce mot, 195  **Iars. Etymologie de ce 195  **Iars. Etymologie de 195  **Iars. Etymologie de 195  **Iars. Etymologie de 195  **Iars. Etymologie de 195 | DES MATIERES.                                | Six         |
| des Romains,  1ai. Voyez May.  Manœuvre [ des Vaisseaux ]. Sa théorie ébauchée par le  P. Pardies, & développée par le Chevalier Renau, 225  — Perfectionnée par Bernoulli, & réduite en pratique par Pitot,  Mis à la portée des Pilotes,  228  Mars. Ses mouvements expliqués, & par qui, 144  Sa rotation,  181  Lars. Etymologie de ce mot,  Maximis & minimis. [ Questions de ], ébauchées par Apollonius,  — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  léchanique. Son objet & son histoire,  273  Mereure fait sa révolution autour du Soleil, 138  — Son passage fur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere fosts,  Méridien. Voyez Longitude.  léridienne, tracée par Cassini, & pourquoi.  Is déridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  licroofcope. Son invention & son histoire,  Sa description & son histoire,  Sa description & son histoire,  Description de celui d'Archimede, & son effet,  Description de celui d'Archimede, & son effet,  De celui du P. Kirker,  De M. de Busson,  Monchorde. Par qui inventé,  Monchorde. Par qui inventé, & histoire de son invention,  Monchorde. Ses loix. Par qui découvertes,  293  — arcélesé. Ses loix. Par qui découvertes,  293  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Phi- losophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Machines d'Archimede, even lagnelle il disco | 184         |
| Asi. Voyez May.  Anawire [ des Vaisseaux ]. Sa théorie ébauchée par le P. Pardies, & développée par le Chevalier Renau, 225  ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | des Romains                                  |             |
| Anœuvre [ des Vaisseaux ]. Sa théorie ébauchée par le P. Pardies, & développée par le Chevalier Renau, 225  — Perfectionnée par Bernoulli, & réduite en pratique par Pitot, 228  Mars. Ses mouvements expliqués, & par qui, 144. — Sa rotation., 1811  Aux. Etymologie de ce mot, 184.  Maximis & minimis. [ Questions de ] , ébauchées par Apollonius, 75 — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  Méchanique. Son objet & son histoire, 273  Mercure fait sa révolution autour du Soleil , par qui prédit pour la premiere fots, 155  Méridien. Voyez Longitude.  Méridienne, tracée par Cassini, & pourquoi , 159  Méridienne de la France. Quand tracée , & par qui , 166  Micrometre. Son origine , 163  Microscope. Son invention & son histoire , 257  Myopes. Cause de ces fortes de vues , 245  Miroir ardent. Par qui inventé , 239  — De celui du P. Kirker , ibid.  — Du P. Regnault , 241  — De M. de Busson , 179  Monochorde. Par qui inventé , 352  Monochorde. Par qui inventé , 352  Monochorde. Par qui inventé , 352  Monochorde. Par qui inventé , 86  Montere. Quand inventée , 86 histoire de son invention , 299  Mouvement. Loix de sa communication: Par qui établies , 293  — arcélesé. Ses loix. Par qui découvertes , 289  Attaqué par Zenon , 86 méprise de ce Philosophe ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mai. Voyez May.                              | 279         |
| P. Pardies, & développée par le Chevalier Renau, 225  ——Perfectionnée par Bernoulli, & réduite en pratique par Pitot, 227  Mile à la portée des Pilotes, 228  Mars. Ses mouvements expliqués, & par qui, 144.  Sa rotation, 181  Jars. Etymologie de ce mot, 184, 184, 184, 185, 184, 184, 185, 184, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | chée par le |
| Perfectionnée par Bernoulli, & réduite en pratique par Pitot,  Mile à la portée des Pilotes,  228  Mars. Ses mouvements expliqués, & par qui, 144.  Sa rotation, 184  Lars. Etymologie de ce mot, 184  Mars. Etymologie de ce mot, 184  Maximis & mnimis. [Questions de], ébauchées par Apollonius, 75  Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  Méchanique. Son objet & son histoire, 273  Mercure fait sa révolution autour du Soleil, 138  Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere fots, 155  Méridienne, tracée par Cassain, & pourquoi, 159  Méridienne, tracée par Cassain, & pourquoi, 166  Licroscope. Son origine, 163  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P. Pardies, & développée par le Chevalier R  | Renau, 225  |
| Mars. Ses mouvements expliqués, & par qui, 144.  Sa rotation., 181  lars. Etymologie de ce mot, 184.  May. Etymologie de ce fore | Perfectionnée par Bernoulli, &               | réduite en  |
| Ses mouvements expliqués, & par qui, 144.  Sa rotation., 181  Iars. Etymologie de ce mot, 184.  Iars. Etymologie de ce mot, 185.  Iars. Apollonius, 75.  Iars. Leur théorie établie fur des principes, & par qui, 101.  Iars. Son objet & fon histoire, 185.  Iars. Iars. Voyez Longitude.  Iars. Etymologie, 185.  Iars. Son opifique fe de la france. Quand tracée, & par qui, 166.  Iars. Sa description & fon histoire, 164.  Iars. Son origine, 165.  Iars. Sa description & fon histoire, 164.  Iars. Son origine, 165.  Iars. Sa description & fon histoire, 164.  Iars. Son origine, 165.  Iars. Son or |                                              | <u>.</u>    |
| As rotation,  Ass. Etymologie de ce mot,  Asy. Etymologie de ce mot,  Asy. Etymologie de ce mot,  Apollonius,  — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  Apollonius,  — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  Apollonius,  — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  Apollonius,  — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  Apollonius,  — Son objet & son histoire,  Attridien. Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere fots,  Attridien. Voyez Longitude.  Attridien. Voyez Longitude.  Attridienne, tracée par Cassini, & pourquoi,  Actridienne, tracée par Cassini, & pourquoi,  163  164  165  166  167  167  168  169  169  169  169  169  169  169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mars Ses monvements explicates,              |             |
| lars. Etymologie de ce mot, ibid.  laximis & minimis. [Questions de], ébauchées par Apollonius, 75  — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  léchanique. Son objet & son histoire, 273  lercure fait sa révolution autour du Soleil, 138 — Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere fots, 155  léridien. Voyez Longitude.  léridienne, tracée par Cassini, & pourquoi, 159  léridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  licrometre. Son origine, 163  Licroscope. Son invention & son histoire, 164  licroscope. Son invention & son histoire, 257  lyopes. Cause de ces sortes de vues, 245  liroir ardent. Par qui inventé, 239  — De celui du P. Kirker, ibid. — Du P. Regnault, 241  — De M. de Busson, ibid.  lois. Leur origine, 179  lonochorde. Pat qui inventé, 352  lontagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  lontere. Quand inventée, & histoire de son invention, 299  louvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  — Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sa rotation                                  |             |
| Asimis & minimis. [Questions de], ébauchées par Apollonius, — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101 déchanique. Son objet & son histoire, — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101 déchanique. Son objet & son histoire, — Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere sols, — Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere sols, — Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere sols, — Son cassage sur Cassage sur qui, 166 décidienne, tracée par Cassage sur qui, 166 dicrostere. Son origine, — Sa description & son histoire, — Sa description & son histoire, — Sa description & son histoire, — Son invention & son histoire, — Lyopes. Cause de ces sortes de vues, — 245 diroir ardent. Par qui inventé, — Description de celui d'Archimede, & son — Pescription de celui d'Archimede, & son — De celui du P. Kirker, — ibid. — Du P. Regnault, — De M. de Busson, — ibid.  Lois. Leur origine, — De M. de Busson, — ibid.  Lois. Leur origine, — 179  Lonchorde. Par qui inventé, — 352 — 452  Lonchorde. Par qui inventé, — 352  Lonchorde. Par qui inventé, — 245  Lonchorde. Par qui inventé, — 247  Lontagnes de la Lune. Leur hauteur, — 146  Louvement. Loix de sa communication: Par qui établies, — 293 — Arceélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289 — Artaqué par Zenon, & méprise de ce Phi- Losophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mars. Etymologie de ce mot.                  |             |
| Apollonius,  — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101  Atchanique. Son objet & son histoire, 273  Aercure fait sa révolution autour du Soleil, 138  — Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere sots, 155  Aéridien. Voyez Longitude.  Aéridienne, tracée par Cassini, & pourquoi, 159  Aéridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  Licrometre. Son origine, 163  — Sa description & son histoire, 164  Licroscope. Son invention & son histoire, 257  Lyopes. Cause de ces sortes de vues, 245  Airoir ardent. Par qui inventé, 239  — Description de celui d'Archimede, & son  effet, 240  — De celui du P. Kirker, ibid.  — Du P. Regnault, 241  Lois. Leur origine, 179  Monchorde. Pat qui inventé, 352  Montagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  Montre. Quand inventée, & histoire de son invention, 199  Mouvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  — Arceélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Arceélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Artaqué par Zenon, & méprise de ce Phi-  losophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | May. Etymologie de ce mot,                   | ibid.       |
| Apollonius, — Leur théorie établie sur des principes, & par qui, 101 déchanique. Son objet & son histoire, 273 dercure fait sa révolution autour du Soleil, 138 — Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere sols, 155 déridien. Voyez Longitude. déridienne, tracée par Cassini, & pourquoi, 159 déridienne, tracée par Cassini, & pourquoi, 169 déridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166 licrometre. Son origine, 164 licroscope. Son invention & son histoire, 164 licroscope. Son invention & son histoire, 257 lyopes. Cause de ces sortes de vues, 245 liroir ardent. Par qui inventé, 239 — Description de celui d'Archimede, & son effet, 240 — De celui du P. Kirker, ibid. — Du P. Regnault, 241 — Do M. de Busson, ibid. lois. Leur origine, 179 sontagnes de la Lune. Leur hauteur, 146 sontagnes de la Cune. Leur hauteur, | Maximis & minimis. [Questions de], ébau      | ichées par  |
| Mercure fait sa révolution autour du Soleil, 138  Son passáge sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere sols, 155  Méridien. Voyez Longitude.  Méridienne, tracée par Cassini, & pourquoi, 159  Méridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  Méridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  Microscope. Son origine, 164  Microscope. Son invention & son histoire, 257  Myopes. Cause de ces sortes de vues, 245  Miroir ardent. Par qui inventé, 239  Description de celui d'Archimede, & son effet, 240  Effet, 240  De Celui du P. Kirker, ibid. 241  De M. de Busson, ibid. 241  Montagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  Montagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  Montagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  Montagnes de la Communication: Par qui établies, 293  Accéleré. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100  Montagnes de la Lunque par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apollonius,                                  | 75          |
| Son passage sur le disque du Soleil, 138  Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere sols, 155  Méridien. Voyez Longitude.  Méridienne, tracée par Cassini, & pourquoi, 159  Méridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  Micrometre. Son origine, 163  Sa description & son histoire, 164  Microscope. Son invention & son histoire, 257  Myopes. Cause de ces sortes de vues, 245  Miroir ardent. Par qui inventé, 239  Description de celui d'Archimede, & son effet, 240  Effet, 240  De Celui du P. Kirker, ibid. 241  Do P. Regnault, 241  Jois. Leur origine, 179  Montagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  Montre. Quand inventée, & histoire de son invention, 299  Mouvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  Accéleré. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mechanique Son object to biffeire            |             |
| Son passage sur le disque du Soleil, par qui prédit pour la premiere sots,  stridien. Voyez Longitude.  stridienne, tracée par Cassini, & pourquoi.  stridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  sticrometre. Son origine,  Sa description & son histoire,  sicroscope. Son invention & son histoire,  sicroscope. Son invention & son histoire,  siroir ardent. Par qui inventé,  Description de celui d'Archimede, & son  esset,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mercure fair la révolution autour du Soleil  | 1 1         |
| dit pour la premiere fols,  déridien. Voyez Longitude.  déridienne, tracée par Cassini, & pourquoi.  déridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  licrometre. Son origine,  Sa description & son histoire,  licroscope. Son invention & son histoire,  257  lyopes. Cause de ces sortes de vues,  liroir ardent. Par qui inventé,  Description de celui d'Archimede, & son  esset,  De celui du P. Kirker,  De M. de Busson,  lois. Leur origine,  lonochorde. Par qui inventé,  sontagnes de la Lune, Leur hauteur,  sontre. Quand inventée, & histoire de son invention,  louvement. Loix de sa communication: Par qui établies,  accélesé. Ses loix. Par qui découvertes,  losophe,  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Phi-  losophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |             |
| déridien. Voyez Longitude.  déridienne, tracée par Cassini, & pourquoi.  déridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166  licrometre. Son origine,  Sa description & son histoire,  licroscope. Son invention & son histoire,  licroscope. Son invention & son histoire,  licroscope. Son invention & son histoire,  257  lyopes. Cause de ces sortes de vues,  liroir ardent. Par qui inventé,  Description de celui d'Archimede, & son  effet,  De celui du P. Kirker,  ibid.  Du P. Regnault,  De M. de Busson,  lois. Leur origine,  sonochorde. Par qui inventé,  sontagnes de la Lune. Leur hauteur,  sontagnes de la Lune. Leur hauteur,  sontagnes de la Lune. Leur hauteur,  sontagnes de la Cune. Leur hauteur,  sontagnes | dit pour la premiere fois,                   |             |
| déridienne de la France. Quand tracée, & par qui, 166 licrometre. Son origine, 163  Sa description & son histoire, 164 licroscope. Son invention & son histoire, 257 lyopes. Cause de ces sortes de vues, 245 liroir ardent. Par qui inventé, 239  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Méridien. Voyez Longitude.                   | ***         |
| Sa description & son histoire, 164  licroscope. Son invention & son histoire, 257  lyopes. Cause de ces sortes de vues, 245  liroir ardent. Par qui inventé, 239  — Description de celui d'Archimede, & son  estet, 240  — De celui du P. Kirker, ibid.  — Du P. Regnault, 241  — De M. de Busson, ibid.  lois. Leur origine, 179  lonochorde. Pat qui inventé, 352  lontagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  lontre. Quand inventée, & histoire de son invention, 299  louvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  — accélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Méridienne, tracée par Cassini, & pourquoi.  |             |
| Sa description & son histoire, 164 licroscope. Son invention & son histoire, 257 lyopes. Cause de ces sortes de vues, 245 liroir ardent. Par qui inventé, 239  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |             |
| licroscope. Son invention & son histoire, 257 lyopes. Cause de ces sortes de vues, 245 liroir ardent. Par qui inventé, 239  —— Description de celui d'Archimede, & son effet, 240  —— De celui du P. Kirker, ibid. —— Du P. Regnault, 241  —— De M. de Busson, ibid.  lois. Leur origine, 179  sonochorde. Par qui inventé, 352  sontagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  sontre. Quand inventée, & histoire de son invention, 299  souvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  —— accélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |             |
| diroir ardent. Par qui inventé,  Description de celui d'Archimede, & son effet,  De celui du P. Kirker,  Du P. Regnault,  De M. de Buffon,  lois. Leur origine,  loncehorde. Pat qui inventé,  lontagnes de la Lune. Leur hauteur,  lontre. Quand inventée, & histoire de son invention,  louvement. Loix de sa communication: Par qui établies,  arcélesé. Ses.loix. Par qui découvertes, 289  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Phi- losophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | •           |
| effet,  Description de celui d'Archimede, & son effet,  De celui du P. Kirker, ibid.  Du P. Regnault, 241  lois. Leur origine, 179  sonochorde. Pat qui inventé, 352  sonotagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  sonotre. Quand inventée, & histoire de son invention, 299  souvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |             |
| effet , 240  De celui du P. Kirker , ibid.  Du P. Regnault , 241  De M. de Buffon , ibid.  lois. Leur origine , 179  Conochorde. Pat qui inventé , 352  Contagnes de la Lune. Leur hauteur , 146  Contre. Quand inventée , & histoire de son invention , 299  Couvement. Loix de sa communication: Par qui établies , 293  accéleré. Ses loix. Par qui découvertes , 289  Attaqué par Zenon , & méprise de ce Philosophe , 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miroir ardent. Par qui inventé,              | 239         |
| De celui du P. Kirker, ibid.  Du P. Regnault, 241  ibid.  De M. de Busson, ibid.  lois. Leur origine, 179  lonochorde. Par qui inventé, 352  lontagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  lontre. Quand inventée, & histoire de son invention, 299  louvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  accélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
| Du P. Regnault,  De M. de Busson, ibid.  lois. Leur origine, 179  sontagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  sontre. Quand inventée, & histoire de son invention, 299  souvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  accélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | effet,                                       | •• ·•       |
| lois. Leur origine, 179 lonochorde. Par qui inventé, 352 lontagnes de la Lune. Leur hauteur, 146 lontre. Quand inventée, & histoire de son invention, 299 louvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293 accélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289 Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De ceim du P. Airker,                        |             |
| lois. Leur origine, 179  lonochorde. Par qui inventé, 352  lontagnes de la Lune. Leur hauteur, 146  lontre. Quand inventée, & histoire de son invention, 299  louvement. Loix de sa communication: Par qui établies, 293  arcélesé. Ses loix. Par qui découvertes, 289  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ** / *      |
| Conochorde. Pat qui inventé,  Contagnes de la Lune. Leur hauteur,  Contre. Quand inventée, & histoire de son invention,  Loix de sa communication: Par qui établies,  293  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |             |
| Contre. Quand inventée, & histoire de son invention,  299  Couvement. Loix de sa communication: Par qui établies,  293  293  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Philosophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monochorde. Par qui inventé,                 |             |
| louvement. Loix de sa communication. Par qui établies ,  293  293  Attaqué par Zenon, & méprise de ce Phi- losophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montagnes de la Lune. Leur hauteur,          |             |
| Attaqué par Zenon, & méprife de ce Philosophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montre. Quand inventée, & histoire de son i  |             |
| Attaqué par Zenon, & méprile de ce Phi-<br>losophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maurice I sin la fa communication. Per qui   |             |
| Attaqué par Zenon, & méprile de ce Philosophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wouvement. Loix de la communication: l'ar qu |             |
| losophe, Attaqué par Zenon, & méprile de ce Phi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zesélesé. Ses loix. Par qui découve          | ites, 289   |
| lofophe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attaqué par Zenon, & méprile                 | de ce Phi-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | losophe,                                     | 10          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | e e e       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | -           |

|     | 512 TABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Mouvement perpétuel. Impossible,                                                                                                                                    | 315                                                                                                                   |
|     | Muscles. Estimation de leux force,                                                                                                                                  | 307                                                                                                                   |
|     | Musique. Son histoire,                                                                                                                                              | 336                                                                                                                   |
|     | Françoise. Défauts qu'on lui impute,                                                                                                                                | 360                                                                                                                   |
|     | Injures qu'on a dites à ses Partisans,                                                                                                                              | 362                                                                                                                   |
|     | Son caractere,                                                                                                                                                      | 365                                                                                                                   |
|     | Italienne. Ses défauts par rapport à la La                                                                                                                          | ingue,                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                     | 360                                                                                                                   |
|     | Par rapport à la Modulation,                                                                                                                                        | 363                                                                                                                   |
|     | Par rapport au Chant,                                                                                                                                               | 364                                                                                                                   |
| •   | Par rapportà son caractere,                                                                                                                                         | 365                                                                                                                   |
|     | <b>N.</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|     | NAVIGATION. Son histoire;                                                                                                                                           | 203                                                                                                                   |
|     | Navires. Voyez Vaisseaux.                                                                                                                                           | ,                                                                                                                     |
|     | Nombres. Leur caractere selon Pythagore,                                                                                                                            | ۵                                                                                                                     |
|     | Comment exprimés par les Hébreux, les                                                                                                                               | Grees                                                                                                                 |
|     | &c. Voyez Caracteres.                                                                                                                                               | Citons                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                     | 182                                                                                                                   |
|     | Nombre d'Or. Ce que c'est,                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|     | Nombre polygone. Sa définition, & par qui invent<br>Notes. Leur définition, & par qui inventées,                                                                    |                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                     | 3 5 I                                                                                                                 |
|     | Novembra Estamblacia da ca mas                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| 1   | Novembre, Etymologie de ce mot,                                                                                                                                     | 185                                                                                                                   |
| 1   | Novembre, Etymologie de ce mot,<br>Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par                                                                                  | 185<br>qui de-                                                                                                        |
| 1   | Novembre, Etymologie de ce mot,<br>Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par c<br>couvert,                                                                    | 185<br>qui dé-<br>171                                                                                                 |
| V   | Novembre, Etymologie de ce mot,<br>Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par                                                                                  | 185<br>qui de-                                                                                                        |
| ١   | Novembre, Etymologie de ce mot,<br>Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par c<br>couvert,                                                                    | 185<br>qui dé-<br>171                                                                                                 |
| v . | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, Sa période, O.                                                             | 185<br>qui dé-<br>171<br>172                                                                                          |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, Sa période, O. Octant. Instrument pour observer les Astres su              | 185<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.                                                                                |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, Sa période, O. Octant. Instrument pour observer les Astres su Son origine, | 18ç<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.<br>246                                                                         |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.<br>246<br>ibid.                                                                |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 18ç<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.<br>246                                                                         |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185 qui dé- 171 172  r Mer. 246 ibid. ibid. 117                                                                       |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185 qui dé- 171 172  r Mer. 246 ibid. ibid. 117                                                                       |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185 qui dé- 171 172  r Mer. 246 ibid. ibid. 117                                                                       |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.<br>246<br>ibid.<br>ibid.<br>217<br>ment,                                       |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185 qui dé- 171 172  r Mer. 246 ibid. ibid. 217 ment, 218                                                             |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.<br>216<br>ibid.<br>ibid.<br>217<br>ment,<br>218<br>185                         |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.<br>2±6<br>ibid.<br>ibid.<br>217<br>ment,<br>218<br>185<br>234                  |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.<br>2±6<br>ibid.<br>ibid.<br>217<br>ment,<br>218<br>185<br>234<br>182<br>365    |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185 qui de- 171 172  r Mer. 216 ibid. ibid. 217 ment, 218 234 182 365 epter,                                          |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185<br>qui dé-<br>171<br>172<br>r Mer.<br>2±6<br>ibid.<br>ibid.<br>217<br>ment,<br>218<br>234<br>182<br>365<br>epter, |
|     | Novembre, Etymologie de ce mot, Nutation. Balancement de l'axe de la Terre. Par couvert, ————————————————————————————————————                                       | 185 qui de- 171 172  r Mer. 216 ibid. ibid. 217 ment, 218 234 182 365 epter,                                          |

| DES MATIERE                                                                       | S. 513        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ordre Dorique. Par qui inventé,                                                   | 387           |
| Corinthien. Par qui inventé,                                                      | 389           |
| Ionique. Son origine,                                                             | 388           |
| Toscan. Son caractere,                                                            | 390           |
| composite. Son caractere.                                                         | ibid.         |
| Oreille. Sa description,                                                          | 336           |
| Oscillation. Voyez Centre d'oscillation. Ouie, Voyez Oreille.                     |               |
| Ourse [ La petite ]. Son usage recommande                                         | any Naviga-   |
| teurs,                                                                            | 207           |
|                                                                                   | /             |
| <b>P.</b>                                                                         |               |
| <b>D</b>                                                                          | ***           |
| PARABOLE. Courbe formée par la secti                                              | on d'un cône. |
| Par qui ainsi nommée,                                                             | 75            |
| Sa quadrature, ou son aire, déter                                                 | minée, & par  |
| qui,                                                                              | 73            |
| ment,                                                                             | 289           |
| TO 11 0 110 1 1                                                                   | en note) 125  |
| Celle du Soleil & de la Lune déte                                                 |               |
| Pendule. Sa théorie établie par Galilée,                                          | 190           |
| Bel ulage qu'en fait ce Savant,                                                   | ibid.         |
| Appliqué aux Horloges,                                                            | 295           |
| Période Callipique,                                                               | <b>182</b>    |
| de Cléostrate,                                                                    | 180           |
| Julienne,                                                                         | 199           |
| Louise,                                                                           | ibid          |
| Per (neffine Son origine & fee progres                                            |               |
| Perspective. Son origine & ses progrès,  Curieuse. Son objet,                     | 253           |
| Pilotage. Voyez Navigation.                                                       | 255           |
| Phases de la Lune. Par qui expliquées,                                            | 119           |
| Piramides d'Egypte. Leur usage,                                                   | 118           |
| Plan incliné. Sa théorie ébauchée, & par c                                        | ui, 284       |
| Perfectionnée,                                                                    | 286           |
| Planetes. Quelle est la figure de leur obite                                      | 144           |
| Loix de leurs mouvements,                                                         | 145           |
| Planisphere. Définition de cet instrument                                         | _             |
| Pompe. Par qui inventée,                                                          | 319           |
| Porte-voix. Sa définition, & par quilinven<br>Poudre à canon. Par qui découverte, |               |
| Poulie. Par qui découverre,                                                       | 397<br>275    |
| - immer rat day manage sarral                                                     | K k           |
|                                                                                   | ·             |
| •                                                                                 | •             |

|     | Poulie mobile. Par qui imaginée, 278                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Prisme de verre. Ses couleurs expliquées par Descartes,                                                        |
|     | Problémes different and Long                                                                                   |
|     | Problèmes, distingués par Leon, 69 Problème de Delos. C'est le Problème de la duplication du Cube. Voyez Cube. |
|     | Presbytes. Caule de ces sortes de vues, 245                                                                    |
|     | Progressions. Par qui découvertes,                                                                             |
|     | Projectile. C'est un corps jetté obliquement. Sa théorie.                                                      |
|     | Projection. Ce que c'est, 253                                                                                  |
|     | de la Sphere. Par qui enseignée,                                                                               |
|     | Puissance. Voyez Mechanique.                                                                                   |
|     | ο.                                                                                                             |
| •   |                                                                                                                |
|     | UNDRATRICE Courbe découverte par Dinostrate.                                                                   |
| •   | Sa propriété, 69                                                                                               |
|     | Quadrature. Découverte de Newtonà ce sujet, 105 du Cercle. Voyez Cercle.                                       |
|     | Quarre géometrique. Instrument de Géométrie. Par qui                                                           |
|     | im gine,                                                                                                       |
|     | Quarrer. Voyez Quadrature.                                                                                     |
|     | Quartier Anglois. Description de cet instrument, 213                                                           |
| •   | R.                                                                                                             |
|     | D                                                                                                              |
|     | ABDOLOGIE. Sorte d'Arithmétique. Par qui inven-                                                                |
| •   | tée,                                                                                                           |
|     | Rames Leur origine, 410                                                                                        |
|     | Restification. C'est l'art de trouver la longueur d'une li-                                                    |
|     | gne courbe. Par qui perfectionné, 105                                                                          |
|     | Refraction. Définition de ce mot. Son hiltoire & sa loi,                                                       |
|     | Réfractions Astronomiques. Par qui découvertes, 136                                                            |
| •   | Soumises au calcul, & par qui, 143                                                                             |
|     | Regle. Son invention inconnue, 18                                                                              |
|     | Regles parallactiques. Instrument d'Astronomie. Par qui                                                        |
|     | inventé,                                                                                                       |
| 200 | Résistance des Solides. Soumise au calcul, & par qui,                                                          |

| DES                                   | MATIERES:                                           | 515                    | 1 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---|
| Resort spiral. Par q                  | ui inventé, & son histoire, ineses. Voyez Planeses. | 298                    |   |
|                                       | nier ulage de ces roues,                            | 281                    |   |
| 1 '                                   |                                                     |                        |   |
| 0                                     | S.                                                  |                        |   |
| SATELLITES de                         | Jupiter. Quand & par qui                            | décou-                 |   |
| vertes,                               | ontrions Commons to the Ton                         | 146                    |   |
| • -                                   | aturne, 160                                         | 2 6 1 6 I              |   |
| Saturne, est la Plane                 | ete la plus éloignée du Soleil ,                    | 130                    |   |
|                                       | gné de Satellites. Voyez Sat                        |                        |   |
|                                       | d un anneau. Voyez Anneau                           |                        |   |
| vections consques. Q                  | Oui le premier a écrit sur ces o                    |                        |   |
| Semaine. Son origin                   | ıe.                                                 | . 68                   |   |
| Siecle des Poetes. Le                 | our explication.                                    | 177.<br>200            |   |
|                                       | sse du Vaisseau. Mesurée par                        |                        |   |
| ciens, & comme                        | <del>_</del>                                        | 208                    |   |
|                                       | rnes, & comment. Voyez $oldsymbol{L}$               |                        |   |
| - Nouveau moy                         | yen proposé par le Marquis <i>de</i>                | Poleri,                |   |
| <b></b>                               | . •                                                 | .22I                   |   |
| Par M. Pitot                          |                                                     | 222                    |   |
|                                       | le deux nouvelles Machine                           |                        |   |
| cette mesure, Traité sur l'a          | ort de le mefurer                                   | 223<br>224             |   |
| Soleil. Sa nature,                    |                                                     | <del>1124</del><br>119 |   |
| Sentiment par                         | ticulier à ce sujet,                                | 121                    |   |
|                                       | le Ciel. Voyez Système.                             | •                      |   |
|                                       | ion diametre & sa paralla                           |                        |   |
|                                       | Distance, Diametre & Parall                         |                        |   |
|                                       | utour de son axe, par qui                           | <u>.</u>               |   |
| verte,                                | over Taches                                         | 1,45                   |   |
| Solftice. Par qui obse                | ervé pour la premiere fois,                         | T 2 T                  |   |
| Son. Voyez Bruit.                     | famin frammera 1919 )                               |                        |   |
| Sphere armiliaire. P                  |                                                     | 1119                   |   |
| Spheriques. Lignes of                 | courbes inventées par Perseu                        | s, 79                  |   |
|                                       | cette courbe, & par qui dé                          |                        |   |
| tes,                                  | 1/6 ::: 2 -:: 1/                                    | √7. <b>₹</b>           | , |
| Junes infinies. Leur                  | définition. Par qui découve                         |                        |   |
| leur ulage,<br>Systéme. Sa définition |                                                     | 105                    |   |
| de Prolemée                           |                                                     | ibi <b>d.</b>          |   |
|                                       | . Kk ij                                             | , <u>रा</u> च्या       |   |
| •                                     | ,                                                   |                        |   |
| *                                     |                                                     |                        |   |
|                                       | • •                                                 |                        |   |

#### GATARCHUS écrit sur la Perspective, AENSCON défend Grégoire de Saint-Vincent. 100 ALBATEGNIUS. Ses découvertes sur l'Astronomie, 130 ALBERT, Sa tête parlante, 312 – Abregé de la vie , 445 AUBERT DURERO: Sa Machine de Perspective ALPARABUS écrit fut la Vision, 238 ALHAZEN. Sesidecouvertes fur l'Optique; 11 : 1000 24I ALMAMON, Fait mesurer la Terre, Asothius: Réforme le Calendrier, 192 ALPHONSE, Roi de Castille. Forme une Compagnie A. . . . . or. Voyer. ... d'Astronomes, I 32 Alsephadi. Calcul curieux de cet Auteur'. AMERISTE, habile Géometre, and and 60 AMONTONS établic une théorie de frottements, 304 --- Abregé de sa vie , was a sa similar sa a fi 490 ANATOLIUS [ Saint ] Sonwycie. ANAXAGORE Ses travaux sur la Géométrie, 61 Ses idées fur l'Astronomie, 10 10 20 120 ---- Sur la Perspective, splitquee par hepler - Son emprisonnement, <del>- • ∀</del> Sa vie ; ANAXIMANDRE. Compose les premiers Elémens de Géomérrie, 60 - Ses travaux sur l'Astronomie, 119 - Abregerde Ya wie 32 bi Sin C. 50 She a C. 427 ANAXIMENES. Ses conjectures & ses idées sur les Astres, 119 --- Abregé de sa vie 428 ANTHEAUME, construit une Lunette sans iris, 271 Antonio de Dominis, Archevêque de Spalatro, ex-

plique les couleurs de l'Arc-en-ciel,

1. 1. 14

| DES.                  | AUTEURS.                                       | 519        |   |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------|---|
|                       | ge. Ses découvertes sur la C                   | Béomé .    |   |
| trie,                 |                                                | 75         |   |
| - Abregé de sa vie    | · ·                                            | 441        |   |
| APPOLLONIUS, Indie    | n. Sa conjecture sur la nat                    | ture des   |   |
| Cometes,              | •                                              | 142        |   |
| ARCHIMEDE. Ses déco   | ouvertes sur l'Arithmétique                    | , 7        |   |
| - Sur la Géométrie    |                                                | 70         |   |
| - Sur l'Optique,      |                                                | 240        |   |
| - Sur la Méchani      | que ,                                          | 278        |   |
| - Sur l'Hydrauliqu    | ie,                                            | 316        |   |
| - Sa mort,            |                                                | 280        |   |
| - Abrégé de sa vi     | e,                                             | 439        |   |
| ARCHITAS. Ses invent  | ions méchaniques, 273                          | & suiv.    |   |
| ARDSCHIR. Invente le  |                                                | 8          |   |
| ARETIN. Voyez Gui.    |                                                | •          |   |
|                       | os. Ses découvertes astronoi                   | miques,    |   |
| 4                     | 19 July 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 122        |   |
| Abregé de sawie       |                                                | 439        |   |
| ARISTÉE, écrit sur la | Géométrie,                                     | 79         |   |
| ARISTILLE. Fait av    | ec Timocaris, un Catalo                        | gue des    |   |
| Etoiles .             |                                                | I 2 2      |   |
| Abregé de sa vie      | grading the desired                            | 414        |   |
| ARISTIPE. Son estima  | e nour la Géométrie . &                        | ia belle   |   |
| réponse à un particu  | llier,                                         | ' 63       |   |
| ARISTOXENE. Ser déc   | ouvertes sur la Musique,                       | 345        |   |
| ARISTOTE. Sa définit  | ion fur la lumiete                             | - 249      |   |
| - Veut expliquer l    | ion (ur la lumiete , a vilion ,                | 1011 2336  |   |
| Ecrit fur la Méc      | hanione                                        | 276        |   |
| - Ses découverres     | fur la Musique,                                | 344        |   |
| ASPASIE. Fameule Co   | urtisane, disciple de Thale                    | i 60       |   |
| ARSACHEL, cultive l'  | Astronomie                                     | 131        |   |
| AUZOUT, invente le    | : Micrometre                                   | 164        |   |
|                       |                                                |            |   |
|                       | <b>B.</b>                                      |            |   |
| n                     | Brown and Brown and the                        | 2000       |   |
| BACON [ Roper ]. Se   | s découvertes sur l'Optique                    | . 243      |   |
| - Sur l'Arrillerie    |                                                |            | , |
| Propose de réfo       | ormer le Calendrier.                           | <b>191</b> |   |
| - Abrege de la vi     | 24                                             | .2 & 447   |   |
| BAKER. Trait curieux  | e, 24<br>de cet Auteur,                        | 314        |   |
| BALDUS. Son explicat  | tion de la force du mât,                       | 415        |   |
| BALIANIE Sa critique  | de la théorie de la chûte de                   | s Corps,   |   |
| par Galilée,          |                                                | 291        |   |
| L ,                   | K k i                                          | v          |   |
| •                     | 22.42.4                                        |            |   |
|                       |                                                | ,          |   |
|                       |                                                |            |   |
|                       |                                                |            |   |
|                       | · •                                            |            |   |

| •   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ,   | ezo TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|     | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C.2.( A. |
|     | BARROW, ébauche le calcul des infiniment Petits,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104      |
|     | BAYER, donne un nom aux Etoiles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153      |
|     | BEAUNE. Son Problème,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102      |
|     | Cherche les limites des Equations,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47       |
| •   | BEDE. Sa remarque sur les Equinoxes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191      |
|     | - Publie les regles de la Gnomonique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174      |
|     | Belidor. Son Architecture hydraullique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 331      |
|     | Abregé de sa vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 332      |
|     | BERNOULLI [ Jacques ] développe les principes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı cal-   |
|     | cul des infiniment Petits,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106      |
|     | Abregé de la vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 483      |
|     | BERNOULLI [Jean] perfectionne le calcul des infini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|     | Petits,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.    |
|     | Invente le Calcul exponentiel, Sa dispute avec les Anglois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114      |
|     | - Et avec le Chevalier Rénau sur la Manœuvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|     | Vaisseaux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226      |
|     | Sa théorie de la Manœuvre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227      |
|     | - Adopte le sentiment de Leibnitz sur la force                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|     | corps,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311      |
| . • | Son discours sur la communication du Mouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ment,    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294      |
|     | Sa théorie de l'Hydraulique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334      |
|     | Son explication de la Réfraction,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 263      |
|     | - Abregé de la vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 I     |
|     | BERNOULLI [ Daniel ]. Son Hydrodynamique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333      |
|     | Bianchini, découvre une période,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197      |
|     | Bignon. Son jugement sur la dispute de Ralle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|     | Varignon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112      |
| •   | BILLI [le P.] démontre l'impossibilité de la progre<br>de Baliani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|     | BLAEU, détermine la grandeur d'un dégré du Méridien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292      |
|     | BLONDEL. Sa remarque sur la Conchoide,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76       |
|     | BOMBELLI. Ses découvertes sur l'Algebre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·4I      |
|     | BONIOUR, travaille à la réforme du Calendrier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197      |
|     | Borgo [ Pietro de ] découvre de nouveau les regl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|     | la Perspective, significant de la communicación de la communicació | 254      |
|     | BORELLI. Sa théorie sur la force des Muscles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 306      |
| •   | - Sa méprise sur les loix du choc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 293      |
|     | Traits de sa vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.    |
|     | Bouguer, écrit sur la Mâture & sur l'Architecture na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vale,    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419      |

•

. .

| DES AUTEUR                                                                          | S. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sa controverse,                                                                     | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quelques traits de sa vie,                                                          | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BRADLEY. Ses découvertes sur l'Astronomie                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BRIGGS, calcule les Tables des Logarithme                                           | es, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abregé de sa vie,                                                                   | 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BROUNKER, Géometre Anglois,                                                         | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BUFEON. Son miroir ardent,                                                          | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BUTCON. Ses découvertes sur l'Algebre,                                              | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BYRGE, invente le Compas de proportion                                              | - <u>-</u> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rithmes, Son caractere,                                                             | 87<br><b>i</b> bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jon Caracters,                                                                      | 10141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>C.</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>C</u>                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALLIMAQUE invente l'ordre Corinthi                                                 | en, 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CALLIPE. Son Cycle.                                                                 | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAMPANI. Sa Lunette,                                                                | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAMUS. Ses travaux sur la Méchanique.                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CANDALE, Archevêque de Bordeaux, augr<br>mens d'Euclide,                            | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CARCAVI, ami de Pascal. Son zele pour la                                            | Géométric, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CARDAN. Ses découvertes sur l'Algebre,                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CARRÉ. Son explication de la Réfraction                                             | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CASSEGRAIN. Ses vues sur le Porte-voix,                                             | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CASSINI. Ses travaux & ses découvertes sur                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| San M. January and J. C. and J. C.                                                  | 158 & fuiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ses Mémoires pour la réforme du Ca                                                  | and the second s |
| Abregé de sa vie,                                                                   | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cassini, fils. Ses Tables céleftes,                                                 | 1)7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Travaille à la Méridienne de la Fra                                                 | nce, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CASTEL [le P.] Sa théorie des Couleurs                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Son Clavecin oculaire                                                               | 269<br>:h:J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CASTELLE écrit sur la mostre des courses                                            | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAPTELLI, écrit sur la mesure des caux co<br>CATELAN [l'Abbé] attaque le calcul des | infiniment De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tits,                                                                               | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Critique la regle d'Hughens pour le                                                 | centre d'oscil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lation,                                                                             | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAVALIERI. Sa Géométrie des Indivisibles                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abrégé de sa, vie,                                                                  | 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CENSORIN détermine les intervalles des                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| entre les Planetes,                                                                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CIACONIUS travaille à la réforme du Cale                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

. .

|   | 522 T A B L E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | CLAIRAUT, découvre le principe de la méthode d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e New-                                  |
|   | ton fur l'Algebre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49                                      |
|   | Détermine la coubure des verres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271                                     |
|   | Sa vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 495                                     |
|   | CLAVIUS, met à exécution le plan d'Aloisius pou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ır la ré                                |
|   | forme du Calendrier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192                                     |
|   | - Défend le nouveau Calendrier contre les a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|   | de plusieurs Savans,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194                                     |
|   | Sa dispute sur l'angle de contingence,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85                                      |
|   | Ecrit fur la Gnomonique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                       |
|   | CLEOSTRATE. Sa période du cours de la Lune,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174<br>180                              |
|   | Crumum Aria Com la Commanique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|   | CLUVIER, écrit sur la Gnomonique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174                                     |
|   | COLLA [ Jean ]. Son problème d'Algebre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41                                      |
|   | COMMANDIN [Frédéric] traduit les Ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|   | ciens fur l'Algebre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82                                      |
|   | CONON. Sa demande à Archimede,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|   | COPERNIC. Son système,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138                                     |
| • | Abregé de la vie, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 453°                                  |
|   | CRABRÉE. Ses efforts pour expliquer les mouven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ents de                                 |
|   | la Lune,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156                                     |
|   | CRAIGE, détermine la fin du monde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56                                      |
|   | Cresibius, invente un Orgue hydraulique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 281                                     |
| • | les Clepfidres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.                                   |
|   | la Pompe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|   | CURSOR [ Papirius ] trace le premier Cadran,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 318                                     |
|   | Crost [ la Condinat ] consider to Tables Alaba-Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173                                     |
|   | Cus A [ le Cardinal ] corrige les Tables Alphonfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ies, &                                  |
|   | exhorte à admettre le mouvement de la Terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|   | Ses instances pour la réforme du Calendrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 191                                   |
|   | Abregé de sa vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448                                     |
|   | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| • | ALEMBERT, écrit sur l'équilibre & le mouvem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ent des                                 |
|   | fluides,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334                                     |
|   | DANTE [ Egnazio]. Sa Méridienne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 159                                     |
|   | Loue le livre de Pietro sur la Perspective,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254                                     |
|   | DECHALLES [ Le P. ]. Son explication de la Réfr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | action .                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263                                     |
|   | DE GUA [L'Abbé]. Ses regles pour les racines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | imagi-                                  |
|   | naires,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|   | DESCARTES perfectionne l'Algebre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                      |
|   | Déscribe les rennes de l'actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46                                      |
|   | Détermine les centres des Conoïdes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494                                     |
|   | Résout le problème de Roberval,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|   | Découvre l'erreur du P. Grégoire de Saint-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | / 2 R Airei                             |
|   | 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|   | 210001100011001100110011001100110011001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|   | 2 TOUR TOUR CE LE CONSTITUTE CE LE CONTROL C |                                         |

-

.

| fur la quadrature du Cercle ,  Fait des découvertes sans nombre dans la Géométrie ,  Sa dispute avec Fermat & Roberval ,  Explique la réfraction de la lumiere ,  les couleurs de l'Arc-en-ciel & celles du  Prisme ,  Abregé de sa vie ,  Democrite , écrit sur la Géométrie ,  Sor dir la Perspective ,  Propose de nouveaux Cycles ,  Propose de nouveaux Cycles ,  Preparcieux , écrit sur la Gnomonique ,  Desaguliers , commente Borelli ,  Dispute à Saveri l'invention de la Machine à seu , 328  Dinostrate ; invente une courbe ,  Soliocles , découver une nouvelle courbe ,  Foliocens . En quoi il fair consister la science des Philosofophes ,  Diophante , premier Auteur sur l'Algebre ,  Abregé de sa vie ,  Diophante , premier Auteur fur l'Algebre ,  Abregé de sa vie ,  Diotion , Voyez Wiston.  Dogens . Ses vues sur la Fortification ,  Dollond , construit une lunette sans Iris ,  Doria Sa découverte sur la route du Vaisseu ;  Doria Sa découverte sur la route du Vaisseu ;  Doria Sa découverte sur la route du Vaisseu ;  Doria Sa découverte sur la route du Vaisseu ;  Son caractere ,  Dubreuit [Le P.] , écrit sur la Perspective curieuse , 256  E.  Empedocle Sa définition de la couleur ,  Epicure Son bonmot sur l'invention des Cadrans , 173  Erastotene Ses découvertes sur l'Arithmétrique ,  fur l'Astronomie ,  fur l'Astronomie ,  fur l'Astronomie ,  sa mort .  Erythios , Roi d'Egypre , invente les radeaux ;  204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESAUTEURS                                  | 523             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Fait des découvertes sans nombre dans la Géométrie,  Sa dispute avec Fermat & Roberval,  Explique la réfraction de la lumière,  les couleurs de l'Arc-en-ciel & celles du Prisme,  Explique la Severi l'in la Géométrie,  les couleurs de se vie,  DEMOGRITE, écrit sur la Gnomonique,  DIPPARGIEUX, écrit sur la Gnomonique,  174  DEBAGULLERS, commente Borelli,  307  DISPARGIEUX, écrit sur la Gnomonique,  174  DEBAGULLERS, commente Borelli,  307  DISPARGIEUX, écrit sur la Gnomonique,  68  DIDOCLES, découver une nouvelle courbe,  68  DIOCLES, découver une nouvelle courbe,  69  1000 ENS. En quoi il fair conssister la feience des Philosophes,  64  DIDOCLES, découver aux sur l'Algebre,  34  Alternon, Voyez Wiston,  DOGINS. Ses vues sur la Fortification,  403  DOLLOND, construir une lunette sans Iris,  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  204  ENCURE. San définition de la couleur,  249  EPREURE Son bontmot sur l'invention des Cadrans,  173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithinétique,  73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | , ,             |
| Sa dispute avec Fermat & Roberval, Explique la réfraction de la lumiere, les couleurs de l'Arc-en-ciel & celles du Prisme, Abregé de sa vie, Democrite, écrit sur la Géométrie, Sa rorte de l'Arc-en-ciel & celles du Prisme, Abregé de sa vie,  Propose de nouveaux Cycles, Ist Abregé de sa vie, Propose de nouveaux Cycles, Ist Abregé de sa vie, OPEPARCIEUX, écrit sur la Gnomonique, Dispaculiers, commente Borelli, Dispaculiers, commente Borelli, Dispute à Saveri l'invention de la Machine à seu, 328 Dinostrate, invente une courbe, Siocense. En quoi il fait consister la science des Philosophes, Dioches, découver une nouvelle courbe, Solicofens. En quoi il fait consister la science des Philosophes, Diophante, premier Auteur sur l'Algebre, Abregé de sa vie, Ditton, Voyez Wiston. Dogens. Ses vues sur la Fortification, Dogens. Ses vues sur la Fortification, Dollond, construit une lunette sans Iris, Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseau; Dorial Sa découverte sur la route du Vaisseau; Son caractere, Dubreuit [Le P.], écrit sut la Perspective curieuse, 256  E.  Empedocle. Sa définition de la couleur, Son caractere, ibid. Dubreuit [Le P.], écrit sut la Perspective curieuse, 256  Enextorene. Ses découvertes sur l'Arithmétrique; Tit l'Astronomie, Ist la Géométrie, Sa mort. ibid. Erythios, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204 Euclide. Ses Elémens de Géométrie, Sa réponse au Roi Piolomée, Euclide. Sa réponse au Roi Piolomée, Euclide. Novez Methon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                 |
| Explique la réfraction de la lumiere, les couleurs de l'Arc-en-ciel & celles du Prisme, Abregé de sa vie,  Democrite, écrit sur la Géométrie, sur la Perspective, 181 Abregé de souveaux Cycles, Propose de nouveaux Cycles, Abregé de sa vie, Abregé de sa vie, Deparcieux, écrit sur la Gnomonique, Disparcieux, écrit sur la faction de la Machine à seu, 328 Dinostrate, invente une courbe, 68 Diochen. En quoi il fair consister la feience des Philosophes, Diophante, premier Auteur sur l'Algebre, 444 Disparcieux, ermier Auteur sur l'Algebre, 34 Abregé de sa vie, Disparcieux, ermier auteur sur l'Algebre, Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseau; Dubreuit [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  Encure. Son bonmot sur l'invention des Cadrans, 173 Erastotene. Ses découvertes sur l'Arithmétique; 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e trie,                                     | IOI             |
| Prisme,  Abregé de sa vie,  Democrite, écrit sur la Géométrie,  fur la Perspective,  Propose de nouveaux Cycles,  Propose de nouveaux Cycles,  Beparcieux, écrit sur la Gnomonique,  Deparcieux, écrit sur la Gnomonique,  Desaculiers, commente Borelli,  Dispute à Saveri l'invention de la Machine à seu, 328  Dinostrate, invente une courbe,  Biocles, découvre une nouvelle courbe,  Foliogene. En quoi il fait consister la science des Philosophes,  Diophante, premier Auteur sur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  Diffuton. Voyez Wiston.  Dogins. Ses vues sur la Fortification,  Dogins. Ses vues sur la Fortification,  Dollond, construir une lunette sans Iris,  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  Doria. Sa découverte sur la Perspective curieuse, 256  E.  Empedocle. Sa définition de la couleur,  Epicure. Son bonmot sur l'invention des Cadrans, 173  Erastotene. Ses découvertes sur l'Arithmérique, 73  — sur l'Astronomie, 151  Sa mort. ibid.  Erythios, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204  Euclide. Ses Elémens de Géométrie, 69  tur l'Astronomie au Roi Piolomée, 70  tur Abregé de savie, 438  Euctemon. Voyez Methon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sa dispute avec Fermat & Roberval,          | 102             |
| Prisme,  Abregé de sa vie,  Democrite, écrit sur la Géométrie,  sur la Perspective,  Propose de nouveaux Cycles,  Abregé de sa vie,  Propose de sa vie,  Deparcieux, écrit sur la Gnomonique,  Deparcieux, écrit sur la Gnomonique,  Dispute à Saveri l'invention de la Machine à seu, 328  Dinostrate, invente une courbe,  Dispute à Saveri l'invention de la Machine à seu, 328  Dinostrate, invente une courbe,  68  Diocles, découvre une nouvelle courbe,  69  Diocles, découvre une nouvelle courbe,  69  Diophante, premier Auteur sur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  Dieton. Voyez Wiston.  Dogens. Ses vues sur la Fortification,  Dollond, construit une lunette sans Iris,  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseus,  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseus,  Dubreble invente le Microscope & le Thermometre, 257  Son caractere,  Dubreuil [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  Empedocle. Sa définition de la couleur,  sur l'Astronomie,  fur l'Astronomie,  fur l'Astronomie,  sa mort.  Exythios, Roid Egypte, invente les radeaux;  204  Euclide. Ses Elémens de Géométrie,  Sa réponse au Roi Piolomée,  Abregé de sa vie,  Abregé de sa vie,  438  Eucremon. Voyez Methon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                 |
| Demogrite, écrit sur la Géométrie,  Gur la Perspective,  Propose de nouveaux Cycles,  Propose de suie,  Abregé de suie,  Operarcieux, écrit sur la Gnomonique,  Defarcieux, écrit sur la Gnomonique,  Defarcieux, écrit sur la Gnomonique,  Disparcieux, écrit sur la Gnomonique,  Operarcieux, écrit sur la Gnomonique,  Operarcieux, écrit sur la Gnomonique,  Operarcieux, écrit sur la Courbe,  Operarcieux, écrit sur la Fortiscation,  Operarcieux, premier Auteur sur l'Algebre,  Adde Disparcieux, et al courbe de Vaisseur,  Operarcieux, et al courbe,  Oper |                                             |                 |
| DEMOGRITE, écrit sur la Géométrie,  fur la Perspective,  Propose de nouveaux Cycles,  Abregé de sa vie,  DEPARCIEUX, écrit sur la Gnomonique,  DESAGULIERS, commente Borelli,  DISSAGULIERS, commente Borelli,  Saveri l'invention de la Machine à seu, 328  DINOSTRATE, invente une courbe,  68  DIOCLES, découvre une nouvelle courbe,  69  DIOGENE. En quoi il fair consister la science des Philosophes,  CALONI, premier Auteur sur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  DISTON. Voyez WISTON.  DOGENS. Ses vues sur la Fortification,  DOLLOND, construir une lunette sans Iris,  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DUBREBBEL invente le Microscope & le Thermometre, 257  Son caractere,  DUBREBBEL invente le Microscope & le Thermometre, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 205             |
| fur la Perspective,  Propose de nouveaux Cycles,  Abregé de sa vie,  Deparcieux, écrit sur la Gnomonique,  Desaguliers, commente Borelli,  Dispute à Saveri l'invention de la Machine à seu, 328  Dinostrate, invente une courbe,  Biocles, découvre une nouvelle courbe,  Fordingere,  Diocles, découvre une nouvelle courbe,  Biocles, découvre une nouvelle courbe,  Fordingere,  Bioches,  Diophante, premier Auteur sur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  Difton. Voyez Wiston.  Dogens. Ses vues sur la Fortification,  Dollond, construir une lunette sans Iris,  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseu;  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseu;  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseu;  Dubreble invente le Microscope & le Thermometre, 257  Son caractere,  Dubreuil [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  E.  E.  E.  E.  E.  E.  E.  E.  E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 68              |
| Propose de nouveaux Cycles,  Abregé de sa vie,  DEPARCIEUX, écrit sur la Gnomonique,  DESAGULIERS, commente Borelli,  DISPARCIEUX, écrit sur la Gnomonique,  Dispare à Saveri l'invention de la Machine à feu, 328  DINOSTRATE, invente une courbe,  BIOCLES, découvre une nouvelle courbe,  Formante, invente une courbe,  BIOGENE. En quoi il fait consister la science des Philosophes,  DIOPHANTE, premier Auteur sur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  DISTION. Voyez WISTON.  DOGENS. Ses vues sur la Fortification,  DOLLOND, construit une lunette sans Iris,  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EPICURE. Son bonmot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fur la Perspective.                         |                 |
| DEPARCIEUX, écrit fur la Gnomonique,  DESAGULIERS, commente Borelli,  DISAGULIERS, commente Borelli,  DISAGULIERS, commente Borelli,  DIOCLES, découvre une courbe,  BIOCLES, découvre une nouvelle courbe,  FOIDOGENE. En quoi il fair confister la fcience des Philosophes,  DIOPHANTE, premier Auteur fur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  Abregé de sa vie,  DISTION. Voyez WISTON.  DOGENS. Ses vues sur la Fortification,  DOLLOND, construir une lunette sans Iris,  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EPICURE. Son bonmot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmérique, 73  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Propose de nouveaux Cycles,                 | <u>-</u>        |
| DEPARCIEUX, écrit sur la Gnomonique,  DESAGULIERS, commente Borelli,  Dispute à Saveri l'invention de la Machine à feu, 328  DINOSTRATE, invente une courbe,  68  DIOCLES, découvre une nouvelle courbe,  Foliogene. En quoi il fair conssister la science des Philosophes,  Incorporate, premier Auteur sur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  Abregé de sa vie,  DIOTION. Voyez WISTON.  DOGENS. Ses vues sur la Fortification,  DOLLOND, construit une lunette sans Iris,  DOLLOND, construit une lunette sans Iris,  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  Son caractere,  DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie,  fur l'Astronomie,  fur l'Astronomie,  Sa mort.  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux;  204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie,  Sa réponse au Roi Piolomée,  Abregé de sa vie,  EUCLIDE. Sa réponse au Roi Piolomée,  Abregé de sa vie,  EUCLIDE. Noyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abregé de sa vie,                           | 67              |
| Dispute à Saveri l'invention de la Machine à seu, 328 DINOSTRATE, invente une courbe, 68 DIOCLES, découvre une nouvelle courbe, 76 DIOCLES, découver fur l'Algebre, 34  — Abregé de sa vie, 444 DITTON. Voyez WISTON. DOGENS. Ses vues sur la Fortification, 403 DOLLOND, construir une lunette sans Iris, 271 DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau; 229 DREBBEL invente le Microscope & le Thermometre, 257  — Son caractère, ibid.  DUBREUIL [Le P.], écrit sut la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur, 249 EFICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173 ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique; 73  — sur la Géométrie, 74  — fur la Géométrie, 74  — fur l'Astronomie, 151  — Sa mort.  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204 EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  — Sa réponse au Roi Piolomée, 70  the Abregé de Cavie; 438 EUCTEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPARCIEUX, écrit sur la Gnomonique,        | <sup>1</sup> 74 |
| DINOSTRATE, invente une courbe,  DIOCLES, découvre une nouvelle courbe,  DIOCLES, découvre une nouvelle courbe,  France des Philosophes,  DIOGENE. En quoi il fair confister la fcience des Philosophes,  DIOPHANTE, premier Auteur fur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  DITTON. Voyez WISTON.  DOGENS. Ses vues sur la Fortification,  DOGLOND, construir une lunette sans Iris,  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  Son caractere,  DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmérique;  fur l'Astronomie,  fur l'Astronomie,  Sa mort.  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux;  204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie,  Sa réponse au Roi Piolomée,  Abregé de Cavie,  EUCTEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                 |
| DIOCLES, découvre une nouvelle courbe, 76 DIOGENE. En quoi il fair confister la science des Philosophes, 64 DIOPHANTE, premier Auteur sur l'Algebre, 34 — Abregé de sa vie, 444 DITTON. Voyez WISTON. DOBENS. Ses vues sur la Fortification, 403 DOLLOND, construir une lunette sans Iris, 271 DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau, 229 DREBBEL invente le Microscope & le Thermometre, 257 — Son caractère, ibid. DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur, 249 EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173 ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73 — sur l'Astronomie, 151 — sa mort. ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204 EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69 — Sa réponse au Roi Piolonde, 70  the Abregé de Cavie, 438 EUCLIEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                 |
| DIOGENE. En quoi il fair confister la science des Philosophes,  DIOPHANTE, premier Auteur sur l'Algebre,  Abregé de sa vie,  Abregé de sa vie,  Abregé de sa vie,  DIETON. Voyez WISTON.  DOGENS. Ses vues sur la Fortification,  DOLLOND, construir une lunetre sans Iris,  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DOREBBEL invente le Microscope & le Thermometre, 257  Son caractère,  DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  in sur la Géométrie,  sa mort.  Sa mort.  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux;  204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie,  Sa réponse au Roi Piolonde,  Abregé de sa vie,  EUCLIEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                 |
| Formular of the series of the  |                                             |                 |
| DIOPHANTE, premier Auteur fur l'Algebre, 34  Abregé de sa vie, 444  DITTON. Voyez WISTON.  DOGENS. Ses vues sur la Fortification, 403  DOLLOND, construir une lunette sans Iris, 271  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau; 229  DREBBEL invente le Microscope & le Thermometre, 257  Son caractère, ibid.  DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur, 249  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Astronomie, 151  Sa mort. 151  ERYTHIOS, Roid Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  LUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  LUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 438  EUCTEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                 |
| Abregé de sa vie,  Ditton. Voyez Wiston.  Dogens. Ses vues sur la Fortification,  Dollond, construir une lunette sans Iris,  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  Doria. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  Son caractere,  Son caractere,  Dubreuil [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  E.  Empedocle. Sa définition de la couleur,  Epicure. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  Erastotene. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Astronomie, 151  Sa mort.  Erythios, Roid Egypte, invente les radeaux; 204  Euclide. Ses Elémens de Géométrie, 69  Leuclide. Ses Elémens de Géométrie, 69  Leuclide. Sa réponse au Roit Piolomée, 438  Euclide. Voyez Methon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIOPHANTE, premier Auteur fur l'Algebre,    | _ *             |
| DOGENS. Ses vues sur la Fortification, DOLLOND, construir une lunette sans Iris, DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau; DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau; DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau; Son caractere, DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur, EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173 ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abregé de sa vie,                           | A               |
| DOLLOND, construir une lunette sans Iris,  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  Son caractere, ibid.  DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Astronomie, 151  ERYTHIOS, Roid Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  LUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  LUCLIDE. Sa réponse au Roit Piolomée, 70  LUCLIDE. Sa réponse au Roit Piolomée, 438  EUCTEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                 |
| DORIA. Sa découverte sur la route du Vaisseau;  DREBBEL invente le Microscope & le Thermometre, 257  Son caractère, ibid.  DUBREUIL [Le P.], écrit sur la Perspective curieuse, 256  E.  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur, 249  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Astronomie, 151  ibid.  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  LUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 70  LUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69                                                                                                                            |                                             |                 |
| DREBBEL invente le Microscope & le Thermometre, 257  Son caractere, ibid.  DUBREUIL [Le P.], écrit sut la Perspective curieuse, 256  E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur, 249  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Aftronomie, 151  Sa mort. ibid.  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  Sa réponse au Roi Piolomée, 70  the Abregé de savie, 438  EUCTEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                 |
| ENTERPOLE. Sa définition de la couleur,  ENTERPOLE. Sa définition de la couleur,  ENTERPOCLE. Sa définition de la couleur,  ENTEURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ENASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Astronomie, 151  ibid.  ENTENTOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  LE CLIDE. Ses Elémens de Géométrie |                                             |                 |
| E.  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EMPEDOCLE. Son bon mot fur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découverres fur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Aftronomie, 151  ibid.  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  Sa réponse au Roi Piolomée, 70  the Abregé de Cavie; 438  EUCLIEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                 |
| EMPEDOCLE. Sa définition de la couleur,  EPICURE. Son bon mot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Astronomie, 151  Sa mort. ibid.  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | rieule, 256     |
| EPPCURE. Son bonmot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Astronomie, 151  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | ,               |
| EPPCURE. Son bonmot sur l'invention des Cadrans, 173  ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73  fur la Géométrie, 74  fur l'Astronomie, 151  ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204  EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T'                                          |                 |
| ERASTOTENE. Ses découvertes sur l'Arithmétique, 73 für la Géométrie, 74 für l'Astronomie, 151 Sa mort. ibid. ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204 EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                 |
| fur la Géométrie, fur l'Aftronomie, 151 Sa mort. ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204 EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 5a réponse au Roi Piolomée, 438 EUCTEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                 |
| fur l'Aftronomie, 151 Sa mort. ibid. ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204 EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                 |
| Sa mort. ibid. ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204 EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | • •             |
| ERYTHIOS, Roi d'Egypte, invente les radeaux; 204 EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                 |
| EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie, 69  The Saréponie au Roi Piolomée, 70  The Abregé de Cavie, 438  EUCTEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                 |
| The Saréponie an Rox Piolomée , 70  the Abregé de Cavie , 438  EUCTEMON. Voyez METHON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EUCLIDE. Ses Elémens de Géométrie,          |                 |
| EUCTEMON. Voyez Methon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                 |
| EUCTEMON. Voyez Methon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abregé de Lavie,                            |                 |
| Espoxe, perfectionne la théorie des conspes 32: 22 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EUCTEMON. Voyer Methon.                     | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Espoxe, periectionne la théorie des courbes | 301 E 68        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>t</i>                                    | •               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                 |

|     | 524 T A B L E  EUPHORRE, trouve la description du triangle,  EULER. Sa découverte sur l'Optique,  Son Architecture navale, | 58<br>271<br>419 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| •   | EVRARD. Son système de Fortification,                                                                                      | 402              |
|     | Eusebe, propose le Cycle de Methon,                                                                                        | 190              |
|     | F.                                                                                                                         |                  |
|     | F San aninian for la number Navira                                                                                         |                  |
|     | FABRETI. Son opinion sur le premier Navire,<br>FABRI. Sa méprise sur les loix du choc,                                     | 20¢              |
| •   | FERMAT. Ses découverres Géométriques,                                                                                      | -77<br>93        |
| •   | Sa dispute avec Descartes,                                                                                                 | IOI              |
|     | Son explication de la cause de la réfraction,                                                                              | 262              |
| •   | - Abregé de sa vie,                                                                                                        | 463              |
|     | FERREUS, résout le problème du troisseme dégré,                                                                            | . 39             |
|     | FLAMSTIED. Ses travaux sur l'Astronomie,                                                                                   | 167              |
| •   | Abregé de sa vie,                                                                                                          | 482              |
| •   | FLETCHER explique les couleurs de l'Arc-en-ciel,                                                                           | 216              |
|     | FLORIDO. Son desi à Turtalea,                                                                                              | 39               |
| •   | FONTANA, s'attribue l'invention du Telescope,  Celle du Microscope,                                                        | 247              |
|     | FOSCARINI [ le P. ] veut justifier le système de Cop                                                                       | 257<br>ernic.    |
|     | zoomani [ 1010] vont januari 101 januari 00 00 p                                                                           | 147              |
|     | FOUCHI. Son Octant,                                                                                                        | 216              |
|     | FRANCINI. Sa Machine hydraulique,                                                                                          | 326              |
|     | FRITACH. Ses vues sur l'Architecture Militaire,                                                                            | 403              |
|     | G.                                                                                                                         |                  |
|     | GALILEE, détermine l'aire de la Cycloïde,                                                                                  | 96               |
|     | Voit des Montagnes dans la Lune,                                                                                           | 146              |
|     |                                                                                                                            | ibid.            |
| •   | - Sourient le système de Copernie,                                                                                         | 147              |
|     |                                                                                                                            | . 148.           |
| • * | Sa dispute avec le P. Scheiner,                                                                                            | ibid.            |
|     | Etablit le principe fondamental de la Méchan                                                                               |                  |
|     |                                                                                                                            | 287              |
| •   | - Combat le sentiment d'Asissote sur la chût                                                                               |                  |
| •   |                                                                                                                            | ibid.            |
|     | Sa dispute avec les Disciples de ce Philosophe, Se théorie de la chûte des corps,                                          | 1010.            |
| •   | Ecrit fur l'Hydraulique,                                                                                                   | 710              |
|     |                                                                                                                            | ્ર46 <b>૦</b>    |
|     |                                                                                                                            | . 7~~            |

•

|                                                                      | •                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                      |                                         |
|                                                                      |                                         |
| DES AUTEUR                                                           | S. 525                                  |
| GALLOIS [L'Abbé], attaque le calcul différe                          | , ,                                     |
| GASCOTONE. Quelle part il a à l'invention                            |                                         |
| metre,                                                               | 164                                     |
| GASSENDI, oblerve le passage de Mercure sur                          | le disque du                            |
| Soleil,                                                              | .155                                    |
| Son Ouvrage sur ce passage & celui de s                              |                                         |
| Abregé de la Vie.                                                    | 463                                     |
| GELLIBRAND, travaille aux Tables des Loga                            |                                         |
| GEMINUS, expose les découvertes les plus imp                         |                                         |
| la Géométrie,                                                        | 77                                      |
| GIOGIA, imagine la Boussole,                                         | 207                                     |
| GOUIE, juge le différend entre Rolle & Vari<br>GRAY. Son Microscope, | gnon, 112<br>258                        |
| GREGOIRE XIII, Pape, forme une assemblée                             |                                         |
| formation du Calendrier,                                             | 192                                     |
| GREGOIRE Pape [ Saint ]. Ses découvertes sur                         |                                         |
|                                                                      | 550                                     |
| GREGOIRE DE SAINT-VINCENT, travaille a                               |                                         |
| de la quadrature du Cercle,                                          | 99                                      |
| GREGORI, prouve que la quadrature du Cercl                           | le est impos-                           |
| fible, & découvre une propriété des polyg                            | gones, 100                              |
| A une dispute avec Hughens,                                          | ioi ,                                   |
| Son Telescope,                                                       |                                         |
| GRILLET, perfectionne la Machine arithmet                            |                                         |
| GRIMALDI, décrit les taches de la Lune, & le                         | _                                       |
| nom, Ses expériences sur la chûte des corps,                         | 163                                     |
| GUGLIELMINI. Ses principes fur l'Hydraulique                         | 292                                     |
| Guido UBALDI. Sa théorie de la Perspective                           |                                         |
| Gui-Aretin. Ses découvertes sur la Musique                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Abregé de sa vie,                                                    | 444                                     |
| GUILLAUME II, Landgrave de Hesse. Ses o                              |                                         |
| Astronomiques,                                                       | 139                                     |
| GULDIN [ Le P. ] Ses découverres sur la Géon                         |                                         |
| Défend le Calendrier Grégorien,                                      | 195                                     |
| н.                                                                   |                                         |
| 11                                                                   |                                         |
| MADLEY. Son Octant,                                                  | 216                                     |
| HALLEY. Son catalogue des Etoiles de l'hém                           | ilphere auf-                            |
| tral,                                                                | 168                                     |
| Son compas azimuthal,                                                | 210                                     |
| Prédit le passage de Venne.                                          | ibid.                                   |

.

|   | 526 T A B L E  Prédit le retour de la Comete de 1758,                          | 226            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | - Découvre une période des mouv. de la Lune                                    | 169            |
|   | Calcule les rentes viageres,                                                   | 54             |
|   | - Abregé de sa vie,                                                            | 487            |
|   | HARPALE, reconnoît l'erreur de Cleoftrate sur la nologie,                      | Chro-<br>180   |
|   | HARRIOT. Ses découvertes sur l'Algebre,                                        | 45             |
|   | HARTEL. Son Microscope,                                                        | 2 (8           |
|   | HAUTEFEUILLE [L'Abbé]. Sa dispute avec Hughe<br>l'invention du Ressort spiral, |                |
|   | HERON. Ses belles découvertes sur la Méchanique,                               | 281            |
|   | Sur l'Hydraulique,                                                             | 318            |
|   | Hevelius. Ses travaux sur l'Astronomie,                                        | 157            |
|   | Pourquoi ne veut point se servir de Telescope                                  |                |
|   | fes observations,                                                              | 165            |
|   | Abregé de la vie,                                                              | 47 Í           |
|   | HIPPARQUE. Ses travaux & ses belles découverte                                 |                |
|   | l'Astronomie,                                                                  | 123            |
|   | Découvre l'erreur de la Période Callipique,                                    | 383            |
|   | Abregé de sa vie,                                                              | 442            |
|   | HIPPOLITE [ Saint ] propose un nouveau Cycle,                                  | 190            |
|   | HOOK. Son Algebre philosophique,                                               | 5 I:           |
|   | - Revendique l'invention du Ressort spiral en fa                               | veur           |
|   | des Anglois,                                                                   | 298            |
|   | Son Microlcope,                                                                | 258            |
|   | Horoccius ou Horoxes, veut expliquer les mo                                    | _              |
|   | mens de la Lune,                                                               | 156            |
|   | - Venge Tycho & Képler,                                                        | 154            |
|   | HOTTE [Le P.] Son dest avec M. Tourville sur la                                |                |
|   | truction des Vaisseaux, HUDDE, veut exprimer les traits du visage de l'hos     | 417            |
|   |                                                                                |                |
| • | par une courbe,  Hughens', publie la méprise de Grégoire de S. Vin             | 103            |
|   | fur la quadrature du cercle,                                                   |                |
| • | Détermine le sort des Joueurs,                                                 | 100            |
| 1 | Découvre l'anneau de Saturne & un de ses S                                     | 52<br>atel     |
|   | lites,                                                                         | 160            |
|   | Ses découvertes sur la Méchanique,                                             | 294            |
|   | Sur l'Horlogerie,                                                              | 19 <b>8</b>    |
|   | HYPATIA, fille de Theon, écrit sur l'Algebre & pro                             | felle          |
|   | les Mathématiques,  Est massacrée à cause de son savoir,                       | 3 <del>4</del> |
|   |                                                                                | 35             |
|   | HYPSICLE, augmente les Elémens d'Euclide,                                      | 79             |

J.

| · <b>T</b>                                                                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| JAMBLIQUE. Son opinion finguliere fur l'origine Musique                    | de notre   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | , I20      |
| IBN HEITEN, écrit sur la Vision,                                           | 239        |
| JEAN-LOUIS, Capucin. Sa Période,                                           | 199        |
| JONSHON   Zacharie  . Quel droit il a à l'inver                            | ition du   |
| Télescope,                                                                 | . 247      |
| JOSIGENES, détermine la grandeur de l'année Sola                           | ire, 188   |
| Jules-Cisar, réforme le Calendrier de Pompilie                             |            |
| Annonce sa réforme par un Edit,                                            | 189        |
| ISIDORE. Résout le problème de la duplication d                            |            |
| · ••                                                                       | 76         |
| K.                                                                         |            |
| Kerl accuse Leibnitz de plagiaire,                                         |            |
| Taractic Leibnitz de plagiaire,                                            | 113        |
| Terrane la denus par le grand Dernouter,                                   | 114        |
| KEPLER. Ses découvertes sur la Géométrie,                                  | 89         |
| Découvre la forme de l'orbite des Planetes,                                |            |
| Et les loix du mouvement de ces Astres,                                    | 145        |
| Explique la cause de la vision,  Persectionne la théorie des Lunettes,     | 246        |
| Abregé de sa vie,                                                          | 248<br>462 |
| Kirker [le P.] Ce qu'il dit du miroir d' Archime                           |            |
| ELECTION OF ALL OF ALL OF THE COLUMN                                       | ., 240     |
| T.                                                                         |            |
| <b>~</b>                                                                   |            |
| LALOUBERE [Le P. ] écrit fur la Cycloïde,                                  | 97         |
| LAFAILLE [Le P.] détermine le centre de gravité                            | du cer-    |
| cle & de l'ellipse,                                                        | 90         |
| LANSBERGE. Ses Tables Astronomiques,                                       | 154        |
| LEIBNITZ. Son Arithmétique binaire,                                        | 2.5        |
| Veut verfectionner la Machine arithmétique                                 | 1e 20      |
| Ses vues sur l'Algebre,                                                    | 49         |
| Son calcul différentiel,                                                   | 106        |
| Sa dispute sur l'invention de ce calcul,                                   | I I 2      |
| Sa dispute sur l'invention de ce calcul, Son explication de la réfraction, | 262        |
| Son lentiment lut la force des corps.                                      | 308        |
| Détermine le rapport de la résistance des                                  | corps,     |
|                                                                            | 291        |
| Son idée d'élever l'eau par le feu,                                        | 328        |
| Abregé de sa vie,                                                          | 480        |
|                                                                            |            |

| •   | 528 T A B L E LEIPERSHEIM, fabrique une Lunette, 24                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | Leon, diftingue les problèmes, 25                                                | 1  |
|     |                                                                                  | 9  |
|     | LEGTAUD. [Le P. ] écrit contre les disciples de Gregoir                          |    |
|     | de Saint Vincent,                                                                |    |
|     | L'HOPITAL [le Marquis de ] apprend le calcul des infini                          | i- |
|     | ment perits du grand Bernoulli, 10                                               |    |
|     | Concourt avec Newton, Leibnitz & Bernoulli, 10                                   |    |
| .*  | Soutient le calcul différentiel contre les attaques d                            |    |
| · · | l'Abbé Catelan, 40                                                               |    |
|     | Détermine le centre d'oscillation, 29 Lublie l'Analyse des infiniment Petits, 11 | -  |
|     | - Abregé de sa vie, 48                                                           |    |
|     | LUCAS DE BURGO, apporte de l'Orient plusieurs reg le                             | -  |
|     | d'Arithmétique,                                                                  | _  |
|     | Publie les premieres découvertes sur l'Algebre, 3                                | 8  |
|     | v                                                                                |    |
|     | м.                                                                               |    |
|     | MACLAURIN, démontre le principes du calcul des in                                |    |
|     | finiment petits,                                                                 |    |
|     | MAIRAN [De], explique la réfraction de la lumiere, 26                            |    |
|     | - Son estimation de la force des corps,                                          |    |
|     | Explique le sentiment de l'harmonie, 360                                         | 6  |
|     | MALTHUS, imagine les bombes, 40                                                  |    |
|     | MALVASIA [ Le Marquis de ] imagine de placer des fil                             |    |
|     | au foyer du Telescope, 162                                                       | •  |
|     | MARIOTE, sourient que les couleurs ne sont point dans le                         |    |
|     | rayons de lumiere,                                                               |    |
|     | Détermine le rapport de la résistance directe à le                               |    |
|     | résistance oblique,                                                              |    |
|     | développe la théorie du choc des corps, 29.                                      |    |
|     | — Donne des régles pour mesurer les eaux courantes                               | ,  |
|     | 32.                                                                              | 4  |
|     | MAROLOIS. Ses idées sur la Fortification,                                        | •  |
|     | MASCHOPULE, invente les quarrés magiques, 1:                                     |    |
|     | MAUROLICUS fait des découvertes sur les Sections coni                            |    |
|     | ques, 8:<br>Menelaus, compose le premierTraité de Trigonométrie                  |    |
|     |                                                                                  |    |
|     | MERCATOR, invente les suites infinies,                                           |    |
|     | -Remarque le défaut des premieros Cartes marines, 2 1                            | Ľ  |
|     | Mersenne                                                                         | 3  |
|     |                                                                                  |    |
|     | ·                                                                                |    |
|     |                                                                                  |    |
|     |                                                                                  |    |

| DES AUTEURS.                                        | 525    |
|-----------------------------------------------------|--------|
| MERSENNE [ Le P. ]. Son zele pour les progrès de la | ı Géo- |
| métrie,                                             | 94     |
| Pour ceux de la Mechanique ;                        | 296    |
| METHON observe avec Euclemon le Solstice d'Eté,     | 121    |
| Son Cycle,                                          | 181    |
| METIUS [ Adrien ] détermine le rapport du diam      |        |
| la circonférence                                    | 85     |
| attribue à son frere Jacques Metius l'inventi       | on du  |
| Telescope,                                          | . 247  |
| Merius [ Jacques ]. Voyez l'article précédent.      | أحادث  |
| Monniek [ Le ] acheve la période d'Halley           | 169    |
| Moivre écrit sur les Jeux de hasard,                | 51     |
| Préfere Moliere à Newton,                           | ibid.  |
| MONTECUCULLI. Ses découvertes sur la Fortifica      |        |
| MONTMORT écrit sur les Jeux de hasard;              | 401    |
| Veut appliquer l'Algebre à la Morale,               | 52     |
| MORLAND, invente le Porte-voix,                     | 13     |
| MULLER [ Jean ]. Voyez Régiomontan.                 | 373    |
| MUNSTER, premier Auteur fur la Gnomonique,          |        |
| MURAT, Géometre Anglois,                            | 174    |
| MUSCHENBROEK perfectionne la Chambre obscure        | 216    |
| Sa découverte fur les frottements,                  | 30}    |
| MUSSALA apporte le premier Cadran solaire           | 174    |
|                                                     | -74    |
| N.                                                  |        |
| %T                                                  | 1      |
| EIL perfectionne la Géométrie de Deseartes,         | 103    |
| Sa nouvelle methode pour les rectifications         | & les  |
|                                                     |        |
| NEPER imagine les Logarithmes,                      | 87     |
| - Travaille à la Trigonometrie sphérique,           | 88     |
| - Publie une nouvelle Arithmerique,                 | 19     |
| NEWTON [ Isaac]. Ses découverres sur l'Algebre,     | 48     |
| Sur la Géométrie,                                   | 105    |
| Sa methode des Fluxions,                            | 106    |
| Sa disputo avec Leibnitz,                           | 113    |
| Sa Chronologie,                                     | 201    |
| Conçoit l'idée d'un Octant à reflection,            | 216    |
| Son lystème des couleurs;                           | 266    |
| Sa découverte du rapport des couleurs aux           | fept   |
| tons de la Musique,                                 | 267    |
| Son Telescope à réflection,                         | 270    |

| 530 T A B L E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ses loix du mouvement,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŧ |
| Son système du monde,  Détermine la résistance de l'eau au choc des corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ł |
| Détermine la résistance de l'eau au choc des corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Sa cataracte, ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • |
| Abregé de sa vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , |
| NEWTON [ Jean ]. Ses Tables astronomiques , 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 |
| NICOMEDE releve des défauts essentiels dans la solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| d'Erastotene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Imagine une nouvelle courbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 |
| NIEWENTIT attaque les principes du calcul des infinimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ε |
| Petits, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , |
| Reconnoit sa méprise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) |
| Nontus. Sa division,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 |
| Détermine le jour du plus petit crépuscule , abid  Découvre la Loxodromie , ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Découvre la Loxodromie, ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Norwod messure un degre du Méridien, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| e de la companya de la filipa de la companya de la filipa de la companya de la filipa de la companya della companya de la companya del la companya de la c   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| LDEMBOURG taxé injustement de Prévaricateur, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , |
| OLYMPE. Ses découvertes sur la Musique, 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ORONCE FINEE met la Géométrie en crédit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Ecrit sur la Gnomonique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| The state of the s |   |
| <b>P</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ~ <b>n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| LAGAN [Le Comte de ] Ses Tables célestes, 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , |
| Son système de Fortification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Son système de Forniscation , 405 PALAMEDE a inventé le jeu des Échecs , selon les Poètes ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| BARDIES [Le P.] Ses Cartes célestes, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| a déterminé le premier la dérive des Vaisseaux par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| les loix du mouvement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| PARENT. Ses travaux sur la Méchanique, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| PASCAL invente une machine d'Arithmétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Imagine un Triangle Arithmétique, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Sas découverses for la Géométria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ |
| Son defi à tous les Comerces de l'Envene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |
| and the second s |   |
| Abread de Comia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Abrege de la vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

| DES AUTEURS.                                            | -<br>53        |
|---------------------------------------------------------|----------------|
|                                                         | · · for 1      |
| Précamus, Archevêque de Camorbery, écri<br>Perspective, | 24             |
| PELISSON: Son idéce sur le bruit & le choc des          |                |
| TELISON, DON RECEINT TO STAN OF THE CHOCK ACC           | ĪŽ             |
| Petterier. Sa dispute avec Clavius sur l'angle          |                |
| tingence,                                               | 8              |
| Perseus. Invente les lignes spheriques,                 | 7              |
| PHAINUS. Etudie le cours des Aftres,                    | 12             |
| PHILOLAÉ établir le mouvement de la Terre,              | 12             |
| Pense que le Soleil n'a ni lumière, ni chale            |                |
| Propose de nouveaux cycles,                             | 18             |
| PHILON. Perfectionne la théorie des lignes courb        | es, 7          |
| PICARD. Applique le Telescope au quart de cerc          | le, 16         |
| - Mesure un dégré du Méridien                           | f6             |
| Ecrir fur la Gnomonique,                                | Í7             |
| PITHAGORE. Voyez Pythagore.                             |                |
| Pitheas. Abregé de sa vie,                              | 43             |
| Piror. Son instrument pour mesurer la vitesse           | l'un cou       |
| rant,                                                   | 2.2            |
| Réduit en pratique la théorie de la mand                | euvre d        |
| Bernoulli,                                              | 2.2            |
| PLATON. Ses découvertes sur la Géométrie, &             | l'estim        |
| qu'il fait de cette science,                            | . 6            |
| Comment il explique la vision,                          | 2-3            |
| Son lystème sur les couleurs,                           | 24             |
| Abregé de sa vie,                                       | 43             |
| POIGNARD. Ecrit sur les quarres magiques,               | , 1            |
| POLENI [ Le Marquis ]. Sa machine pour me               |                |
| fillage du Vaisseau,                                    | 2.2            |
| POLINIERE. Perfectionne la chambre obscure,             | . 24           |
| PORTA. Sa découverte de la chambre obscure,             | 24             |
| PRESTET [Le P.] Sa combination étonnante d              | 24<br>Pun Vo   |
|                                                         |                |
| latin, PTOLEMÉE, Son Système astronomique,              | 1              |
| Ses découvertes sur l'Astronomie                        | I 2            |
| Sur l'Optique,                                          |                |
| Abregé de sa vie                                        | 2.3            |
| PURBACH rend exacts les calculs de Trigonomés           | 44<br>irie , 8 |
| Invente le quarré Géométrique,                          | 8              |
| Ses travaux & ses déconvertes sur l'Astr                |                |
|                                                         | Î              |
|                                                         | . •            |

. .

|            | Abrégé de sa vic,                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
|            | PYTHAGORE invente la Table de la Multiplication, 3   |
|            | Son sentiment sur la propriété des Nombres, ibid.    |
| ,          | Ses découvertes sur la Géométrie, 62                 |
|            | Sur l'Astronomie,                                    |
|            | Son idée sur le concert des Astres, ibid.            |
|            | Son explication de la vision, 236                    |
|            | Ce qu'il entend par la couleur, 249                  |
|            | Ses découvertes sur la Musique, 341                  |
|            | Médailles frappées à son sujet, 62                   |
|            | Abregé de sa Vie,                                    |
| V          |                                                      |
|            | <b>K.</b>                                            |
|            | <b>D</b>                                             |
|            | AMEAU. Ses découvertes sur la Musique, 367           |
| •          | Abregé de sa vie,                                    |
|            | RAMUS recommande la théorie de la Géométrie, 84      |
| <i>*</i> . | RANNEQUIN invente la Machine de Marli, 327           |
|            | RAPSON donne une méthode d'approximation, 48         |
|            | REGIOMONTAN Ses travaux & les découvertes sur la     |
|            | Géométrie, 81                                        |
|            | Sur l'Astronomie,                                    |
|            | Abregé de la vie,                                    |
| •          | RÉNAU. Sa théorie de la manœuvre des Vaisseaux, & sa |
|            | dispute avec Hughens,                                |
|            | Sa dispute avec Bernoulli,                           |
|            | REINOLD calcule de nouvelles Tables astronomiques,   |
|            | 7,                                                   |
|            | RHETICUS préconise le système de Copernie, 138       |
|            | Ricoioli [Le P.]. Ses Ouvrages sur l'Astronomie, 163 |
|            | Ses expériences sur la châte des corps,              |
|            | ROBERVAL. Ses découvertes sur la Géométrie,          |
|            | Sa controverse avec Descartes,                       |
| ·          | Sa mauvaite humeur contre ce Philosophe, 102         |
|            | Abregé de la vie,                                    |
|            | ROEMER découvre le mouvement progressif de la lu-    |
|            | miere,                                               |
|            | Découvre un bel usage de l'Epicicloide dans la Mé-   |
|            | Chanique, 301 P.OLLE. Sa méthode des cascades, 50    |
|            | Attaque le calcul des infiniment Desire              |
|            | Attaque le calcul des infiniment Petits,             |
|            | ROTHMAN met en ordre les observations du Landgrave,  |
|            | ¥39c                                                 |
|            |                                                      |
|            |                                                      |
|            |                                                      |
|            |                                                      |
|            |                                                      |

.

| ANDERSON. Sa Machine pour calculer sans voir,      | 2 F            |
|----------------------------------------------------|----------------|
| SAVERI. Sa Machine à feu,                          | 328            |
| SAURIN, défend le calcul des Infiniment petits, co | ontre          |
| les attaques de Rolle,                             | III            |
| SCALIGER, critique le Calendrier Grégorien,        | 194            |
| SCHEINER [ le P. ], découvre les taches du Soleil, | 148            |
| SCHIRLACUS [ le P. ], invente le Telescope à q     | uatre          |
| verres,                                            | 248            |
| Scipio Ferreus. Voyez Ferreus.                     |                |
| SCHOOTEN, commente la Géométrie de Descartes,      | 103            |
| SEBASTIEN [ le P. ]. Sa Machine de la chûte des Co | orps,          |
|                                                    | 292            |
| SESSA, invente le Jeu des Echecs.                  | 8              |
| Sa demande au Roi,                                 | . 9            |
| s'GRAVEZANDE, commente l'Arithmétique unive        | rfelle         |
| de Newton,                                         | 49             |
| Trace un Cadran-pour les regles de la Per          | fpec-          |
| tive                                               | 175            |
| Perfectionne la Chambre obscure,                   | 146            |
| SIRTURUS, attribue l'invention de la Lunette à Li  |                |
| heim,                                              | 247            |
| SMITH [ Caleb ]: Son Octant,                       | 217            |
| SNELLIUS. Sa méthode pour déterminer en Toises     | ie dė-         |
| gré du Méridien ,                                  | 151            |
| Découvre la loi de la réfraction,                  | 26.I           |
| Sosigenes. Voyez Josigenes.                        |                |
| STADIUS, s'applique à la Gnomonique,               | 174            |
| STEVIN. Ses travaux & ses découvertes sur la Mé    |                |
| que,                                               | 285            |
| Ses travaux für l'Hydraulique,                     | 320            |
| Ses travaux sur la Fortification,                  | 403            |
| Est le premier Auteur sur la Perspective curieu    |                |
| STIBORIUS. S'applique à la Gnomonique,             | 174            |
| STIFELS, écrit sur l'Algebre,                      | 42             |
| Son caractere, & sa prédiction de la fin du m      | ibid.          |
| Constant Conflict to AC                            |                |
| STRÉET. Ses Tables Astronomiques,                  | 157<br>c l'Oca |
| Approuve l'idée de Hoock sur l'invention d         | 216.           |
| Supreme Hamming to Junto des Mexicoses             | 5.4            |
| STRUIRS, détermine la durée des Mariages,          | Y. Ser         |

. . .

T.

|   | -                                              |           |
|---|------------------------------------------------|-----------|
|   | TARTALEA. Son pari avec Ferreus & fes dec      | ouvertes  |
|   | fur l'Algebre,                                 | 39        |
|   | Ses découvertes sur la Méchanique,             | 285       |
| 2 | THALES. Ses découvertes sur la Géométrie,      | 58        |
| • | Ses découverres sur l'Astronomie,              | 112       |
|   | Recommande aux Navigateurs l'usage de          | la petite |
|   | Ourle,                                         | 207       |
|   | Son caractere.                                 | 24        |
|   | - Abregé de sa Vie,                            | 426       |
|   | TIMOCARIS. Voyez ARISTILEE.                    |           |
|   | Townley. A qui il attribue l'invention du Micr | ometre,   |
|   |                                                | 164       |
|   | Tourville. Son exercice de la manœuvre,        | 320       |
|   | Tycho Brane. Sa maniere d'observer, & son c    | atalogue  |
|   | des Etoiles,                                   | 141       |
| • | Son système,                                   | ibid.     |
|   | Ses découvertes sur les Cometes,               | 142       |
|   | Ses découvertes sur la Lune,                   | 143       |
|   | - Abregé de sa Vie, 13                         | 9 6 457   |
|   | Tzerzés. Son sentiment sur la forme du Miro    |           |
|   | chimede,                                       | 240       |
| · |                                                |           |
|   | <b>V.</b>                                      |           |
|   |                                                |           |
| • | V ALIERE. Son Mémoire sur la Poudre à cenon    | 332       |
|   | VANCEULEN. Son grand travail pour détermine    | r le rap- |
|   | port du Cercle à la circonférence,             | 84        |
|   | VAN-HEURAET, perfectionne la Géométrie         | de Def-   |
|   | cartes,                                        | 103       |
|   | - Sa méthode pour la rechification d'une       |           |
|   |                                                | 104       |
|   | VARENIUS. Ses remarques sur la Géographie      | 379       |
|   | VARIGNON. défend le calcul des Infiniment peri |           |
|   | les attaques de Rolle,                         | 109       |
|   | Ses découvertes sur la Méchanique.             | 303       |
|   | VAUBAN. Ses systèmes de Fortification,         | 405       |
| • | Ses découvertes sur l'art de fortifier,        | 406       |
|   | Abregé de sa Vie,                              | 476       |
|   | VAUCANSON, Ses Automates                       | 314       |

| DES AUTEURS. VELSER, se fair honneur de la découverte des tache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 535    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Soleil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148    |
| VIETE, Ses découvertes sur l'Algebre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43     |
| Abregé de sa Vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 455    |
| VITELLION. Son ouvrage sur l'Optique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242    |
| -VIVIANI, détermint les rangences de la Cycloide,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| the state of the s | - 1    |
| W. The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |
| Wallis, Son Arithmétique des Infinis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22     |
| Résout les Problèmes proposés par Pascal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97     |
| Determine la vîtesse que reçoivent les Corp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s par  |
| le choc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29E    |
| Détermine le centre de percussion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 294    |
| Sa méprile sur le centre d'oscillation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295    |
| Donne une méthode d'approximation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48     |
| Abregé de sa Vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 472    |
| WALTHER, découvre la réfraction astronomique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130    |
| Abregé de sa Vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 452    |
| WARBUTON. Son système sur les constellations,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153    |
| WARD, donne une méthode d'approximation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48     |
| WERNER, résout le problème proposé pas Archin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nede . |
| & découvre l'utilité des sécantes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86     |
| WISTHON, donne, avec Ditton, une solution du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pro-   |
| blême des Longitudes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232    |
| WOLF, donne une méthode d'approximation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48     |
| Abregé de sa Vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 493    |
| WREN. Sa solution des plus beaux problèmes de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı Cy-  |
| cloide,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98     |
| donne des regles sur le choc des corps à re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fort,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294    |
| Ses Machines,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300    |
| Quelques traits de sa Vie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

## 746 TABLE DES AUTEURS

Z

| ZARLIN, ses découvertes sur la Mulique        | 957 |
|-----------------------------------------------|-----|
| ZENON. Son paralogisme pour nier le mouvement | 10  |
| ZOROASTRE, Roi, le premier Astronome          | LI3 |

Fin de la Table des Auteurs.

### APPROBATION.

Chancelier, l'Histoire des Sciences exactes, par M. S.A. PBRIEN. Cet Ouvrage est tout à la fois savant, méthodique & curieux par le choix des traits dont il est composé, & je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêpecher l'impression. A Paris, le 6 Juin 1765.

DE LA LANDE, Censeur Royal.

### PRIVILEGE DU ROL

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amés & Féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien - amé le Sieur Dehansy, Libraire à Paris, Nous ayant fait exposer qu'il destreroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Histoire des progrès de l'Esprit humain dans les Sciences exactes Physiques & Mathematiques , & dans les Arts. qui en dépendent, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A ces Causes. voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage, autant de fois que bon lui semblera, de le vendre, faire vendre & débiter par tout norre Royaume, pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, sous

ottelque prétexte que ce puille être, sans la permission expresse, & par écrit, dudit Exposant, ou de celui que aura droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chaeun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts : à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris. dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume . & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contrescel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie . & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui auta servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur De Lamoignon; & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur De LAMOIGNON; & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier Vice-Chancelier Garde des Sceaux de France, le Sieur De Maupeou; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenué pour dûment signissée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent, sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre Permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir. Donné à Compiegne le septieme jour du mois d'Août, l'an de grace mil sept cent soixante-cinq, & de notre Regne le cinquantieme. Par le Roi en son Conseil.

Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 591, fol. 352, conformément au Réglement du 28 Février 1723. À Paris, le 20 Aoûs 1765.

LE BRETON, Syndic.

Je, soussigné, reconnois que le Privilege de l'Ouvrage intitulé: Histoire des progrès de l'Esprit humain dans les Sciences exactes Physiques & Mathématiques, & dans les Arts qui en dépendent, lequel a été expédié en mon nom, le 7 Août 1765, appartient à M. JACQUES LACOMBE, Libraire, qui m'en a remboursé le prix. A Paris, ce 24 Décembre 1765.

L. G. DEHANSY, l'aîné.

Registré la présente Cession sur le Registre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 495, conformément aux anciens Réglemens, consirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris, ce 17 Janvier 1766

LE BRETON, Syndic.

De l'Imprimerie de DID-T.

### Fautes à corriger.

Page 421, ligne 23, ruine, lifer racine.
Page 48, ligne 23, ruine, lifer racine.
Page 241, ligne 26, sprès ces méss en avoit écht, sjouser susqu'à reficele.
Page 214, ligne 16, les, lifer le.
Page 312, ligne 28, il résulta, lifer il résulte.
Page 312, ligne 9, vousoient à perfectionner, lifer vousoient parfectionner.
Page 421, ligne 10, 16,88, lifer 17,58.
Page 431, ligne 8, Prolemée, lister Purbach.
Page 433, ligne 9, Woolf, lister Wolf.

The state of the s

្ស់ស៊ីសុស៊ី ស្រែស់ និងនិ

